



B- Prov.



## COLLECTION

# D'OUVRAGES ORIENTAUX

PUBLIÉE

PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

#### SE VEND A PARIS

## CHEZ BENJAMIN DUPRAT, LIBRAIRE

RUE DU CLOÎTRE-SAINT-BENOÎT, Nº 7;

#### A LONDRES

CHEZ WILLIAMS AND NORGATE,

I &, MEMBLETTA STEERT (COVENT-GARDEN).

PRIX: 7 fr. 50 c.

15364 36N

SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

MAÇOUDI.

# LES PRAIRIES D'OR.

TEXTS ET TRADECTION

PAR

C. BARBIER DE MEYNARD ET PAVET DE COURTEILLE.

TOME TROISIÈME.



#### PARIS.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION, DE L'EMPEREUR
A L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

A DCCC LYIA



# كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر \*

# الباب الثالث والثلاثون

ذكر السودان وانسابهم واختلان اجناسهم وانواعهم وتباينهم ق ديارهم واخبار ملوكهم

قال المسعودى ولما تغرق ولد نوح في الارض صار ولد كوش بن كنعان نحو المغرب حتى تطعوا نيل مصر ثم افترقوا فصارت مفهم طائفة متيهنين بين المشرق والمغرب وهم الفوية والجية

## LIVRE DES PRAIRIES D'OR ET DES MINES DE PIERRES PRÉCIEUSES.

#### CHAPITRE XXXIII.

LES NÈGRES; LEUR ORIGINE; LEUR VARIÉTÉ DE RACES ET D'ESPÈCES; LA POSITION RESPECTIVE DE LEURS CONTREES; HISTOIRE DE LEURS ROIS.

Lorsque la postérité de Noé se répandit sur la terre, les fils de Kouch, fils de Kanaan, se dirigèrent vers l'occident et traversèrent le Nil. Là, ils se partagèrent : les uns, c'est-àdire les Nubiens, les Bedjah et les Zendjes, tournèrent à والنزيج وصار منهم فريق نحو المغرب وهم انواع كثيرة نحو الرفاع و المقاوة والكانم و مركم وكوكو وغائم وغير دلك من انواع السودان والدمادم عم افتوقوا الذين تجموا بدين المشوق والمغرب فصار النزيج من المكبر والممكراً ووبروا وغيرهم من انواع المزيج وقد تدمنا فيها سلف من عذا الكتاب عند . ذكراا المزيج والمعين الخليج البعربري وما عليم من انواع السعودان واتصالهم لل ديارهم الى بلاد الدهلك والربيلع وناصع وهؤلام الغورة للحروق لباسهم ومن ارضهم تحيل الله بلاد الدهلك ولين من بارضهم تحيل الله بلاد الاسلام ولي لباسهم ومن ارضهم تحيل الله بلاد والسلام واكتبر من يرضهم تحيل الله بلاد والسلام وقائم والحيد المفرق واحسنها المسروح وحوالام والحيدة والمنوع وعدى المنهم واحسنها المسروح وكبر الزير والاحابان شوعن عمل بمين بحيل الذيل من

droite, entre l'orient et l'occident; les autres, en très-grand nombre, marchèrent vers le couchant, dans la direction de Zagawah, de Kanem, de Markah, de Kawkaw, de Ganah et d'autres parties du pays des Noirs et des Demdemeh. Ceux qui s'éctient dirigés sur la droite, entre l'est et l'ouest, se dissénninèrent à leur tour, et formèrent plusieurs nations : les Mékir, les Mechkir, les Berbera et d'autres tribus des Zendjes. Dans un des chapitres précédents, à propos de la mer d'Abyssinie (voy. tome l'r. p. 232), nous avons parlé du détroit Berberi, des variétés de Noirs qui l'habitent et de leurs communications avec Dehlek, Zeilà et Naçè.

Le pays des Zendjes fournit des peaux de pantières fauves; les habitants s'en servent pour se vétir, ou les expédient en pays musulman. Ce sont les plus grandes peaux de pantières et les plus belles pour faire des selfes. La mer du Zendj et de l'Abyssinie est à droite de la mer de l'Inde, bien que ces deux mers communiquent entre elles. On exporte aussi ظهرر السلاحف وهي التى تتخذ منها الامشاط كالغرون واكثر ما يكون الدابة المعروفة بالرزافة في ارضهم وان كانت عاشة الوجود في ارض النوبة دون ساثر بلاد الاحابش وقد تنوزع في نتاج هذا النوع من الدواب المعروفة بالرزافة فنهم من رأى ان بدء نتاجها من الابل ومنهم من رأى ان ذلك بجمع بين الابل والفورة وان الرزافة ظهرت من ذلك ومنهم من زعم انه نوع من الحيوان تأثم بذاته كتبام الخيل والخيير والبقر وان ليس سبيلها كسبيل البعل المولدة من النتاج بين الخيل والحمير وندى الرزافة بالغارسية أشتركاو وقد كانت تهذى الى مملوكهم من ارض النوبة كا تجدل الى ملوك العرب ومن مضى من خلقاء بنى العباس وولاة مصر وهي داية طويلة البديين

de ce pays des écailles de tortue dont on fabrique des peignes, de même que l'on emploie la corne à cet usage. L'animal le plus commun dans ces contrées est la girafe ; mais elle vit généralement en Nubie et ne se trouve dans aucune partie de l'Abyssinie. On n'est pas d'accord sur l'origine de la girafe : les uns la considèrent comme une variété du chameau; d'autres disent que sa formation est due à l'accouplement du chameau et de la panthère; d'autres enfin que c'est une espèce particulière et distincte comme le cheval, l'ane et le bœuf, et non pas le produit d'un croisement, comme le mulet qui est formé par l'accouplement du cheval avec l'ânesse. La girafe est nommée en persan uchturgav. On l'envoyait en présent de la Nubie aux rois de Perse, comme elle fut offerte plus tard aux rois arabes, aux premiers khalifes abbassides et aux gouverneurs de l'Égypte. Cet animal a les jambes antérieures et le cou très-longs, et والرقبة تصيرة الرجلين لا ركبتان لرجليها والما الركبتان ليديها وقد ذكر الرزافة ليديها وقد ذكر الرزافة كلامًا كثيرًا في نتاجها وان في اعالى بلاد النوبة تجمّع سباع وروحوش ودواب كثيرة في حرارة القيظ الى شرائع المياة فتتسافد عنالك فيلغ منها ما يلقح ويتنع ما يمتنع فيجي من ذلك خلق كثير مختلف الصور والاشكال منها الرزافة والرزافة ذات اظلاق وفي دابة مضعنية الى خلفها منصوبة الظهر الى مؤخرها وذلك لقصر رجليها والناس في الرزافة كلام كثير على حسب ما قدمنا في بدء نتاجها وان الضورة الوائم المؤبرة القوام والم القديمة الخلق تصيرة القوائم وان النهورة العوالح كرمان وغيرها وان الدوامة كلام وان الديمة علام العربية لعوالج كرمان وغيرها وان دلك كاتساع ارحام القلاس العربية لعوالج كرمان وغيرها وان دلك وان وغيرها

les jambes postérieures beaucoup plus courtes; les jambes de devant sont les seules qui aient un genou. El-Djahiz, dans son Livre des animaux, donne de longs détails sur l'origine de la girafe. Selon lui, un grand nombre de bêtes féroces et d'animaux sauvages se réunissent, pendant les chaleurs de l'été, au bord des vastes amas d'eau situés à l'extrémité de la Nubie. Des accouplements qui en résultent, les uns sont stériles, les autres donnent naissance à des produits très-variés de forme et d'aspect, entre autres à la girafe. Cet animal a le pied fourchu; son dos est déprimé et incliné en arrière, parce que ses jambes postérieures sont très-courtes. L'origine de la girafe a donné lien à de nombreuses discussions. On a fait remarquer que la panthère de Nubie atteint un grand développement, tandis que le chameau de ce pays a une taille exigué et de petites jambes. On a cité comme un exemple analogue les jeunes chamelles arabes qui, saillies par des sujets reproducteurs originaires du Kerمن أبل خراسان فيظهر بيفها ويتولد عفها للجمال الخصت والجبازات ولا تفتج بين جختي وجحتية وإنما يمح هذا النوع من الابل بين فوالج الابل وفي دات السنامين وبين قلاس الابل وفي النوق العربية وكنتاج البخت من البجاوية والمهرية والارزافة اخبار كثيرة تد ذكر ذلك صاحب المنطق في كتابد اللبير في الحيوان وفي منافع اعضائها وغير ذلك من سائر اعضاء للموان وقد اتينا على ما يجتاج اليه من ذلك في كتابنا للمتورج بالقضايا والتجارب والرزافة عجيبة الفعل في إلفها وتوددها الى اعلها وفي كالفيلة منها وحشية ومنها مستأنسة اهلية وقد قدمنا الذكر في الزنوج والاجناس من الاحابش الذين صاروا عن يجين الفيل ولحقوا باسافل النحر الحبشي وقطعت

mân ou d'autres provinces du Khoraçân (camelus bactrianus), donnent naissance aux espèces nommées bokhti et diemmazeh. Il n'y a jamais d'accouplement entre un chameau et une chamelle bokhti, et les meilleurs produits de cette espèce sont dus au croisement du gros chameau à deux bosses avec les jeunes chamelles d'Arabie; mais les espèces dites bedjavi et mahari peuvent produire aussi des chameaux bokhti. Une longue notice sur la girafe se trouve dans le grand ouvrage sur les animaux par Aristote; cet auteur y explique les fonctions de chaque membre dans la girafe et chez tous les animaux en général. Nous lui avons emprunté, dans notre livre des Questions et expériences, tout ce qu'il était bon de faire connaître sur ce sujet. La girafe est remarquable par sa douceur et l'affection qu'elle témoigne à sa famille. Dans cette espèce, comme parmi les éléphants, il y a des individus sauvages et d'autres privés.

Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, les Zendjes et d'autres peuplades de l'Abyssinie se répandirent sur la rive الزي دون سائر الاحابض العليج للنفصل من اعلى النبيل الذي يعسب الى بحر الزيج نسكنت الزيج ف دلك السقع واتصلت مساكنهم الى شغالة وق اتأسى بلاد الزيج واليها تقصد مراكب العمانيين والسيرانيين وق غاية مقاصدهم في اسافل بحر الزيج كا ان اتأسى بحر الصين متصل بملاد السيلا وقد تقدم ذكرها فيها سلف من هذا ألكتاب وكذلك اتأسى بحر الزيج وبلاد سغالة واتأسى بلاد واق واق وق ارض اتأسى جرائز وبلاد سغالة واتأسى بلاد واق واق وق ارض الزيج دار عملة وملكوا عليهم مكانا سحوة وقلهي الأو تحسيمة النائج وملكوا عليهم مكانا سموة وقلهي الله وتسمية السائر ملوكهم في سائر الاعصاريل ما قدمنا آنفة الورجب وتلهى وهو يملك سائر ملوك الرنوج في تلشاية الى فارس

droite du Nil, jusqu'à l'extrémité de la mer d'Abyssinie. Seuls parmi toutes les tribus d'Abyssins, les Zendies traversèrent le canal qui sort du cours supérieur du Nil et se jette dans la mer de Zendi; ils s'établirent dans cette contrée, et s'étendirent jusqu'à Sofalah, qui est la frontière la plus recufée de ce territoire et le terme de la navigation des bâtiments d'Oman et de Siraf dans la mer de Zendj. De même que la mer de Chine aboutit au pays de Sila (Japon), dont nous avons eu déjà occasion de parler, de même les limites de la mer de Zendj sont au pays de Sofalah et des Wak-Wak, pays qui produit de l'or en abondance et d'autres merveilles; le climat y est chaud et la terre fertile. C'est là que les Zendjes bâtirent leur capitale; puis ils élurent un roi qu'ils nommèrent Waklimi. Ce nom, comme on l'a vn déjà, a été dans tous les temps celui de leurs souverains. Le Waklimi a sous sa dépendance tous les autres rois zendjes, et commande à trois cent mille cavaliers. Les Zendjes emploient

ودوابهم البقر وليس في أرضهم خيدل ولا بعدال ولا ابدل ولا يعرفون الفقح ولا الدجرد ولا غيدهم من العجابش وفيهم اجناس تحددة الاسنان يأكل بعضهم بعضا المساقة مساكن الرئيج من حد للنج للفليج للتشعب من اعلى النيدا أن بلاد سفالة والواق وأق ومقدار مسافة مساكنهم واتصال مقاطنهم في الطول والعربي تحو سبعماية فرج برا واودية وجبال ورمال والغياة بارين الرئي في نهاية الكثرة وحشية كلها غير مستأسمة والرئيج لا تستعمل شعاً منها في حرب ولا غيرها بل تقتلها وذلك انهم يطرحون لها منوا من والي الكثيرة وخشتة كلها فير مستأسمة يكون بارصهم في لماء وجعتنى رحال الزئيج قترد الغيلة لشربها ناذا شربت من ذلك الماء حرقها واسكرها فتقع ولا مغاصل

le bœuf comme bête de somme, car leur pays ne fournit ni chevaux, ni mulets, ni chameaux, et ils ne connaissent même pas ces animaux. La neige et la grêle leur sont iuconnues comme à tous les Abyssins. Il y a parmi eux des tribus qui ont les dents très-acérées et qui sont anthropophages. Le territoire des Zendjes commence au canal dérivé du haut Nil et se prolonge jusqu'au pays de Sofalah et des Wak-Wak. Leurs habitations s'étendent sur un parcours d'environ 700 parasanges en long et en large; cette contrée est coupée de vallées, de montagnes et de déserts sablonneux ; elle abonde en éléphants sauvages; mais onn'y trouve pas un seul éléphant privé. Les Zendjes ne s'en servent ni pour la guerre ni pour d'autres usages, et s'ils leur font la chasse, c'est pour les tuer. Quand ils veulent les prendre, ils jettent dans l'eau les feuilles, l'écorce et les branches d'un arbre qui croît dans leur pays; puis ils se mettent en embuscade jusqu'à ce que les éléphants vicuneut s'abreuver. Cette eau les brûle et les

لقواتمها ولا ركب على حسب ما قدممنا آلفتا ويخرجون اليها من المواب باعضام ما يكون من الدراب فيقتلونها لاخذ انيابها فن ارضهم تجهز انياب الفيلة في كل ناب منها خسون وماية من بل اكثر السبن دلك فيجهز الاكثر منها من بلاد الرتج الى قان ومن قان ال اوض الصبن حيث ما ذكرا ولولا ذلك لكان العاج بارض الاسلام كثيرًا والها الصبن يتضد ملوكها وقوادها واراكنتها الاقددة من العاج ولا يدخل قوادها ولا احد من خواصها على ملوكها بيش عمن الخديد بل بتلك الاقدة المنافذة من العاج ورغيتهم بفيا استثام من الذاب من الناب الغياثة لا فيها يتقوم الانتجاد الاجداد الاجداد المنافع منه على ما ذكرا وأستعمل العاج في دخن بموت اصغامهها

enivre; ils tombent (et ne peuvent se relever), leurs jambes, comme nous l'avons dit, étant dépourvues d'articulations et de rotule. Les Zendjes se précipitent sur eux, armés de lances très-longues, et les tuent pour prendre leurs dents. En effet, c'est de leur pays que proviennent ces dents d'éléphant dont chacune pèse cent cinquante menn, et davantage. Elles vont ordinairement dans l'Omân, et sont expédiées ensuite en Chine et dans l'Inde. Telle est la route qu'elles suivent, et si on ne leur donnait pas cette destination, l'ivoire serait très-abondant en pays musulman. En Chine, les rois, les officiers militaires et civils se servent de siéges (palanquins) en ivoire; aucun sonctionnaire, aucun. personnage notable n'oserait entrer chez le roi sur un siége de fer, et l'ivoire seul est destiné à cet usage. Aussi recherchent-ils les dents d'éléphant bien droites de préférence à celles qui sont recourbées, pour confectionner les objets dont nous parlons. Ils brûlent aussi de l'ivoire devant leurs

واجخرة هباكلها كاستعمال النصارى في الكنايس الدخنة للعروفة بدخنة مريم وغيرها من الاجزة واصل الصين لا يتضدون الفيلة في ارضهم ويتطيرون من انتنائها والدرب عليها لخبركان لهم في تديم الزمان في بعض حروبهم والهند كثيرة الاستعمال لما يجهز اليهم من العاج في نصب الخناجر وفي الحراري واحدها حرى وفي تواثم سيوفها وفي القراطل واحدها ترطل وفي سيون معوجة والاغلب في استعمال الهند المعاج أتخاذها منه الشطريج والنرد والشطرنج تد صوروة اشكالا على صور الخيران من الناطق وغيرهم كل تطعة من الشطرنج كالشير في عرض ذلك بل اكثر واذا لعبوا بها ناتما يقوم الواحد منهم تأثمًا فينقلها في بيوتها والاغلب عليهم القار في لعبهم بالشطرنج والنرد على الثيماب

idoles et en encensent leurs autels, comme les chrétiens emploient à cet usage, dans leurs églises, l'encens de Marie et d'autres parfums. Les Chinois ne tirent aucun parti de l'éléphaut, et ils considèrent comme funeste de l'employer à des services domestiques ou à la guerre; cette crainte a son origine dans une tradition qui date d'une de leurs plus anciennes expéditions. Dans l'Inde, l'ivoire est très-recherché : on en fait des manches pour les poignards nommés haruri, et au singulier harri, ainsi que des gardes d'épées recourbées qui, dans le pays, ont le nom de kartal, au pluriel karatil. Mais l'emploi le plus fréquent de l'ivoire est dans la fabrication des jeux d'échecs et de nerd (espèce de trictrac). Plusieurs pièces de l'échiquier sont des figures d'hommes ou d'animaux, hautes et larges d'un empan ou même davantage. Pendant la partie, un homme se tient là exprès pour transporter les pièces d'une case à l'autre. Les ludiens, quand ils jouent aux échecs ou au nerd, mettent

والبراهر وربما انقذ الواحد منهم ما معد فيلعب في تطع عضو من اعتباء جسمه وهو ان يجعلوا بحضرتهم قدراً من الخماس صغيرة على نار نجم فيها دهن لهم اجر فيغلى ذلك الدهسي المدمل الجراح والماسك لسيلان الدم فاذا لعب في اصبح من اصابعه وقر تطعها بذلك للتنجر وهو مثل النارثم شمس يده في ذلك الدهن وكواها ثم عاد الى لعبه فان توجه عليه اللعب أبان اصبعًا ثانيةً وربما توجه عليه اللعب في قطع الاصابع وألك ثم الذراع والزند وسائر الاطراق وكل ذلك يستعمل فيه ألكي بذلك الدهن وهو دهن عجيب يعمل من اخلاط وعقاقير بارين الهند عجيب للعني لا ذكرنا وما ذكرناه عنهم فستغيض من فعلهم

comme enjeu des étoffes ou des pierres précieuses. Mais il arrive quelquefois qu'un joueur, après avoir perdu tout ce qu'il possédait, joue un de ses membres. A cet effet, on place à côté des joueurs, sur des charbons enflammés, une petite chaudière de cuivre dans laquelle on fait bouillir un onguent rougeatre particulier au pays et dont la propriété est de scrmer les plaies et d'arrêter l'épanchement du sang. Si celui qui a parié un de ses doigts perd la partie, il se coupe aussitôt le doigt avec le poignard dont nous parlons et qui agit comme le feu; puis il trempe sa main dans l'onguent et cautérise la plaie. Eusuite il se remet au jeu : si la chance lui est encore défavorable, il sacrifie un second doigt, et quelquefois, s'il continue à perdre, il se coupe successivement tous les doigts, la main, l'avant-bras, le coude et d'autres parties du corps. Après chaque amputation, il cautérise la plaie avec cet onguent, curieux mélange d'ingrédients et de drogues particuliers à l'Inde, et dont les effets sont étonnants. Le trait de mœurs que je raconte est une chose notoire.

والمهند تخفذ الغيلة وتغنانج في ارضها وليس فيها وحشية واتما في حربية ومستعملة كاستعمال البقر والابل واكثرها تأوى المروج والغيان كالجواميس في ارض الاسلام والغيلة تهرب من الموضع الذي يكون فيه الكركدن على حسب ما قدمنا فلا ترقى في موضع تشم فيه رأحته وبعمر الغيل بارض المزيج نحوا من اربعماية سنة كذلك تذكر المزيج لانها تعرن في ديارها الغيل العظم هما لا يتأتي لهم قتله ومنها الاسود والابيض والابلق والاغير وفي ارض الهند منها ما يعمر الماية سنة والمايتين ويضع جله في كل سبع سنين ولها بارض الهند آفة عظهمة من نوع لليوان يعرن بالربرق وهو دابة اسغر من الفهد اجر دو رغب وعيني براتنين سريع الوثبة يبلغ في وثبهته

Les éléphants sont recherchés par les Indiens; ils se reproduisent dans le pays et ne vivent pas à l'état sauvage. Ils sont employés à la guerre, et, en outre, ils rendent les mêmes services que le bœuf ou le chamcau. La plupart habitent les prairies et les marais, comme les buffles en pays musulman. Ils fuient les parages fréquentés par le rhinocéros, ainsi que nous l'avons dit précédemment (tome Ier, p. 385), et s'écartent des pâturages où ils flairent l'odeur de cet animal. Dans le pays des Zendjes, l'éléphant vit environ quatre cents ans, au dire des Zendjes eux-mêmes, qui assurent avoir rencontré tel éléphant de haute taille qu'il ne leur est pas possible de tuer. Il y a des éléphants noirs et blancs, d'autres sont gris ou cendrés. Dans l'Inde, quelques-uns de ces animaux vivent un ou deux siècles; la femelle met has tous les sept ans. Ils ont, dans cette contrée, un ennemi très-redoutable, le zabrak. C'est un animal plus petit que le loup-cervier; il est roux et tire sur le jaune;

الثلثين الى الخمسين دراعا واكثر من ذلك فاذا السرن على النسان اللهلة رشم عليها بوله بذنبه فبحرقها ورعا لحق الانسان وأق عليه وق الهند من الا اشرفت عليه هذه الدابة تعلق باكبر ما يكون من شجر الساج وهو اطول من النضل واكبر من شجر الجوز تكن الثجرة منها الخلق المشترة والعراق ومصر من الجوان على حسب ما يجل الى البصرة والعراق ومصر من الحيوان على حسب ما يجل الى البصرة والعراق ومصر من وخراحة لما المناب باعلى هذه الثجرة وخره لما المناب الماج يقد والتبايل الحيال النساج في طواد فاذا تعلق الانسان باعلى هذه الثجرة المناب الماج يمان ادراكه لما بالارض وقتب الى الها المناب المناب الناب والانسان على هواد الى الها على الثجرة والا وضع رأسه بالارض وصاح صياحًا عجبة بيضري من الثجرة والا وضع رأسه بالارض وصاح صياحًا عجبة بيضري من التحدول مقط عليه فيد قطع دم ويموت من ساعته واي موضع من الثجرة سقط عليه

ses yeux sont étincelants; son agilité est telle qu'il peut, d'un seul bond, franchir une distance de trente à cinquante coudées et au delà. Quand il rencontre un éléphant, il lui lance de l'urine avec sa queue et le brûle; souvent même il poursuit l'homme et l'attaque; aussi les Indiens évitent son approche en grimpant sur les plus grands arbres de teck (tectona). Cet arbre, qui est plus long que le palmier et plus volumineux que le noyer, peut abriter sous ses branches un grand nombre d'hommes et d'animaux, et l'on peut juger de ses dimensions par les bois de teck qui arrivent dans leur longueur naturelle aux entrepôts de Basrah, de l'Irak et d'Égypte. Quand l'homme s'est mis hors de son atteinte en grimpant au sommet de cet arbre, le zabrak s'accroupit sur le sol, puis il s'élance d'un bond au faîte de l'arbre; s'il manque sa proie, il lui jette de l'urine jusqu'à cette hauteur. En cas d'insuccès, il appuie sa tête par terre, pousse un cri étrange, vomit des caillots de saug et meur من بولد احرقد وإن إصاب الانسان عيد من بولد اتلغد وكذلك سائر أليبوان وملوك الهند تتضد في خرائشها مرارة فيذه الدائمة ومداكيرها ومواضع من اعتمائها وهو السم القاتل من ساغة ومنها ما يسقى به السلاح فيتلف من فورة ومداكير صفحه الدائمة كذاكير كلاب ثلااء الذي يخرج منه الجنيد بانكتر وهذا اللب مشهور عند الصيادين وغيرهم وهو اسم بانكتر وهذا اللب مشهور عند الصيادين وغيرهم وهو اسم جند بادستر والدابة المعرونة بالربرق لا تأوى في موضع يكون فيه النوان وهو الكردن وبهرب منه كما يهرب الغيل منه لها المتقا والقال ولا تقيل في البنيل بهرب من السنانير وفي القطاط ولا تغيل المهد لها البنة الذا المعرفها وقد ذكر عن مالوك القبل الهنة لها البنة

aussitút. Son urine consume toutes les parties de l'arbre sur lesquelles elle tonthe; l'homme et l'animal périssent dès qu'ils sont atteints par ce liquide. On conserve dans le trésor des rois de l'Inde le fiel, les testicules, et quelques autres membres du rabrak, comme un poison foudroyant; les armes trempées dans ce poison procurent une mort immédiate. Les testicules du zabrak ressemblent à ceux du, castor, animal bien connu des chasseurs et d'autres personnes, lesquels produisent le djend-badastar (castoreum, acide phénique). Ce mot est d'origine persone, et dans cette langue il s'écrit kound, c'està-dire testicule (le vrai mot persan est produisent le direction de l'arbre sur l'arbre de l'arbre sur l'arbre de l'arbre sur l'arbre de l'arbre de

Le zabrak évite les endroits fréquentés par le nouchán ou rhinocéros, et, comme l'éléphant, il se dérobe à son attaque par la fuite. De même, l'éléphant fuit devant le chat (sinnewr) et ne peut en supporter l'aspect. On raconte que les المتابلة بالرجالة حولها ومراعات خيل الاعداء عند الدرب بتخلية السنانير عليها وكذلك افعال ملوك السند والهند ال هذه الغاية وقد ذكر ان الخنازير نغرت منها الفيلة وقد كان رجل بالمولتان من ارض السند يُدعى هرون بن موسى مولئ الازد وكان شاعرًا هجاعًا دا رياسة في قومة ومنعة بارض السند مما يلى بلاد المولتان وكان في حصن له نالتقى مع بعض ملوك الهند وقد قدّمت الهند امامها الفيلة فبرز هرون بن موسى امام الصف وقصد لعظم من الفيلة وقد خبا تحت شوسه سفورًا فها دفي في جلته من الفيلة على القط عليه فوتى الفيل مفهرتا لما ابصر ذلك الهر فكان ذلك سبب هزيمة الجيش وقتل

rois de Perse, pour épouvanter les éléphants qui combattaient au milieu des soldats, et pour jeter le trouble dans la cavalerie ennemie, lâchaient contre eux une troupe de chats. Ce stratagème est encore pratiqué par les rois du Sind et de l'Inde. On dit aussi que le cochon inspire une semblable terreur à l'éléphant. Il y avait à Moultan, dans la vallée de l'Indus, un affranchi d'Azd, nommé Haroun, fils de Mouça; c'était un poête et un vaillant guerrier, qui savait se faire obéir des siens, et qui s'était rendu redoutable dans la contrée du Sind, voisine du Moultan. Il habitait une forteresse qui lui appartenait, lorsqu'il fut attaqué par un des rois de l'Inde; les éléphants formaient le front de l'armée ennemie. Haroun, fils de Mouça, après avoir caché un chat sous ses vêtements, se porta à la rencontre de cette armée et marcha droit à un éléphant d'une taille énorme. Quand il se vit à une petite distance, il lança le chat contre lui; à la vue de ce faible animal, l'éléphant prit la fuite; la déroute se mit dans l'armée; le roi indien fut tué, et la victoire resta aux musulmans. Le même Haroun, fils de الملك وغلبة المسطين عليهم ولهرون بن موسى قصيدة يصف ما ذكرنا فيها

له فُطُن الانس في جرم فيل أليس عجيبًا بان تبلغُهُ فان ناشب الهرّمن رأس قَيْل ويخضع لليث ليث العريس غليظ الدرآء لطيف الحويل أليس عجيبًا بان تلغُّهُ واطرنُ من نسبه زولُهُ بعلم يجلُّ عن التَنْشُبيلِ طويلُ النيوب قصيرُ النصيل وارقص مختلف خُلقه ويلقى العدُوَّ بناب عظم وجوي رحيب وصوت ضئيل محفرير قفر وجاموس غمل واشبه أشرة اذا قست يسنسازعه کل دی اربسع كما تعصف الربيج بالعندبيل ويعصف بالبُبّر بعد الضور

Mouça, composa sur cet événement une kaçideh dont voici un fragment :

N'est-il pas étonnant que tu t'avances contre un ennemi qui, dans un corps d'éléphant, renferme la prudence de l'homme?

Que le lion des forêts se soumette à l'araignée, puisqu'un chat porte ses grilles sur la tête d'un roi!

N'est-il pas étonnant que tu marches contre cet conemi au choc pesant et aux mouvements rapides?

Son courage est encore plus remarquable que sa noblesse; sa prudence surpasse celle du chameau agile à la course (khanchabil);

Son corps disproportionné se balance, armé de ses longues défenses et de sa courte mâchoire. Il fond sur son ennemi avec ses dents formidables, et de son corps

massif sort un faible cri. S'il peut être comparé à une autre créature, c'est au sanglier sauvage

ou au busse des marais.

Tout quadrupède est son ennemi, et l'homme lui-même lui est inférieur.

Il chasse devant lui tigres et panthères, comme le vent impétuenx emporte un faible passercau (andabil). وتخين تكرى يدد انده ... الله وصلوة فسيف صقيرا وانبل كالطود هادى الشميس المهول شديد امام الرعيرا ومر يسيدل كسيدل الآن المخطو خنيق وجرم ثقيرا الم أله أله والم والمحال والمحال والمحال والمحال المحال والمحال والمحال والمحال والمحال المحال المح

العندبيل هو طائر صغير يكون بارض الهند والسند تذكرة الشعرآء ق اشعارة تمثلاً بصغرة والزندبيل هو العظم من الغيلة

Créature bizarre! on prendrait son nez pour sa main; mais dès qu'on l'aborde, quel glaive acéré!

Il s'avançait, semblable à une montagne, et conduisant l'armée; il

in savançais, seminante a une montagne, et condusant l'armée; u marchait répandant la terreur à la tête des cavaliers. Impétueuse comme un torrent dans sa course, cette lourde masse

s'approchait d'un pas agile; Le cri du commandement redoublait sa fureur; ses orcilles se dres-

saient sur sa tête de démon (ogre).

Mais j'opposai à son attaque un chat qui ne redoutait pas le zendébil (éléphant furieux).

Cerepant i urieux).

Dès que l'éléphant l'cut aperçu à travers la poussière du combat, Dieu nous accorda une victoire éclatante:

L'éléphant, sourd à la voix de son maître, s'enfuit d'un pas pesant et le cœur plein de terreur. Louis soit le Créateur prique, le Dieu des hommes et le seigneur des

Loué soit le Créateur unique, le Dieu des hommes et le seigneur des éléphants!

On nomme el-andabil un petit oiseau qui vit dans l'Inde et le Sind; les poètes font souvent allusion, dans leurs vers, à sa taille exiguë. Le mot ez-zendébil désigne un éléphant de haute stature qui marche à la tête de ses compagnons.

والقدم فيها وقد قيل أن الزندبيل<sup>(١)</sup> هو اسم لما اشتد في <del>ال</del>رب من أناث الفيلة وقد قال بعض الشعرآء في وصف فيل

ذاك الّذي مِشفرة طويل وهو من الافيال زندبيل وقال اخر وفيالة كالطود زندبيل

وقد ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان هذه القصيدة ونسّر بعض ابياتها وذكر في معنى التنشييل وتغسيرة قول الاعراب في صغة النحار!!!

ويشبعها للص مص الثوى اذاعاجت الشاة والنشبيل وقال غيرة

قد علمت جارية عُطبُول اني بنصل السيف خنشبيل

Selon d'autres, ce nom s'applique aux éléphants femelles qui se distinguent par leur vigueur sur le champ de hataille. Un poëte parlant d'un éléphant s'exprime en ces termes:

Cet animal à la lèvre (trompe) démesurée, qui parmi les éléphants a le titre de zendébil.

Un autre poête dit dans le même sens :

Les zendébil, éléphants semblables à une montagne.

El-Djahiz, dans son Livre des animaux, cite la kaçideh qui précède; il en commente quelques vers, et donne à l'appui du sens de khanchabil le passage suivant d'un Arabe nomade qui décrit l'abeille:

Elle se nourrit du suc de la terre, alors que les brebis et les khanchabil errent dans les pâturages.

Et ce vers d'un autre poête :

111.

Une belle jeune fille à la taille élégante sait que je suis un  $\it khauchabil$ , quand le gluive sort du fourreau.

والغيلة لا تغتج ولا تتوالد الا بارض النزنج والهند ولا تعظم النبابها بارض الهند والسند على حسب ما تعظم بارض النزنج تتخذ من جلود الغيلة الذكرة وكذلك الهند ولا يلحق دلك على المنتج والنجاوي ولا ما أنبع على اللمن ولا غير ذلك من انواع الدرق وخرطومه انفه وبه يوصل الطعام والشراب الى جوفه وهو شيء بين اللمرضون والخمم والعصب وبه يقائل ويشرب وبه يصديح وليس صوت الغيل على مقدار جسمه وكبر خلقه وقد كان المنصور عنى الخيرا للها واعدادها للحوال والنينة له الاعباد وغيرها وانها اواعدادها للحوب والزينة ع الاعباد وغيرها وانها اوطأ مراكب الملوك

C'est seulement chez les Zendjes et dans l'Inde que les cléphants sont aptes à la reproduction. Dans l'Inde et le Sind, leurs défenses n'ont pas le même développement que chez les Zendjes; ceux-ci, de même que les Indiens, fabriquent des boucliers avec le cuir de l'éléphant; mais ces boucliers sont loin d'être aussi solides que ceux qui se font en Chine, au Tibet, et chez les Bedjah. Le cuir en est inférieur à celui qui a été macéré dans le lait, et à plusieurs autres espèces de houcliers. C'est avec sa trompe, composée de cartilages, de chair et de nerfs, et qui lui tient lieu de nez, que l'éléphant porte les aliments à as bouche et se désaltère : liséen sert pour combattre et frapper son adversaire, ou pour pousser des cris qui ne sont nullement en rapport avec sa taille et la grosseur de son corps.

Le khalife Mansour se plaisait à réunir des éléphants dans ses écuries, autant parce que les anciens rois faisaient grand cas de leurs services, de leur valeur au combat ou de l'attrait qu'ils ajoutaient à leurs cérémonies, que parce que leur allure régulière et douce convient surtout aux souveوامهدها واخبرق بعض الكتاب عن يرجع الى ادب ومعرفة الله بإيام الناس بمدينة السلام انه اشترى بغلة في نهاية من للسن والفراهية فكان يركبها في مهامته ومتصوفاته فكانت اذا رأت للجمال الخت او العراب من العواصل وغيرها في الطرق نفرت وشبّت فكان يلق منها جهداً جهيداً فيصبر على ذلك المكروة بما ع عليه من الغراهية والنضارة وانه لا تجمله غيرها لعظم جسمه وكبر بطنه تال فها كان في بعض الايام اجترت بهاب الطاق وذلك في ايام المقتدر بالله وقد أخرج الفيلة للرياضة الطاق وذلك في ايام المقتدر بالله وقد كن على الصفار واحدابه وقد كان موس الخادم اسرة بملاد نارس حين خرج على السلطان تال

rains. Un secrétaire du divan, honnne que l'on recherchait pour ses connaissances littéraires et historiques, me racontait un jour, à Bagdad, qu'il avait acheté une mule d'une beauté et d'une agilité peu communes. C'était sa monture habituelle quand il vaquait à ses affaires et aux devoirs de sa place. Mais dès qu'elle rencontrait dans la rue des chameaux de charge bokhty, arabes, ou d'autre espèce, cette hête s'affarouchait, ruait et donnait un rude labeur à son cavalier. Cependant il fermait les yeux sur ce défaut, tant elle était agile et élégante, et d'ailleurs, comme il était luimême d'une taille et d'un embonpoint extraordinaires, il n'aurait pu trouver une autre monture. « Je passais un jour, ajoutait ce personnage, près de Bab et-Tak (porte de l'arcade), sous le règne de Moktadir-billah, au moment où l'on dressait et sellait les éléphants destinés à transporter Leït ben Ali es-Saffar et ses compagnons. Ce chef, qui s'était révolté contre le Sultan, venait d'être fait prisonnier dans le Farsistân par l'eunuque Mounès. Tout à coup je vis une file entière de chameaux bokhty se disperser à la vue

فاشرفت على قطار من الجمال الخت منهومة من العيلة تجوى مسهها لا سبيل لمن عليها الى ردها لما قد لحقها من الجزء فلما أن البغلة ذلك شبت وولّت على عقبها وضوبت بى الارض فوقعت كجلد ثور منغوخ ودخلت الجمال الى درب لا ينفذ وقد كانت البغلة حين ومت بى ونغرت من الجمال دخلت ذلك الدرب وجاءت الغيلة على اثر ذلك فلما نظرت البغلة الى الغيلة وذلت كنذلل الجمال ادوخلت بينها كانها لم ترال معها وذلّت كنذلل الجمال اذوائن جاعة من الناس فعوفي ودخل الغيلة وما استطاع اخراجها حتى مضت الغيلة واخرجت في وسط بعض الجمال فوالله ما نغرت بعد ذلك من واخرجت في وسط بعض الجمال فوالله ما نغرت بعد ذلك من وحدوا على البعل العنت عاليا المناس والفت المناس والمناس والقد الفت الابل حتى كانها بعضها لاستصغارها صورة

des éléphants et fuir rapidement sans écouter la voix de leur conducteur, tant leur épouvante était grande. Ma mule, voyant cette déroute, se met à ruer, elle se cabre et me jette à terre, comme une outre gonflée de vent. Les chameaux venaient de se réfugier dans une ruelle sans issue; la mule, après s'être débarrassée de moi, dans l'effroi que lui inspiraient les chameaux, pénètre dans la même ruelle. Les éléphants y arrivent sur ses traces. Dès qu'elle aperçoit ces énormes animaux, elle s'attache aux chameaux, se blottit au milieu d'eux, comme si elle avait passé sa vie avec eux, et s'accroupit avec la troupe tout entière. Au même moment, je fus aperçu et reconnu par quelques passants. Un valet pénétra dans la ruelle pour ramener la mule; mais il ne put l'en faire sortir qu'après que les éléphants se furent éloignés, et encore ne voulut-elle sortir qu'entourée de plusieurs chameaux. Je vous jure que, depuis ce jour, loin de les craindre, elle s'est familiarisée avec les chameaux comme si elle était de leur espèce, et il semble qu'elle trouve leur taille bien



للجمل عند ما شاهدت من عظم صورة الغيل وكل حيوان دى لسان نأصل لسانه ال داخل وطوفه الى خارج الا الغيل ناس طرى لسانه الى داخل واصله الى خارج والهند تزعم ان الغيل لولا ان لسانه مقلوب ثم لتن الللام لتكام والهند تشرى الغيل وتفامل الغيل وتفتاء على سائر الخيوان لما اجتمع فيه من الخيصال الكيمودة من علو محكم وعظم صورتم وبديع منظرة وتضاء ول وطول خرطومه وسعة اذنه وكبر خرموله مع خفة وطئه وطول عمرة وثقل جسمه وقلة اكترائه لما وضع على ظهرة وانه مع كبر هذا الجسم وعظم هذه الصورة يمر بالانسان فلا يحس بوطائه ولا يشعر به حتى بغشاة لحسن خطوة واستقامة مشيه

exiguē, depuis qu'elle a vu la stature colossale des éléphants.»

La base de la langue, chez tous les animaux pourvus de cet organe, est dans l'intérieur du gosier, et la pointe est tournée vers l'extérieur; chez l'éléphant, au contraire, la pointe de la langue est tournée vers le gosier et la base est dans le sens opposé. C'est ce qui fait dire aux Indiens que, sans cette conformation particulière, il pourrait, s'il y était dressé, s'exprimer comme l'homme. Les Indiens estiment fort l'éléphant et le placent au-dessus des autres animaux, à cause de toutes les qualités qui sont réunies en lui : sa taille haute et massive, son aspect imposant, la faiblesse de sa voix, la longueur de sa trompe, le développement de ses oreilles et de son membre génital, la légèreté de son pas, sa longévité, le poids de son corps, le peu de souci qu'il prend des fárdeaux dont on le charge; enfin, disent-ils, malgré sa taille et le volume de son corps, son allure est si douce et si régulière que le voyageur ne s'aperçoit pas de ses mouvements et peut se livrer au sommeil.

وقد وصف للحظ الغيل في كتاب لليوان ناغرق في وصفه والخير ومحمد ووعد ايراد معان كثيرة في وصف الغيل وهيئته وما هو عليه من عجيب التركيب وغريب التأليف والمعانى الحجيجة والاحساس اللطيفة وفي تبولها التأديب وسرعتها الى التلقين والتقويم وما في ابدانها من الاعضاء الكرعة والاجزاء الشريفة وكم مقدار منافعها ومبلغ مضارها ولكم فضلت تلك الاجناس وناقت تلك الاحساس وما جعل فيها من الآيات والبرهانات والعلامات النبرات التي جلاها الله لعيون خلقها وعرف بينها وبين عقول عبادة وقيدها عليهم وحفظها لهم وعرف بينها وبين عقول عبادة وقيدها عليهم وحفظها لهم ليرودهم في وضوح هجة ويخفرهم لقام النعمة وما ذكرة الله في الإنار المعاوفة والامثال المضروبة

L'auteur du Livre des Animaux, el-Djahiz, fait une longue description et un éloge pompeux de l'éléphaut. Il promet de donner plus loin de nombreux détails sur la nature de cet animal, sur ce que sa conformation présente de curieux, sur sa sagacité et la finesse de sensations dont il est doué, son aptitude à être dressé et la rapidité avec laquelle il profite de l'éducation qu'on lui donne, El-Djahiz devait ensuite décrire les membres de ce noble animal, leurs avantages et leurs inconvénients, montrer la supériorité de son espèce, et l'étendue de son intelligence, rechercher en lui les signes et les preuves manifestes que Dieu a dévoilés aux yeux et démontrés à l'intelligence de ses serviteurs, et dont l'enchaînement et le souvenir doivent entraîner leur conviction et leur inspirer de la reconnaissance pour tous ses bienfaits. L'auteur se proposait de passer en revue les passages du Koran, de la tradition orale et des relations authentiques du Prophète qui se rapportent à ce sujet, les proverbes et les observations véridiques auxquels il a والتجارب العجيعة وما قالت فيه الشعرآء ونطقت به الخطبآء وميزته العلمآء وعجبت منه للحكآء وحالها عنده الملوك وموضع نغعها في الحروب وتباينها في العيون وجلالها في الصدور وفي طول الهارها وقوة ابدانها وفي اعتراضها وتصميها واحقادها وشدة اكتراثها وطلبها بطوائلها وارتغاعها عن ملك السُغّاط وعن اقتنآء الاراذل والسغلة وعن ارتخاصها في الثمن وارتماطها على لخسف وابتذالها واذلالها وعن امتناء طبائعها وتمنع غرائرها ان تصلح ابدانها وتنبت انيابها وتعظم جوارحها ولا تتسافد وتتلاقي الافي معادنها وفي بلادها وفي مغارس اعراقها مع التماس لللوك ذلك منها وطمع القوم عليها بالتقرب بذلك منها حتى اعجرت اليل وخرجت من حد الطمع وعن الاخبار عن جلها donné lieu, les pensées ingénieuses qu'il a inspirées aux poëtes et aux prédicateurs, les remarques des savants et les doutes des philosophes. Puis il aurait montré l'emploi que l'éléphant remplit chez les rois, les services qu'il rend à la guerre; le charme qu'il inspire aux yeux et à la pensée; sa longévité et sa vigueur, ses penchants, ses pensées secrètes et ses haines, sa patience inébrantable; le prix qu'il attache aux récompenses; sa répugnance à avoir pour maître un homme infime, à servir des gens de basse condition, ou à être vendu à vil prix; combien il est sensible aux injures, aux reproches et aux outrages; la résistance innée qu'il

semble opposer à la nature lorsqu'elle développe sa taille, ses défenses et ses membres; enfin, l'impossibilité où il est de s'accoupler et de se reproduire hors du sol natal et du pays où sa race a pris naissance, à ce point que, malgré les essais de plusieurs rois et les efforts tentés pour faciliter son accouplement, il a déjoué toutes les tentatives et déçu toutes les espérances. El-Djahiz promettait d'étudier la gesورضعها ومواضع اعضائها والذى خالفت فيه الاشكال الاربعة التي تحيط بالجميع ما يسبح او يقوم او يمشى او يطبر وجبيع ما ينتقل عن آولية خاقه وما يبق على الطبع الاول من صورتـه وقا يتغازهم من شبه للحبوان وما يخالف فيه جميع لليوان وعن القول في شدة تلبه واسرة وفي جرائه على ما هو اعظم بدناً القول في شدة تلبه واسرة وفي جرائه على ما هو اعظم بدناً واسدّ اظفاراً واذرب انيابًا وهربه مما هو اصغر جسمًا واكل حدًّا واضعف اسرًا والجل ذكرًا وعن الاخبار عن خصاله المذمومة وأمورة المحمودة وعن القول في لونه وجلدة وشعرة ولجه وتحمه وعظمه وبوله وتجوة وعن لسانه وقه مع غير ذلك من المواعيد الكثيرة التي تضمن ايرادعا دلما انتهى

tation et l'enfantement de l'éléphant, la disposition de ses membres et en quoi ils s'écartent des quatre caractères communs aux êtres qui peuvent nager, se tenir debout, marcher ou voler. El-Djahiz aurait rapporté ensuite les traditions relatives à la conformation primitive de l'éléphant, en recherchant dans son état actuel les traces de sa forme première, et en signalant les différences qui le séparent des autres animaux. Puis devaient venir des détails sur son énergie et sa fermeté, sur l'audace avec laquelle il s'attaque à des animaux plus grands et plus féroces que lui et pourvus de dents ou d'ongles plus acérés, tandis qu'il fuit devant un ennemi qui, par sa taille, son impétuosité, sa vigueur, a une réputation bien inférieure à la sienne. En dernier lieu, l'auteur voulait passer en revue les qualités bonnes et mauvaises de l'éléphant, en étudier la couleur, le cuir, le poil, la chair, la graisse, les os, l'urine, les excréments, la langue, la bouche et d'autres sujets intéressants qu'il s'engageait à développer, Cependant, lorsqu'il arrive à ce chapitre spécial, au lieu d'aborder son sujet et d'entrer dans

الى موضع نظمها وايراد وصفها وما اسلغه من القول ف هذه المان التي تدمها اورد جوامع متغوتة ولما غمر متسقة في اللهلة وغيرها واعرض عن ابراد خواس اعضائها وكثرة منافعها وجميب خصالها وما ذكر من اسرار الطبيعة فيها وما تأتله فلها وما تأتله عن تقدم من حكائها التعاقب الارتباط المنفد دون سائر المنافع من الارتباط والمستفد دون سائر المنافع من الارتباط والسعند دون سائر بينها وبين الكركدن مع عظم خلقها وفراوطا من السفور مع حضر جسمه ولطاقة منظرة وكثرة الطرب الذي يوجد في الغياد دون غيرة من الخموان وتبولة الرياضة والدراية والمعرفة عند التعاورة والدها والنبية والمعرفة عند التعاورة والدها والنبية والمعرفة مند التعاورة والدها والنبية والمعرفة عند التعاورة والدها والنبية والمعرفة عند التعاورة والدها والنبيز وقد ذكر صاحب

les détails annoncés au début de son livre, il se contente de donner rapidement et sans ordre quelques apercus généraux sur l'éléphant et d'autres animaux. Il passe sous silence les propriétés et les fonctions de chaque membre chez cet animal, ses qualités merveilleuses, les recherches auxquelles sa nature mystérieuse a donné lieu, l'opinion des philosophes indiens et la tradition qu'ils ont reçue des anciens sages sur son origine et sa forme première. Il se garde bien d'expliquer pourquoi l'éléphant ne se trouve que chez les Zendjes et dans le Sind ; pourquoi il n'existe pas ailleurs ; pourquoi il a horreur d'une bête aussi énorme que le rhinocéros et fuit devant un ennemi aussi faible et d'un aspect aussi gracieux que le chat. Enfin il ne dit rien de la gaîté qui distingue l'éléphant des autres animaux, de son aptitude à être dressé et instruit et à comprendre le langage de l'homme, rien enfin de son astuce, de sa malice et de son discernement.

المنطق في كتاب لليوان جهاد كثيرة من خصال الغيد ومنافع اعضائه وسلك طريقة لم يسكلها من تقدم من حكام الهند في الغييل وما ذهب اليه حكام الهند ان العالم بما فيها من الاجسام متفق ومختلف ومتضاد وان ذلك في للجملة هو جهاد ونام واخراجهم عن عالم الافلاك والنجوم والبروج وغير ذلك من الاجسام السماوية وانها ليست بجاد ولا نام وانها آحياء ناطقة هذا الباب من ذكر النرنج وبلادهم وغيرهم من انواع الاحابش فالنرج مع كثرة اصطيادها لما ذكرنا من الغيلة وجمهها لعاجها غير منتفعة بشيء من ذلك في آلاتها وأما تتحلى النرنج بالحديد غير منتفعة بشيء من ذلك في آلاتها وأما تتحلى النرنج بالحديد لدق من الذهب والغضة وما ذكرنا من داولهم النها البقر بدلاً من الذهب الها البقر

L'auteur de la Logique donne, dans son Traité des animaux, de longs détails sur les qualités de l'éléphant et l'utile conformation de ses membres. Il suit, en étudiant ce sujet, une méthode inconnue aux philosophes de l'Inde. Ces déraires soutiennent que tous les corps dont se compose le monde sont ou unis, ou variés, ou opposés entre cux, c'est-à-dire, d'une manière générale, qu'ils sont ou inertes ou animés. Ils tirent leur origine du monde des sphères, des étoiles, des signes du Zodiaque et d'autres constellations c'éteste, lesquelles sont, non pas des corps inertes ou animés d'une vie végétative, mais de véritables êtres de raison.

Mais reprenons le sujet que nous traitions au début de ce chapitre, les Zendjes, la description de leur pays et des autres peuplades de l'Abyssinie. Les Zendjes, quoique toujours occupés à chasser l'éléphant et à en recueillir l'ivoire, ne tirent ependant aucun parti de cette substance pour وانهم عليها يقاتلون بدلاً من الابل والذيل وفي بقر تجري كالخيل بسروج ولجم ورأيت بالريّ نوعًا من هذا البقريبرك كا يمرك الجمل وبثور تحمله كا يثور الابل اذا استقلت باجالها وهذا النوع من البقر يجبل عليها المهتمة من الحيوان كالخيبل والمحمر والبغال وملاكها نوع من الحيوس مردقية لهم خارج الريّ ترية لا يسكن معهم فيها غيرهم فاذا مات بالريّ او توريس شيء مما ذكونا من البهائم ورد الواحد منهم مع ثورة فاناخه وجل عليه تلك البيغة وصار بها الى تويته فالهم منها وبنيانهم من عظامها ومجفون من لجها ما يذخرونه لشتائهم فاكثر المهم وأكل بقرهم من تلها المحمان رطبًا وبابستا وهذا النموع

leurs usages domestiques. Ils emploient dans leur parure le fer au lieu de l'or et de l'argent, de même qu'ils se servent de bœufs, ainsi que nous l'avons dit plus haut, comme bêtes de somme ou pour la guerre, en guise de chameaux et de chevaux. Ces bœuss sont harnachés comme le cheval et courent avec la même vitesse. J'ai vu à Rey des animaux de cette espèce qui s'agenouillaient comme le chameau et s'avançaient avec l'allure précipitée de ce dernier lorsqu'il trouve sa charge légère. Ils sont employés à transporter les cadavres des chevaux, des anes et des mulets. Leurs maîtres forment une tribu de Guèbres manichéens et habitent, hors de Rey, un village entièrement occupé par eux. Lorsqu'une bête de somme meurt à Rey ou à Kazwin, un de ces Guèbres vient chercher le cadavre, le charge sur son bœuf et le trausporte dans le village en question. Ils se nourrissent de cette chair; les os servent à la construction de leurs maisons et le reste de la chair est séché et mis de côté pour l'hiver. Ils n'ont le plus souvent, eux et leurs bœufs, d'autre nourriture que cette viande, fraîche ou desséchée." من البقر الغالب عليها جرة الحدق وسائر البقر ينفر وبهرب من هذا البقر وقد رأيت ببلاد اصبهان وتم منها ما في انوفها حلق الحديد والصغر قد خرصت فيها الحبال وخطمت بها كما يفعل بالجال البخت وكذلك بالريّ رأيت ثورًا منها قد عدا نحو ثور من غير هذا النوع فلما راءة قد قصدة تأم فرعًا من هذا البنس وليس في سائر انواع البقر ما يأوى المياة والجرائر والجيرات الا البقر المعروفة بالحيشية التي تكون ببلاد مصر واقالها وبحيرة تتيس ودمياط وما اتصل بتلك الديار ناما البقر المتورفة على مسب ما ذكرنا في البقر لقولها حلق الحديد والصغر على حسب ما ذكرنا في البقر وكذلك منها ببلاد الطاقرة واكثر ذلك ببلاد السند والهند

Le bœuf de l'espèce décrite ici a ordinairement la prunelle rouge; les autres bœufs l'évitent et fuient à sa vue. J'en ai remarqué à Ispahân et à Kounnu qui portaient suspendh à leurs naseaux un anneau de fer ou de cuivre dans lequel ciait passée une corde, et on les conduisait ainsi de la même manière que les chameaux bohkty. J'ai vu à Rey un taureau de la même race passer auprès d'un taureau ordinaire; dès que ce dernier le vit se driger de son côté, il se dressa avec épouvante. Les bœufs de l'espèce dite abyssinienne sont les seuls qui habitent les fleuves, les îles et les lacs. On les trouve à Misr et dans les pays environnants, dans le ac de Tinnis, à Damiette et aux alentours de cette province.

Sur la frontière de Syrie, les buffles sont attelés aux chariots de la plus grande dimension; comme les bœufs dont il a été question ci-dessus, ils portent suspendu à leurs naseaux un anneau de fer ou de cuivre. Le même usage est observé dans la province d'Antioche; mais c'est surtout dans le وطبرستان وقرون تلك البقر اكبر من قرون هذه الجواميس التي بارض الاسلام وطول القرن منها نحو الذراع والذراعين وكذلك الجواميس كثيرة بارس العراق مما يبلى طغون اللوفة والبصرة والبطائح وما اتصل بهذه الديار والفاس يذكرون عنقا مغرب وبصورون العنقا لى الحمامات وغيرها ولم اجدا لحداً لى عدة الحالك من شاهدته او نمى التي خبرة ذكر انه احداً لى عدة الحالك من شاهدته او نمى التي خبرة ذكر انه الارام الست ادرى كيف ذلك ولعله اسم لا مسمى له فلنرجع الآن الى اخبار النرنج واخبار ملوكها واما تغسير ملوك النرنج وهو وتلهى يعنى بذلك ابن الرب اللبير لانه أختار لملكهم وولعدل بينهم فتى ما جار الملك عليهم في حكم وحاد عن

Sind, l'Iude et le Tabaristan qu'il est mis en pratique. Les cornes des bœufs de l'espèce abyssinienne sont plus longues que celles des buffles originaires des pays musulmans; elles ont une coudée ou deux de développement. On trouve aussi un grand nombre de buffles dans Ilrak, et particulièrement dans les localités élevées des districts de Koufah, de Basrah, des Étangs, etc. Il est souvent question de l'anka merveilleux, et l'on trouve son image peinte sur les murs des bains et d'autres édifices. Cependant je n'ai jamais rencontré ni entendu citer personne dans ces contrées qui pût se vanter de l'avoir vu. J'ignore l'origine des récits que l'on fait à cet égard; pent-être est-ce simplement le nom d'un être imaginaire.

Pour en revenir aux Zendjes et à leurs rois, le nom des rois de ce pays est Waklimi, ce qui signifie fils du Seigneur suprême; ils désiguent ainsi leur souverain parce qu'il a été choisi pour les gouverner avec équité. Dès qu'il exerce un pouvoir tyrannique et qu'il s'écatre des règles de la justice, ils le font périr et excluent sa postérité de la succession au للمن تناوه واحرموا عقيد الملك ويرعون أنه أذا فعل ذلك فقد بطال أن يكون أبن الرب الذي هو ملك السموات والارض ويسمون الخالق عز وجل مكافحها وأن وتفسيرة الرب اللبير والرانج أولو فصاحة في السنتهم وفيهم خطباء باغتهم يقف الرجل الراهد منهم فيخطب على الخلق الكثير منهم يرغيهم في القرب من باريهم ويبعثهم على طاعته ويرغيهم من عقابه وصولته وبذكرم من مضى من ملوكهم واسلافهم وليس لهم شريعة يرجعون اليها بال رسوم الموكهم وانواع من السياسات يسوسون بها رعيتهم واكلهم الموز وهو ببلدهم كثير وكذلك في بلاد الهند والغالب على أقوات الرانج الذرّة ونبت يقال له الكلاري يقتلع من الارض كالكاة والراسن ومنه كثير ببلاد عدن وما

trône, car ils prétendent qu'en se conduisant ainsi il cesse d'être le fils du Maitre, c'est-à-dire du roi du ciel et de la terre. Ils donnent à Dieu le nom de Maklandjalou, dont le sens est le souverain Maitre.

Les Zendjes s'expriment avec élégance, et ils ont des orateurs dans leur propre langue. Souvent un dévot du pays, se plaçant au milieu d'une foule nombreuse, adresse à ses auditeurs une exhortation dans laquelle îl les invite à se rendre agréables à Dieu et à se soumettre à ses ordres. Il leur représente à quels châtiments les exposerait leur désobéissance, et leur rappelle l'exemple de leurs ancêtres et de leurs anciens rois. Ces peuples n'ont point de code religieux; leurs rois suivent une coutume, et se conforment dans le gouvernement à quelques règles de politique. Les Zendjes mangent la banane, qui est aussi abondante chez cux que dans l'Inde; mais la base de leur alimentation est la dorrah et une plante appelée halari, que l'on tire de اتصل بها من ارض اليمن ويشبه هذا الكلاري العلقاس الذي يكن بالشام ومصر ومن غدائهم ايضًا العسل والخم ومن هوي منهم شبئًا عبدة من بنات او حيوان او تهاد وجزائرهم في التبحر لا تحصى كثورً ونيها النارجيل يعم آكله سائر النزنج تحو ومن بعض تلك الجوائر جرورة بينها وبين ساحل النزج تحو من بوم أو يومين فنها خلائق من المسلمين يقال لها قنبلو على حسب ما ذكريا من امرها في مذا التناب عاما النوية فاقترقت فوقتين في شرق النيل وغربيم والمناحت على شطّيعه فاتصلت ديارها بديار القبط ارض صعيد مصور من بلاد اسوان وغيرها وانسعت مساكن المنوبة على مصور من بلاد اسوان وغيرها وانسعت مساكن المنوبة على شائل المنوبة على شائل المنوبة على شعالية وبنوا دار عملكة

terre comme la truffe et la racine d'aunée. On la trouve na abondance à Aden et dans la région du Yémen qui avoisine cette ville; elle ressemble à la colocasie d'Égypte et de Syrie. Ils se nourrissent aussi de miel et de viande. Chacun adore ce qui lui plait, une plante, un animal, un minéral. Ils possèdent un grand nombre d'îles où croît le cocoûer, dont le fruit est un des aliments de toutes les peuplades de Zendjes. Une de ces îles, située à une ou deux journées de la côte, renferme une population musulmane parmi laquelle se transmet la royauté; c'est l'île de Kanbalou dont nous avons eu l'occasion de parler dans cet ouvrage (1. Pr., p. 352).

Les Nubiens se partagèrent en deux peuples à l'est et à l'ouest du Nil et s'établirent le long de ses deux rives. Leur pays avoisinait celui des Coptes, la ville d'Oswán (Syène) et d'autres localités du Said : il se prolongeait, en remontant le Nil , jusqu'au voisinage des sources de ce fleuve. Ils وهي مدينة تدعى دنقلة والغريق الاخرمن النوبة يقال لها علوة وبنوا مدينة لللك سموها سرية قال المسعودي وانتهيت في تصنيفي لهذا الموضع من كتابنا هذا في ربيع الاخر من سنة اثنتين وثلثين وثلثهاية وكنت بفسطاط مصر فأخبرت أن الملك النوبة في محينة دنقلة كبرى بن سرور وهو ملك بن ملك بن ملك فصاعدًا وملكه يحتوى على ماقرّة وعلوة والبلد المتصل من ممكنته بارض اسوان يعرن بمريس واليها ينضان الربي المريسية وعل هذا الملك متصل بأعال مصرمن ارض الصعيد ومدينة اسوان فاما الجة فانها نزلت بين بحر القلزم ونيل مصر وتشعبوا فرقاا وملكوا عليهم ملوكا وفي ارضهم معادن الذهب وهو التبر ومعادن الزمود وتنصل سراياهم على النجب

bâtirent une grande ville nommée Donkolah, qui devint leur capitale. La seconde branche des Nubiens, c'est-à-dire les Alawah, bâtirent à leur tour une grande ville qu'ils appelèrent Sariah (Souiah, d'après Quatremère, Mémoire sur l'Eavote, t. II, p. 20).

Tandis que j'écrivais ces lignes à Fostat pendant le mois de rébi second 332, je fus informé que le roi des Nubiens résidant à Donkolah se nommait Kobra, fils de Surour, et qu'il était issu d'une longue suite de rois. Il exerce sa domination sur les Makorrah et les Alawah. La portion de son territoire qui touche à la ville d'Oswan est nommée Maris, et elle donne son nom au vent marisy. Le royaume de Donkolah s'étend donc jusqu'aux frontières égyptiennes, au Saïd et à la ville d'Oswan.

De leur côté, les Bedjah se fixèrent entre la mer de Kolzoum et le Nil; ils se partagèrent en plusieurs tribus et se soumirent à des rois particuliers. On trouve dans leur pays des mines d'or natif et d'émeraudes. Ils se divisent en petites

الى بلاد النوبة فيغيرون ويسبون وقد كانت النوبة قبل ذلك الشد من الجبة الى ان توى الاسلام وظهر وسكن جهاعة من المسلمين معادن الذهب وبلاد العلاق والعيداب وسكن في تلك الديار خلق من العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن عدمان فاشتدت شركتهم وتورجوا في البجة فتويت الجبة بمن ماهرها من ربيعة وقويت ربيعة بالجبة على من فاواها وجاورها من غطان وغيرهم من مضر بن نزار من يسكن تلك الديار وصاحب المعدن في وتننا هذا وهو سنة أنفتين وللك الديار وثلثهاية أبو مروان يشر بن اتحق وهو من ربيعة ركب في ثلاثة ونموان يشر بن اتحق وهو من ربيعة يركب في ثلاثة الذي من ربيعة واحلافها من مضر والهي وثلثين الف حراب

troupes qui, montées sur des dromadaires de race, euvahissent la Nubie, la ravagent et y font beaucoup de prisonniers. Les Nubiens étaient autrefois plus puissants que les Bedjah. Mais depuis la naissance et les progrès de l'isiamisme, un certain nombre de musulmans sont venus s'établir près des mines d'or et dans les districts d'Allaki et d'Aridab. Plusieurs Arabes de la tribu de Rébyah, fils de Nizar, fils de Maadd, fils d'Adnah, émigrèrent dans le même pays et s'y rendirent puissants. Ils prirent des femmes parmises Bedjah et leur firent épouser leurs filles. Cette double alliance ayant aceru la force des Bedjah et des Arabes de Rébyah, ces derniers purent, avec le secours de leurs nouveaux alliés, vaincre leurs ennemis les plus voisins comme la tribu de Kahtàn et d'autres Arabes issus de Modar, fils de Nizar, qui habitaient cette contrée.

Actuellement, en 332 de l'hégire, la mine appartient à Abou Merwán Bichr, fils d'Ishak, de la tribu de Rébyah. Ce chef a sous ses ordres, outre trois mille Arabes de Rébyah et leurs confédérés, ceux de Modar et du Yémen, trente mille

3

Bedjah montés sur des dromadaires et armés de lances et du bouclier de cuir nommé bedjawi. Ce sont les Hadrabeh (Hadareb) qui, seuls parmi les Bedjah, professent l'islamisme. Le reste de ce peuple est paien et adore une idole particulière.

La capitale de l'Abyssinie est nommée Kobar (Ankober); c'est une ville considérable où réside. le Nédjachi. Les États de ce roi renferment un grand nombre de villes et de vastes domaines; ils s'étendent jusqu'à la mer d'Abyssinie, et pluseurs villes abyssiniennes s'élèvent sur le litural de cette mer en face dy Yémen; telles sont Zeila, Deblek et Naçé. Les familles musulmanes qui y résident sont tributaires des indigènes. Entre le rivage d'Abyssinie et la ville de Gallafikah située sur la côte de Zebid dans le Yémen, il y a une navigation de trois jours. C'est sur ce point même que les Abyssins traversèrent la mer lorsqu'ils s'emparèrent du Yémen, à l'époque de Dou Novas surnonmé le maître de la fosse (voy. t. Pr. p. 129), dont il est fait mention dans



مهادنة وهذا للوضع من الجعربين هذين الشطّين اعنى ساحل البهن وساحل للبشة اقل المواضع فيه عرضا وهنالك جزائر بين هذين الساحلين منها جريرة يقال لها جزيرة العقل فيها مآء يعرن عآء العقل يستسقى منه ارباب المراكب ويفعل في القرائر والذكاء فعلاً جميلاً وقد ذكر بعض الفلاسفة المتقدمين ما يفعل هذا المآء وما لد من الخواص وذكر علة ذلك وقد اتينا على للنبر ف كتابنا اخبار الزمان عند ذكرنا لاخبار المتطبيين في تجاربهم وما كان من قضاياهم في علاجاتهم ممن سلف قبل ظهور الاسلام وغيرهم ممن اتصل بالملوك وللتلفآء le Koran. Le chef actuel de Zébid est Ibrahim, fils de Ziad surnonimé Maître d'el-harmali. En vertu du traité d'amitié qui unit les deux pays, ses bâtiments vont sans cesse d'Arabie en Abyssinie, où ils transportent des négociants et des marchandises. C'est en cet endroit que la mer qui sépane

l'Abyssinie du Yémen présente le moins de largeur. Parmi les îles situées entre les deux rives, on cite l'île de la Raison (djeziret-el-akl); où se trouve une source à laquelle les marins se ravitaillent, et qui est nommée eau de la raison parce qu'elle exerce une action salutaire sur l'esprit et les facultés de l'homme. Certains philosophes de l'antiquité ont traité des vertus particulières de cette eau et en ont recherché les causes. On trouvera des renseignements à cet égard dans nos Annales historiques, dans le paragraphe relatif aux expériences et aux formules thérapeutiques des médecins, tant parmi les anciens qui ont vécu avant l'islamisme, que parmi ceux qui, depuis l'avénement de la sainte loi, ont été au service des rois et des khalifes. Ibnبعد ظهور الشرع وقد غلب ابن زياد على عدّة للبرسرة وله في هذا الوقت رجال مرتبون من انتخابه وق هذا البحر ما المحبر لمن بعد عدن جزيرة تعزى بسقطرة البها يضاى الصعبر السقطري لا يوجد الا فيها ولا تجل الا مشها وقلد كان السقطون لا يوجد الا فيها ولا تجل الا السقدر بن فليسن حين سار الى الهند في امر هذه للإورقة يوصيه بها وان يبعث حين سار الى الهند في امر هذه للإورقة يوصيه بها وان يبعث يقع في الايارجان وغيرها فسير الاسكندر الى هذه الدرسرة يقع في الايارجان وغيرها فسير الاسكندر الى هذه الدرسرة يقتل من اليونانيين احترام من مدينة ارسطاطاليس بن يقوما من المونانيين احترام من مدينة ارسطاطاليس بن نقوماحس وفي مدينة اسطاغر في المراجب باهاليهم في تحر القدر فغلبوا على من كان بها من الهند ومكلوا الجرسرة وكان للهند بها صناء عظم فنقل ذلك الصنم في اخبار بطول ذكرها

Ziad s'est rendu maître de cette île et y a établi récemment quelques agents choisis parmi ses partisans.

Dans la même mer, et non loin d'Aden, se trouve l'île de Socotorak, qui a donné son nom à l'aloès nocotri (chicotin), car c'est de là seulement que provient et qu'on exporte cette substance. Aristote, fils de Nicomachus, écrivit à Alexandre, fils de Philippe, au moment de son départ pour l'Inde, et lui donna des renseignements sur Socotorah, en l'engageant à y établir une colonie de Grees, pour l'exploitation de l'aloès qui est d'un si fréquent usage comme purgatif, etc. En effet Alexandre envoya dans cette ile un certain nombre de grees originaires pour la plupart de la ville d'Astagar (Slagyre), patire d'Aristote. Une flotte transporta ces colons et leurs familles dans la mer de Kolzoum; ils soumirent les Indiens qui s'y étaient établis, s'emparéent de Socotorah et enlevèrent une idole colossale à laquelle

وتفاسل من بالجريرة من اليونانيين فيها ومضي الاسكندر وظهر المسيح فتقصر من فيها الى هذا الوقت فليس فى الدنيا موضع والله اعظم فيمة قيم من اليونانيين يحفظون انسابهم لم يداخلهم فيها روى ولا غيرام غير اصل صدة الجريرة وهم في هذا الوقت تأوى اليهم بوارج الهند الذين يقطعون على المسلمين في هذه البوارج وفي المراصب (أأ على من اراد الصين والهند وغيرها كما يقطع الروم في الشواق على المسلمين في البحر والهند وغيرها كما يقطع الروم في الشواق على المسلمين في البحر المسلمين المسلمين في المحلم الشام ومصر ويجد من جزيرة سقطرة الصين المسلمين وغيرة من المنافير ولهذه الجريرة اخبار تجيية من حريرة سقطرة الصير فيها من خواتى النبات والمقاتير قد ابينا على كثير من ذكرها فيها من خواتى النبات والمقاتير قد ابينا على كثير من ذكرها فيها من كتبنا خاما غير هاؤلاء من الديشة الذين

les Indiens rendaient un culte; l'histoire de cette expédition exigerait de longs détails. La population grecque de Socotorah s'accrut après la mort d'Alexandre, et, à l'avénement du christianisme, elle adopta cette religion qu'elle professe encore. C'est, je crois, la seule peuplade grecque au monde qui ait gardé avec soin sa généalogie, sans jamais s'allier à des Romains ou à d'autres races. Socotorah est un des points de relâche des bâtiments indiens (baradja) qui donnent la chasse aux navires arabes à destination de la Chine et de l'Inde, de la même manière que les galéaces byzantines (chanyeh) poursuivent les musulmans dans la Méditerranée, le long des côtes de Syrie et d'Égypte. On exporte de Socotorah l'aloès dit socotri et d'autres drogues. Plusieurs particularités curieuses relatives à cette île et aux vertus des plantes ou drogues médicinales qu'elle produit se trouvent dans nos précédents ouvrages.

L'autre branche des Abyssins, qui, ainsi qu'on l'a vu, se

قدمنا ذكرهم همي امعن في المغرب مثل زغارة واللوكو والقرائر ومديدة ومريس والمبرس والملانه والقوماغي ودويله أأ والقومة لمكل واحد من طاؤلاته وغيرهم من انواع الاحابض ملك ودار مثلة وقد انينا على ذكر جميع اجناس السودان وانواعهم ومساكنهم ومواضعهم من الغلك ولاية عالمة تغلقات شعورهم واصوحت الوانهم وغير ذلك من اخبارهم واخبار ملوكهم والحجاب معرفي في المن الاول من جملة الثلاثين فئا تم في التناب الاوسط محافي في للمن الاول من جملة الثلاثين فئا تم في التناب الاوسط محافي مذا المناب من اخبارهم وذكرا في هذا التناب ما لا يسع ترك ايراده فيه ولا تعربته منه قال المسعودي وقد كان فرين الخواب رضة لما انتتج في وربي العاني

dirigierent vers le couchant, se composait de plusieurs pepplades nommées Zagawah, Kawkaw, Karkarah, Medideh, Maris, Mabras, Melaneh, Koumati, Doweilah, Karmah, etc. qui avaient chacune un roi particulier et une résidence disintet. La nomenclature des variétés de la race noire, leur situation géographique et relativement à la sphère, l'explication des causes qui rendent leur peau noire et leurs cheveux crépus, tous ces renseignements et d'autres encore sur l'histoire de leurs rois, les particularités de leur vie, leur arbre généalogique, etc. sont rapportés dans la première des trente sections dont se composent nos Annales historiques. On trouvera, en outre, dans notre Histoire moyenne des détails sur le même sujet, détails onnis dans le premièr de ces ouvrages; dans ce livre nous ne mentionnons que les choses indispensables, qu'on ne peut passer sons silence.

Lorsque Amr, fils d'el-Ass, fit la conquête de l'Égypte, Omar, fils d'el-Khattab, lui écrivit de combattre les Nubiens. مصر كتب اليع بتعاربة الغوية فغزاهم المسطون فوجدوهم يرمون اللحق وابي محرو بن العاس ان يصالحهم حتى صرن عن مصر ووليها عبد الله بن سعد فصالحهم على روَّس من السبي معلومة تما يسبيها هذا الملك التجاور المسلمين من غيرهم من بلاد النوية للقدم ذكرة فيا سلف من صدر هذا الباب المدعو بملك مريس وغيرها من ازين النوبة فصار ما قبض منه من السبي سُنَة جارية في كل سنة الى صدة العابة تجدل ال صاحب مصر وبدى هذا السبي بارض مصر والنوبة بالبقط (أ) عدد ذلك ثلاث ماية رأس وضس وستون رأسًا وأراد وسمًا على عدد الم السنة هذا لبيت مال المسطين بشوط الهدنة بينهم عدد المنوبة والامير محصر غير ما ذكريا من عدد السبي اربعون وأسئا ولنائبه المغم ببلاد اسوان التجاور لارض الغوية وهو المتول رأسًا ولنائبه المغم ببلاد اسوان التجاور لارض الغوية وهو المتول

L'armée musulmane les attaqua et reconnut qu'ils étaient d'habiles archers. Aussi Amr, tant qu'il résida en Égypte, ne leur laissa ni paix ni trêve. Son successeur, Abd Allah, fils de Saad, leur accorda la paix, movennant un tribut déterminé d'esclaves nubiens que s'engageait à lui procurer le roi nubien le plus voisin des musulmans, le chef des Maris, etc. dont il a été question au commencement de ce chapitre. Cet impôt devint annuel, et il s'est transmis jusqu'à nos jours; il est adressé directement au gouverneur de l'Égypte, et les Égyptiens ainsi que les Nubiens lui donnent le nom de bakt. Il se compose de trois cent soixante-cinq esclaves fournis au trésor public en vertu de la trêve conclue avec les Nubiens. Ce nombre est basé, si je ne me trompe, sur celui des jours de l'année. On y joint quarante esclaves pour le gouverneur d'Égypte; vingt pour son délégué l'émir qui réside à Oswan, sur la frontière de Nubie,

لقبض هذا البقط وهو السبي عشرون رأسا غير الاربعيين والحاكم المقيم بأسوان الذى يحضرمع امير اسوان لقبيض البقط خسة اروس غير العشرين التي يقبضها الامير ولاثنى عشر شاهدًا عدولًا من اهل اسوان يحضرون مع الحاكم لتبض البقط اثنى عشر رأسًا من السبى على حسب ما جرى به الرسم غ صدر الاسلام في بدء ايقاع الهدنة بين للسلمين والنوبة والموضع الذي يسلم فيه هذا البقط ويحضر من سميناة وغيرهم من النوبة من ثقات الملك يعرف بالقصر وهو على ستة اميال من مدينة اسوان بالقرب من جزيرة بلاق هذه مدينة في للوضع المعرون بالجنادل من لجبال والاحجار وهذة للدينة في هذة الجزيرة يحيط بها مآء النيل كاحاطة مآء الغوات بالمدن التي بالجزائر الكائنة بين رحبة مالك بن طوق وهيت وهي تاوسة وعانة والحديثة وفي مدينة بلاق منبر وخلق كثير من المسلمين et préside à la perception du bakt; cinq pour le grand juge de cette ville, qui assiste avec l'émir à cette réception; enfin douze pour les douze notaires qui servent d'assesseurs au juge en cette occasion. Telles furent les stipulations conclues au commencement de l'islamisme, lors du premier traité entre les musulmans et les Nubiens. Le lieu fixé pour la perception du tribut en présence des personnages susmentionnés et des commissaires nubiens accrédités par le roi est nommé el-Kasr (le château); il est à six milles d'Oswân, dans le voisinage de l'île de Boulak. Boulak est une ville située près de la Cataracte (el-djenadil) dans une île entourée des eaux du Nil (Philè), comme les villes bâties sur les îlots de l'Euphrate entre Rahbah-Malek ben-Taouk et Hit; ces villes sont : Taousah, Anah et el-Haditah. Boulak possède une chaire (pour le prône du venوتحيل كثير في كلّى الشطّين وهذه للدينة اليها تنتهى سغن النوبة وسفن للسطّين من بلاد مصر واسوان ومدينة اسوان بيكنها خلق من العرب من تحقان وذار بن ربيعة ومضر وخلق من الجاز وغيرة والبلد كثير وخلق من تحيث والبلد كثير اليب تودع النواة الارض فتغبت تحلة ويؤكل من تمرها بعد سنتين وليست تربتهم كترية البصرة ولا الموقة ولا غيرها من اربن النخل لان النخل بالبصرة لا ينبت من النوي بل ينبت من السال والفسيل وهي النضل لا ينبت من السال والفسيل وهي النضل المعنور ومن النوي بل ينبت من السال والفسيل وهي النصل المعنور من المولى تشوير من النواة فليس يقير ولا يُلتَّى ولمن بأسوان من السلمين عبداع كثيرة داخلة في ارتى النوبة يؤدون خراجها الى ملك النوبة ابتبعت عدد الضياع من النوبة في صدر

dredi), une nombreuse population musulmane, et de vastes plantations de palmiers sur les deux rives du Nil. C'est le terme de la navigation des musulmans et des Nubiens venus d'Égypte et d'Oswân. La ville d'Oswân est la résidence de plusieurs familles arabes issues soit de Kahtân, de Nizar ben Rébyah et de Modar, soit des Koreïchites; le plus grand nombre vient du Hédjaz ou d'autres parties de l'Arabie. Le soi y est riche en palmiers et d'une fécondité telle qu'un noyau, semé dans cette terre, produit un palmier dont on noyau, semé dans cette terre, produit un palmier dont on peut manger les fruits dès la deuxième année. Ni Basrah, ni Koufah, ni aucun pays de dattes ne sont doués d'un terroir aussi fertile; à Basrah, par exemple, le palmier provient, non du noyau, mais du turion et du fruit nouveau nommé cl-façil, jeune palmier. Le rejeton provenant du noyau ne fructifie point et ne peut être fécondé.

Les musulmans établis à Oswân possèdent plusieurs fermes qui s'avancent jusqu'en Nubie et pour lesquelles ils payent une redevance territoriale au roi de ce pays. Elles الرمان في دولة بنى أمية وبنى العباس وقد كان ملك الفوية استعدى الى للأمون حين دخل مصر على عاولاء القوم بوفد وفده الى الفسطاط ذكروا عند ان اناساً من محكلته وعبيده باعوا ضباعاً من ضباعم لمن جاورهم من اصل اسوان وانها ضباعه والقوم عبيدة ولا املاك لهم واتما تمكلهم على صدة الضياع تملك العبيد العاملين فيها فرد المأمون امرهم الى للهاكم يمدينة اسوان ومن بها من الشيوخ واصل العلم وعلم من ابتاع ضدة الضباع من اهل مدينة اسوان انها ستذي من من النوبة انهم اذا حضروا الى جضرة الكام على مذال المؤمة على النوبة العراق على ملك النوبة بأن تقدموا الى من ابتيع

furent achetées aux Nubiens, dès les premiers temps de l'islamisme, sous les Omeyades et les Abbassides. Le roi de Nubie profita du passage en Égypte du khalife el-Mamoun pour porter plainte contre les détenteurs de ces biens. Ses députés vinrent trouver le khalife à Fostat et l'informèrent, de la part de leur maître, que certains sujets et esclaves du roi de Nubie avaient vendu plusieurs domaines à leurs voisins les habitants d'Oswân; que, cependant, ces domaines étaient la propriété du roi, et non celle des vendeurs, qui, en leur qualité d'esclaves, ne pouvaient posséder et ne les détenaient que comme ouvriers attachés à l'exploitation du sol. El-Mamoun renvoya l'affaire devant le juge suprême d'Oswan, assisté des cheikhs et des docteurs de l'endroit. Cependant ceux des habitants d'Oswan qui avaient acquis les susdits domaines, apprenant qu'une expropriation les menacait, eurent recours à un stratagème. Ils persuadèrent aux Nubiens dont ils avaient acheté les fermes de ne pas se reconnaître comme sujets du roi de Nubie, en présence du tribunal, mais au contraire de dire : « O muلمكلهم بالعبودية وان يقولوا سبيلنا معاشر المسطين سبيكلم مع مككم يجب علينا طاعته وترك التخالفة له فان كنتم انتم عبيد لملكم واموالكم لد فنحن كذلك فلما جحع بينهم للحاكم وبين صاحب الملك اتوا بهذا الكلام اونحوة ثما وتغوا عليه من هذا المعنى فضى البيع لعدم اقرارهم بالرق لملكهم الى هذا الوقب وتوارث الناس تلك الضياع بارض النوبة من بلاد مريس وصار النوبة اهل مملكة هذا الملك في نوعين نوع ممن وصغنا احرار غير عبيد والنوع الاخرمن اهل ممكنته عبيد وهم من سكن بالنوبة في غير هذه البلاد الجاورة الاسوان وفي بلاد مريس ومعدن الزمود في عمل الصعيد الاعلى من اعال مدينة قبط ومنها يخرج الى للعدن والموضع الذي فيد الزمرد يعرن بالخربة sulmans, votre conduite à l'égard de votre souverain est aussi la nôtre, Comme vous, nous lui devons obéissance et fidélité: si vous êtes ses serviteurs, si vos biens sont sa propriété, nous partageons avec vous ces obligations. » Lorsque ces Nubiens comparurent avec l'agent du roi en présence du tribunal, ils firent cette déclaration, ou du moins une déclaration analogue et conforme aux inspirations qu'ils avaient recues. En vertu de leur refus de se reconnaître sujets nubiens, la vente fut reconnue valide, et jusqu'à ce jour les domaines enclavés dans la province de Maris sont restés aux héritiers des premiers acquéreurs. Depuis lors, les sujets du roi de Nubie se divisent en deux classes : les hommes libres dégagés de toute servitude, et les esclaves qui sont domiciliés ailleurs que dans la province de Maris, qui est voisine d'Oswan.

La mine d'émeraudes est située dans le Said supérieur, dans la province de Kibt; il faut passer par cette ville pour se rendre à la mine. L'emplacement sur lequel elle se مغاور وجبال والجبة تحى هذا المكان المعرون بالخربة والمهم يؤدى للخارات من برد الى حفر الرمود والرمود الذى يقتلع من هذا المكان بتنوع اربعة انواع النوع الاول يعرن بالمر وهو اجودها واعلاها ثمتًا وهو شديد للضرة كثير المآء تشبه خضرته باشد ما يكون من السلق وهذا اللون غير كدر ولا صارب الى السواد والنوع الثان يدى بالخرى ومعناهم في هذه التسمية هو ان ملوك الجرمن الهند والسند والزنج والمعين ترغب في هذا النوع من الرمود وتتباقى في استعماله ولباسه في ترجبانها والمتها وخواتجها واسورتها فسمى الجرى لما ذكونا وهو ثان المر في للجودة وتشبه خضرته بالاول والمآء كغراخ ورق الاس الذى يظهر في اوائل اغصان الاس واطرافه والنوع الثالت

trouve est nommé Kharbah (la ruine). C'est un désert sillonné de montagnes et gardé par les Bedjah, qui prélèvent un droit de passage sur ceux qui vont à la recherche des émeraudes. Les émeraudes provenant de cette mine sont de quatre espèces. La première est appelée mar; c'est la plus belle et la plus chère de toutes; elle est d'une belle eau et d'un vert éclatant qui ressemble à la poirée la plus colorée, sans aucune tache ni teinte noire. La seconde espèce se nomme maritime (bahri): on lui donne ce nom parce que les rois des contrées maritimes comme l'Inde, le Sind, le Zendj et la Chine, l'estiment beaucoup et la recherchent à l'envi pour en orner leurs diadèmes, leurs couronnes, leurs bagues et leurs bracelets. L'épithète bahri n'a pas d'autre origine. Cette émeraude vient après l'espèce mar comme beauté : elle a la couleur et l'éclat de celle-ci ; elle est d'un vert tendre, comme celui des jeunes pousses qui se montrent à la base et au sommet des branches de myrte, La troisième espèce d'émeraudes est nommée occidentale يعرف بالمغرق ومعناهم في صدّة التسمية واصافتهم آياة الى المغرب هو ان ملوك المغرب من الافرتجة والنوصرد والاندلس ولملائقة والوشكند والمقالبة والروس وان كان اكثر صاؤلاً، متصلين بالمحدى وهو بين المشرق والمغرب على حسب ما ذكرنا عن ما المؤلفة في هذا النوع من الرمرد كتناهس من ذكرنا من ملوك الهند والصين في النوع المعروف بالنجري والنوع الرابع وهو المسمى بالاصمّ وهو ادن الانواع واتفاع أعمرة مؤلفة والمختلفة مناهو من المؤلفة والمثلقة النوع يتنفاوت في المؤلفة والمثلقة من المؤلفة والمثلقة المؤلفة والمثلقة المؤلفة والمثلة الوصف لهذه الانواع الاربعة في المؤلفة والمثلقة في المؤلفة والمثلقة والمثنوا من المؤلفة وغير ذلك من واكثرها خضرة وابعدها من السواد والصغرة وغير ذلك من واكثرها خضرة وابعدها من السواد والصغرة وغير ذلك من الخوان مع تعري هذا النوع من السواد والصغرة وغير ذلك من

(magrebi). En attribuant cette espèce au Magreb, on a voulu dire que les rois de l'Occident, tels que les rois francs, lombards, espagnols, galliciens, gascons, slaves et russes, bien qu'ils habitent pour la plupart les régions septentrionales entre l'Orient et l'Occident, ainsi que nous l'avons dit en parlant de l'établissement des fils de Japhet, se disputent cette pierre avec ardeur, comme les rois de la Chine et de l'Inde se disputent la seconde espèce dite maritime. La quatrième espèce est nommée sourde (asamm), c'est la moins belle et la moins chère, parce qu'elle est d'un vert pâle et d'une moins belle eau. Elle renferme plusieurs variétés, qui diffèrent par leur nuance verte plus ou moins prononcée. Pour résumer ici les caractères qui constituent la beauté des émeraudes et en rehaussent la valeur, je dirai que l'émeraude dont l'éclat est le plus brillant, le vert le plus vif et le plus pur, sans aucun mélange de noir, de كان في نوعه في الغابة من الجودة والنهابة في الوصف وفيها ما 
يبلغ من الخمس المثاقيل في الوزن الى ان ينتهى الى حد 
العدسة في المقدار فيدخل ذلك في النظم من الكتانق وغيرها 
العدسة في المقدار فيدخل ذلك في النظم من الكتانق وغيرها 
الذي تشوب هذا الجوهر وتوجد فيم ولا تضاكر بدين فوى 
الدرابة بهذا الجوهر ومن عنى يمعوقته ان الحيات والانافي وسائر 
انواع الجيات من الثعابين وغيرها أذا نظرت الى الرمرد الخالص 
سألت احداقها وان الملسوع أذا سُقى من الرمرد الخالص وزن 
دانقين على الغور أمن على نفسه من أن يسرى السم في جوف 
ولا يوجد شيء من انواع الجيات بالقرب من معدنه وارضه وهو 
حجر لين رخو يتكلس أذا ورد على الغار وقد كانت ملوك 
اليوانيين ومن تلاح من ملوك الروم يعظمون شأن هذا الجوهر 
الموانيين ومن تلاح من ملوك الروم يعظمون شأن هذا الجوهر

jaune ou d'autre couleur, celle enfin qui ne présente aucune tache, est, dans chaque espèce, la plus belle et la plus estimée. On trouve des émeraudes depuis le poids de cinq mitkal jusqu'à la grosseur d'une lentille. On emploie des rangées d'émeraudes dans les colliers et différentes parures. Cette pierre précieuse peut présenter plusieurs défauts: une fissure, un caillou, des veines blanchâtres qui la sillonnent à l'intérieur. Les minéralogistes et les connaisseurs conviennent tous que si un serpent quelconque, une vipère, un dragon, etc. regarde une émeraude pure, ses yeux se crèvent aussitôt; que si l'on fait avaler à un homme, dès qu'il a été mordu par un de ces reptiles, deux danek de cette pierre, il n'a plus à craindre les ravages du venin; et qu'ensin on ne voit aucun serpent dans le voisinage de la mine. L'émeraude est une pierre tendre et friable qui se pulvérise sous l'action du feu. Les rois grecs et, après eux, les ويفسلونه على غيره من ساتر للجواهر لما اجتمع فيد من الخواص الكجيبة والمفافع آلكتيرة ولحفائته في الوزن دون سائر الجواهر المحدنية والمتخافس فيده اذا سلم من الاعوجاج والثقب واستغام سلكه واستظال ما استدار وادناه ما يخعل في معدنه من التراب ويلتقط من الطبي وقد يوجد على ظهر الارش في المعدن و والاصم المقدم و الخفيق وارتفع من ارضد نوعان وهو المغربي والاصم المقدم ذكرها وقد تجدل من ارض المهدم من بداد سندان وضح كنها قدم تمكلة البلهري صاحب المانكير المقدم ذكرة فيما سلف من هذا الكتاب نوع من الرصود يلحق بما وصفناه من النور والخصوة والشعاع الا انه حجر صاب اصاب

souverains de Roum faisaient grand cas de cette pierre et la préféraient à toutes les autres, à cause de ses propriétés merveilleuses, de ses vertus et de sa légèreté spécifique que nulle autre pierre précieuse ne possède au même degré. C'est ordinairement dans les filons souterrains qu'on rencontre les quatre espèces d'émeraudes, et on les recherche avec empressement lorsqu'elles sont droites, sans trous, d'une forme régulière et ovale, tandis que celles que l'on trouve dans la terre et enveloppées d'argile sont les moins estimées. Mais à la surface du sol, dans les vallées et les montagnes voisines de la mine, on ne trouve que deux espèces d'émeraudes décrites ci-dessus, l'occidentale et la sourde. Une province de l'Inde, le Sindan et les environs de Kambaye dans les états du Balhara roi de Mankir (voy. t. Ier, p. 177), fournissent une espèce d'émeraude qui égale celles dont nous avons parlé, pour l'éclat, le beau vert et le brillant des reflets; mais elle est d'un grain plus dur et plus pesant. Il faut مما وصغنا واثقار مما ذكرنا ولا يغرق بين هذا النوع الخصول من ارض الهند وبين الانواع الاربعة المقدم ذكرها الا ذو دراية فطئ او ماهر فيه وهذا النوع الهندى يعرفه اصحاب الجواهر بلك لانه تجل من ارض الهند الى بلاد عدن وغيرها من سواحل اليين وبوق به مكة ناشتهر بهذا الاسم وبان بهذا النعت وقد اتبنا على مبسوط اخبار الجواهر الشقافة وغيرها ووصف معادنها على الشرح والايضاح في كتابنا اخبار الرمان ومن ابادة الحدال من الامم الماضية والاجبال الخالية والحالك الدائرة ووجدت مجاعة بصعيد مصر من ذوى الدراية محن الدامت معوقته بهذا المعدن وعرف هذا النوع من الجوهر الذي هو الزمود بخبر ان الزمود يقل ويكثر في فصول من السنة في المودر بخبر ان الزمود يقلل ويكثر في فصول من السنة في

d'ailleurs une grande expérience et beaucoup d'habileté pour distinguer cette espèce des quatre autres que nous venons de décrire. L'émeraude de l'Inde reçoit des joailliers le nom de Mekki, parce qu'elle est portée à la Mecque, après avoir passé de l'Inde à Aden et dans les autres ports du Yémen. Telle est l'origine du nom que porte cette pierre précieuse.

On trouvera des détaits circonstanciés et tous les éclaircissements désirables sur les pierres fines ou d'autre espèce, ainsi que sur les mines, dans notre ouvrage initiulé Annales historiques touchant les peuples tombés dans l'oubli, les générations passées et les royaumes qui ont disparu de la scène da monde. Jai rencontré dans le Said quelques personnes instruites et parfaitement renseignées sur cette mine et sur les qualités de l'engraude, lesquelles n'ont assuré que le volume de cette pierre croît ou diminue selon les saisons, sous l'influence des matières qui chargent l'atmosphère ou du vent qui règne à l'un des quatre points cardinaux; elles قوة مواد الهوآء وهبوب نوع من الرياح الاربعة وتغوى الخصرة فيه والشعاع النورى ق اوائل الشهر والريادة ق نور القر وكذلك وجدت في اخبار من عنى عمولة اكثر للعادن من الجوهرية وغيرها ان الكبريت الابيش والاصغر وغيرة من انواع الكبريت يكثر في معدنه في السنة التي يكثر برقها وتشتد صواعقها على منصورة وغيرها من ارض الهدد انه يكثر في السنة التي يكثر منصورة وغيرها من ارض الهدد انه يكثر في السنة التي يكثر فيها الصواعق والرعود والبروق ولولا ان المكثر كاطب ليد والابحاز لحمة دالة ووى صريح عن ضعير والملاغة ايضاح باتجاز لأسهبت في هذا الماب وبين الموصع المحرف بالخربة الذي لأسهبت في هذا الماب وبين الموصع المحرف بالخربة الذي معدن هذا المنوع من الجوهر وهو المرد وبين ما اتصار به من

m'affirmaient aussi que la teinte verte et les reflets brillants de l'émeraude augmentent au commencement du mois, et sont dans leur maximum d'éclat pendant la pleine lune. J'ai lu dans des traités de minéralogie que les mines de soufre blanc, jaune ou de toute autre espèce, deviennent plus abondantes dans les années où les orages sont plus fréquents et plus violents. Nous avons déjà signalé la même particularité en parlant du camphre qu'on recueille dans la province de Mansourah et dans d'autres contrées de l'Inde. Mais discourir longuement, c'est imiter le bûcheron qui travaille la nuit. (Voyez sur ce proverbe Les séances de Hariri, publiées par MM. Reinaud et Derenbourg, t. I, p. 5.) La concision consiste à donner un aperçu rapide mais complet du sujet qu'on traite, et le bon écrivain sait être clair tout en restant concis. Sans ces considérations, il me serait aisé de développer ces questions,

L'emplacement de la mine d'émeraudes qui se nomme

111.

العمارة وقرب منه من الديار مسيرة سبعة ايام وفي قفط وتوس وغيرها من صعيد مصر وتوس رآكبة النيل وبين النيل وقفط نحو ميلين ولمدينتي قفط وقرس اخبار عجيبة في بدء عرائها وما كان في ايام الاقباط الا ان مدينة قفط في هذا الوقب متداعية للخراب وقوس الجر والناس فيها احشر وبوادى الجهة المالكة لهذا المعدن تتصل ديارها بالعلاق وهو معدن الذهب على حسب ما قدمنا آنغا في هذا الباب وبين العلاق والنيب خس عشرة مرحلة ومآء اهل العلاق مآء السباء ولهم ماء من عين يسبر في وسط العلاق واقرب العمارة اليه مدينة اسوان ومنها يسمى العلاق والنوبة متصلة بتجارتها وقوافلها بمدينة اسوان واهل اسوان مختلطون بالنوبة فاما بلاد الواحات وفي

el-Kharbah est à sept journées de marche des pays habités; les villes les plus voisines sont Kift, Kous (Apollinopolis parva de Strabon) et d'autres localités du Sàid. Kous (est sur une langue de terre qui) avance dans le Nil; Kift est à environ deux milles du fleuve. L'origine de ces deux villes et leur histoire sous les anciens Coptes présentent des faits intéressants; mais Kift menace ruine maintenant, tandis que Kous est plus florissant et plus peuplé. Le territoire des Bedjah nomades, où se trouve la mine d'or dont il a été parlé ci-dessus, touche au pays d'Allaki, et celui-ci est à quinze journées du Nil. Les habitants d'Allaki boivent l'eau de pluie; cependant ils ont une source qui traverse leur pays. Allaki doit son nom à la ville d'Oswan (Syène), qui est la plus voisine de son territoire. C'est à Oswan qu'arrivent de la Nubie des caravanes chargées de marchandises, et sa population est très-mélangée de Nubiens.

Les Oasis s'étendent entre la province de Misr, Alexan-

بين بلاد مصر والاسكندرية وصعيد مصر والمغرب وارس الاحابش من النوبة وغيرهم وقد ذكرنا جملاً من اخبارها وكيفية العمران بها والخواش في ارضها فها سلف من عتبنا وبها ارض شبية زاجية وعيون حامضة وغير ذلك من الطعوم وصاحب الواحات في وتتنا هذا وهو سنة اثنتين وشلاشين مروان المذهب ويركب في آلان من الناس خيلاً ونجبنا وبينه وبين الاحابش تحو من ستة ايام وكذلك بينة وبين ما ذكرنا رهو بلد تأثم بنفسة غير متصل بغيرة ولا ارتبع خواس وتجدل وهو بلد تأثم بنفسة غير متصل بغيرة ولا منتقر البع وتجدل من الوحة القر والزبيب والاعناب وقد رأيت صاحب هذا من ارتبعة المؤر والزبيب والاعناب وقد رأيت صاحب هذا

drie, le Saïd, le Magreb et la partie de l'Abyssinie habitée par les Nubiens et d'autres peuplades. Nous avons donné dans nos ouvrages précédents des détails sur ce pays, son degré de culture et les propriétés du sol, Il est riche en alun et en vitriol, et renferme des sources d'eau acide et d'autres sources minérales. En la présente année 332 de l'hégire, le maître des Oasis se nomme Abd el-Mélik, fils de Merwân; il est issu de la tribu des Lawatah, mais il appartient à la secte merwanite. Il a sous ses ordres plusieurs milliers de cavaliers montés sur des chevaux et des dromadaires. Ses États sont à près de six journées de marche de l'Abyssinie et à la même distance des centres de population que nous venons d'énumérer. Ce pays, doté de productions spé ciales et de curieuses particularités, se suffit à lui-même et n'a aucune relation ni aucun rapport d'intérêt avec ses voisins; il fournit à l'exportation des dattes et du raisin sec et frais. M'étant trouvé, en 330, à la cour d'el-Ikhchid Moالرجل المقم بالواحات بباب الدخشيد مجد بن طبخ ودلك سنة ثاثمين وثانقاية فسألته عن كثير من اخبار بلحام وما احتجت الى علام من خواش ارضهم وكذلك كان فعلى في غيره أحسائر الاوقات عن لم اصل الى بلادهم واخبرز شدا الرجل تنا بارضهم من الشبّ وانواع الراج وما تجبل من بلادهم وما بارضهم من العبين الحامضة وغير ذلك من المياة الكتنافة الطعوم بارضهم من العبين الحامضة وغير ذلك من المياة الكتنافة الطعوم وقد ذكر صاحب المنطق أن بعض المواضع عيونًا حامضة يستعمل مآومًا كاستعمال الخلّ وذكر المواضع التي تنبع مضها لعبين المرو وأن توقر مأتها في المراو لا يجالط شيئًا الا مرزو وأن العلم في ذا للطعوم في المياة من الارضين الكتنافة مثل مواضع الشبّ والمواضع النارية الرمادية وذكر الاطعمة الذي ببلاد صقابة المقدم ذكرها اذا خالطت المآء

hammed, fils de Tagadj, avec l'agent du roi des Oasis, je l'interrogeai sur tout ce que je désirais connaître touchant son pays natal, car telle est la coutume que j'ai constamment suivie à l'égard des contrées que je n'ai pu visiter par moi-même. Il me renseigna sur l'alun, les vitriols de toute capèce et les productions des Oasis, comme sur les sources acides ou autres qu'on y rencontre.

L'auteur de la Logique (Meteorologica, l. II, 5 3) dit que certains pays possèdent des sources d'une acidité telle qu'on les emploie en guise de vinaigre. Il cite d'autres lieux où se trouvent des sources qui communiquent leur amertume à tout ce qui est en contact avec elles. Suivant Aristote, la saveur des eaux dépend de la nature des terrains, selon qu'ils sont mélangés d'alun, de matières ignées ou de cendres. Il cite comme exemple les asveurs differentes des terrains de la Sicile, qui modifient le goût de l'eau avec laquelle

المدته طعومًا مختلفة على تحر اختلافها واعداد طعومها واعداد الطعوم عانية واولها العذب والحسم ولللو والمالج والخامض والمر والغزبض وقد تغازع الناس فيما ذكرنا فنهم من رأى ان اعدادها سبعة ومنهم من ذهب الى انها ستة واكثر من قال في اعدادها هو ما ذكرنا من انها ثمانية وقد تأل من سلف في قوى المياة تأويل مختلفة فن ذلك ان العذب مغذى مُوعم ان كان مختل فإن استعمل من خارج ومن داخل بقدر الحاجة اليمه فانه يدق الاعتمام ويضعفها وان استعمل اكثر تما يحتاج اليمه فانه يرئ الاعتمام ويضعفها وان البارد يشد الاعتمام ويدفع العطش وان الرادة منه تخدر الجسد وأن الرادي يشد الاعتمام ويدفع العطش من سدد اللبد والعال وان اللباردين ينفع الجروح والقروح من سدد اللبد والعالل وان اللبوري ينفع الحروح والقروح من سدد اللبد والعال وان اللبوري ينفع الحروح والقروح والقر

ils sont mélangés. On compte huit saveurs distinguées par les noms suivants : doux, goudronné, sucré, salé, acide, amer, astringent et âcre. Mais cette classification n'est pas absolue. Quelques auteurs admettent sept saveurs, d'autres six seulement; toutefois l'opinion la plus répandue est celle qui en porte le nombre à huit, telles que nous venous de les énumérer. Les vertus des eaux ont donné lieu chez les anciens à des opinions diverses. Ainsi ils considéraient l'eau douce comme nutritive et favorable à l'expulsion des mucosités, quand elle est chauffée; ils reconnaissaient que l'usage interne et externe de l'eau chaude, dans des proportions modérées, nettoie le corps, mais que l'abus énerve et affaiblit les membres; que l'eau froide donne de la vigueur et désaltère, mais que, prise à trop fortes doses, elle engourdit et paralyse. D'après l'opinion des auciens, l'eau gazeuse acidule doit être employée dans les obstructions du foie et de la rate: l'eau sulfureuse dans les bles

العتبقة وللكرة والبورق نافع للحكة والجرب واما القارى نائد بافع من استرخاء من اوجاع الصلب والعصب ومآ للديد نافع من السترخاء للحما والموام الأعام بأله والرأس ومآء الجس يشتم للعدة ويقبضها والرأس ومآء الجس يشتم للعدة ويقبضها ويكرشها ومآء الراج بحبس الدم ومآء البحر نافع من المبرس وتد ذكر بجاعة انه يفقع من الاخلاط الفاسدة ادا شرب البسير منه مع دهن اللوز وله في البصر اتعاب تطبع وان اصح المياة الاجساد الابيض البرآن الذي يخرج من جمال الطبين المبرق الشهس عمر مشرق الشهس تحو مغربها القابل بسرعة ما يرد البع من الحروالبدد والمناس فيا ذكرنا كلام كثير في انواع المياة واوصافها ليرافعها ومضارها لها ومضارها ليس كتابنا صداء موسعة لها واتما تعلقل بنا

sures, les plaies anciennes et la gale; l'eau de borax dans la gale et les pustules; l'eau de goudron pour les douleurs de reins et les maladies de nerfs. L'eau de fer adoucit les entrailles et l'intérieur des viscères; l'eau de cuivre corrige l'humidité et les pesanteurs du corps et de la tête; l'eau de gypse (chaux sulfatée) ride l'estomac, le resserre et le contracte; l'eau de vitriol (sulfates) est hémostatique; l'eau de mer sert dans le traitement de la lèpre; selon quelques-uns, prise en petites doses avec de l'huile d'amandes, elle corrige les humeurs malignes. On dit aussi qu'elle affaiblit beaucoup la vue. On ajoute que l'eau la plus salutaire est l'eau blanchâtre et mélangée de borax qui sort des montagnes d'argile et se dirige de l'orient à l'occident, parce qu'elle est plus promptement impressionnée par la chaleur et le refroidissement de l'atmosphère. La nomenclature des eaux et l'analyse de leurs propriétés utiles et nuisibles ont donné lieu à de longues discussions qui ne peuvent trouver place اللّلام الى ذكرها وتشعب بنا القول الى وصفها وكلما ذكرنا من بدلاد الاحابش ما كان من غرن البعين وجددة والهاز ثما يسلى بعد القلام فبلاد تشفق لا خيرى البعين وجددة والهاز ثما يسلى ساحلها الا ما وصفنا من الذبل والمهوزة وكذلك ما عليه من ساحل الشحر وبلاد الاحقاف من ساحل حضوموت الى عدن فبلد لا خصب فيه لاصفاف من ساحل حضوموت الى عدن وتتنا ويسمى اللّلدُ وهذا البحر اتصاله بالتعلق وهو على يمين تجز الهند وان كان للآء مسلك وليس لى البحار وما ذكرنا من تحر الهند وان كان للآء مداكرة ليشي اصعب ولا احتر جمالة ولا السهل والمحتمد ولا الحقر جمالة ولا المهلد والحابة ولا المهلد والحابة ولا القلام وسائر البحثة ولا القط المحتمد المهادة المحتمد المهادة المحتمد المهادة المحتمد المهادة المحتمد المهادة المحتمد المهادة والمهادة المحتمد المهادة المه

dans ce livre, car ce n'est qu'incidemment que nous nous sommes laissé aller à parler d'une semblable question.

Toute la rive abyssinienne de la mer de Kolzoum, à l'ouest du Yémen, de Djeddah et du Hédjaz, est un pays misérable et improductif; il ne fournit au commerce que l'écaille et les peaux de panthères, dont nous avons déjà parlé. Il en est de même de la rive opposée, le pays d'ech-Chihr et d'el-Ahkaf, depuis le Hadramaut jusqu'à Aden; toute cette côte est dénuée de ressources, et sa seule production est aujourd'hui l'encens nommé el-kondour (zorèpes, juniperas lycia). Cette mer, qui aboutit à Kolzoum, est à droite de l'Océan Iudien, bien qu'en réalité ils connuniquent ensemble. Parmi les mers et les golfes que forme la mer d'Abyssinie, la mer de Kolzoum est la plus dangereuse par le nombre de ses écueils et les misames qu'elle dégage; elle est aussi, dans toute son étendue, la moins riche en productions. Taudis que, dans la asison favorable à la navi-

ق الليل والنهار الا محر القلام فإن المراكب تسير فيه بالنهار فاذا جنّ الليل ارست في مواضع معووفة كالمراحل المشهورة والمنازل المعروفة كلّثرة جباله وظاهته ووحشته وليس صداً المحر مما اتصال به من محر الهند والصين وغيرة في شيءً وهو بالضد من ذلك لان محر الهند والصين في تعرة اللولو وفي جباله الجواهر ومعادن الذهب والفضة والرصاس القلبي وفي افواة دوابه العاج ومن منابته الابنوس والفيزران والقنا والبقم والساج والعود وانجار اللافور والجوزنوا والقزفل والصندل وانواع الافاهيد والطيب والعندر وطيورة البنافي البيش والشصر واحدها ببغة ثم الطواويس وانواعها في صورها واختلافها في الصغر والمعدر الكيابية من الطواويس وانواعها في صورها واختلافها في الصغر

gation, les bâtiments voyagent nuit et jour sur la mer d'Abyssinie, dans la mer de Kolzoum, au contraire, dès que la nuit arrive, ils sont obligés de jeter l'ancre dans certains endroits connus comme points de relàche, tant ses récifs, ses ténèbres et sa navigation si dangereuse leur inspirent de terreur. Loin de participer aux richesses de la mer de l'Inde et de la Chine, elle en est entièrement déshéritée. Les mers qui baignent l'Inde et la Chine recèlent des perles dans leur sein; les montagnes qui les bordent produisent des pierres précieuses, de l'or, de l'argent et de l'étain. Sur leurs rives vivent les animaux dont la gueule fournit l'ivoire. Dans les forêts poussent le bois d'ébène, le bambou, le jonc, le bokam (bois du Brésil), le teck, l'aloès, le camphrier, la noix muscade, le giroflier, le bois de santal. Ces parages produisent l'ambre et toutes sortes d'aromates et de parfums. Parmi leurs oiseaux on remarque des babagi (au singulier babagah, perroquet) blancs ou verts, ainsi que des paons très-variés de taille et d'aspect, dont quelquesالرياد كالسفانهر بارين الاسلام كثيرة مغيرة كالسفور واكثر ما يحترج من صروعها أن الطلب المعرون بلمين الحزباد وهذا النوع من الطلب تجيب هم ما يظهر أي وقت من السمنة من حياة المفيلة بارش الهند وروسها من العرق الذي هو كالمسك والهمند تراقى ظهور هذا الطلب أي المفصل من الرمان الذي يكن فيذ نتأخذه وتجداء على يعين ادهانها الطلبية ويكن اغلا عليها والمستطرن عندها والذي تستعمله ملوكها وخواصها لضروب من للفافع منها طيب الرائحة والتخيير الذي قد فاق سائر الطبب عندهم وما يؤثر أو الانسان عند شهد اياة واستعماله من ظهور الشبق من الرجال والنسآء والطلب للمدة والاجتماد والتضارب والنشاط والارجية وكثير من فقال الهند ومجمعانها

uns ont la stature de l'autruche. Parmi les petites espèces de quadrupèdes on trouve le zibet (viverra zibetta), aussi commun dans l'Inde que le chat en pays musulmans; comme ce dernier, il a le pelage tigré; c'est de ses mamelles qu'on tire le singulier parfum nommé lait de zibet. Enfin, à une certaine époque de l'année, une sueur qui ressemble au musc suinte de la tête et du front de l'éléphant. Les Indiens, connaissant le moment où cette sécrétion parfumée se manifeste, la recueillent avec soin et la mélangent avec d'autres onguents odorants, ce qui en fait le plus cher et le plus précieux de tous leurs parfums. Ses différentes propriétés le font rechercher des rois et des grands. En effet, il parfume l'haleine, il passe pour être plus enivrant que toute autre substance odorante et agit puissamment sur celui qui le respire. Les deux sexes l'emploient comme un aphrodisiaque énergique qui excite l'ivresse des sens et rend le corps plus alerte, plus dispos et plus gai. Les plus braves. soldats de l'Inde en font fréquemment usage avant le comيستعمل هذا الدهن حين اللغآء وللحرب لان ذلك عندهم ما يضبع القلب ويقوى النغس ويمعثها على الاقدام واكثر ما يظهر هذا النوع من العوق من جباء الغيلة في ذلك الغصل من السنة في حال اغتلامها وهيجانها وادا كان ذلك منها هرب عنها سواسها ورعاتها ولا تغرق بين من تعرن وغيرة من الناس وادا وجد الغيل ما ذكرنا سلك الاودية وللجال والاغياض وند عن بلده وغاب عن وطنه فادا قدم على النوشان وهو الكركدن هرب حينتُذ من الغيل ولا يقم في المؤسع الذي هو فيم لان الغيل عند ذلك تحال سكران لا يعقل ولا يميز بين الكركدن الذي كان بحال مكران لا يعقل ولا يميز بين الكركدن من السنة واسترجع عاد الى بلاده على مسيرة شهر واكثر من

bat, dans la conviction qu'il augmente leur courage, les aguerrit contre le danger et les pousse aux actions d'éclat. C'est principalement au moment du rut que cette sueur (sécrétion muqueuse) découle du front de l'éléphant, Quand l'animal est dans cet état de surexcitation, ses cornacs et ses gardiens évitent son approche, car il ne les distingue plus des étrangers. Il erre alors au milieu des vallées, des montagnes et des jangles, loin des lieux où il a vu le jour. Le nouchân ou rhinocéros lui-même fuit son abord et s'écarte avec terreur des parages où l'éléphant se montre, parce que, dans son ivresse amoureuse, celui-ci ne fait plus de distinction entre cet ennemi qu'il redoutait jusqu'alors et les autres animaux. Dès que la saison du rut est arrivée à son terme, l'éléphant regagne son pays, dont il s'est éloigné d'un mois de marche, ou même davantage; mais le délire -qui l'a agité ne le quitte pas entièrement et le rend souffrant pendant un laps de temps égal à celui de la crise; d'ailleurs دلك وهو ق بقية من سكره فيبق نحو دلك المقدار الذي كان هيجانه فيه عليلاً ولا يكون دلك الا في المحول من الفيل ودوي الجوائة والاقدام منها وما ذكراً من ظباء المسك وغير ذلك ما عنه امسكنا من عجائهه وفيها ذكراً تنبيه على غيره أن والمهند خطب طويل في ظهور هذا النوع من الطيب في هذه الحالة من الغيل والغرق بينه وبين سائر انواع الحواب وما يظهر من الغيل من الجرع عند وروده المآء من الغدران والانهار المشرب اذا كان المآء صافيًا وما يثيرة ويكدرة وامتفاعها من شربه حين صفائه وان ذلك بوجد في أكثر الخيل ادا وردت لشرب المآء فكان صافيًا ضربته بأيديها وكدرة فشربت حينتُذ فوافقت الخيل الغيل ق هذا المؤدن وان ذلك باسط الماهدة صورها على سطح المآء لصفائه ومن العرب المقاهدة صورها على سطح المآء لصفائه ومناله فلعلها تقصد

il ne se manifeste que chez les mâles et surtout parmi les plus braves et les plus intrépides.

Nous aurions de curieux détails à ajouter à ceux que nous avons donnés sur les gazelles qui produisent le muse, mais ce que nous en avons dit suffit pour faire juger du reste. Les Indiens font de longs récits sur l'apparition du parfum décrit ci-dessus, lorsque l'étéphant entre en rut, et signalent les différences qui distinguent cet animal des autres quadrupèdes. Selon ces récits, l'étéphant montre une certaine appréhension lorsque l'eau des étangs et des fleuves auxquels il s'abreuve est limpide, et il refuse de boire avant de l'avoir agitée et troublée. On remarque chez beancoup de chevaux la même répugnance pour l'eau limpide, qu'ils battent et troublent avec leurs pieds de devant avant de boire. C'est leur propre inage reflètée sur la surface unie et pure de l'eau qui les effraye, et ils cherchent à la faire dispa-

زوال ذلك عند كدر ما تصريه بايديها لعدم ظهور الصور فيه في حال أللدر وان الابل الاغلب منها ان تغعل ذلك ولمعان غير ذلك ما وصغنا من ان ما عظم من لليوان اذا رأى صورته منعكسة على صغاء المآء اعجبته لعظمها وحسنها وما بان به من يغعل ذلك غير ما ذكرنا من لليوان وليس شيءً من لليوان يغعل ذلك غير ما ذكرنا من لليوان وليس شيءً من التيوان مع عظم جسمه وخفة روحه وحسن تمييزة والتفرقة بين وليه وعدوه من الناطقين وغيرهم وقبوله الرياضة يمتنع من الانشى كما تمتنع الغوق اذا للحت وليس شيءً من الدني عن الدوات عند جلها الا الغياة والابل وصدا باب ان

raître en agitant le fond, sachant que l'eau trouble ne réfléchit plus les objets. On a souvent observé la même habitude chez les chameaux. On remarque, comme nous l'avons dit ailleurs, que les animaux de grande taille, au contraire, quand ils voient dans l'eau leur propre image renversée, contemplent avec plaisir la grandeur et la beauté de formes qui les distinguent des autres animaux. Il n'y a donc que le cheval, le chameau et l'éléphant qui fassent exception à cette règle. Enfin (d'après les Indiens) l'éléphant, cet être si imposant, si vif, si intelligent, qui reconnaît si bien ses amis et ses ennemis parmi les hommes ou les animaux et qui se laisse dresser avec tant de complaisance, montre cependant pour l'accouplement la même répugnance que la chamelle lorsqu'elle est saillie; or l'on ne connaît que l'éléphant et le chameau qui refusent de couvrir une femelle déjà pleine. Une pareille question, si elle était traitée à fond, grossirait démesurément ce livre et nous entraînerait الاختصار والاعجاز وقد اتيفا على وصف جميع ذلك في كتابنا في اختصار الرمان وغيرة من كتبنا فلنذكر الآن انواعًا من اولاد يافت بن نوح اذكنا تدمنا فيها سلف من هذا الكتاب كثيرًا من ذكر الامم مع اختلان الوانهم وتباينهم في ديارهم واختلافهم في احوالهم وبالله التوفيق

" دكر المقالبة ومساكنها واخبار ملوكها وتغرق اجناسها

قال المسعودى الصقالبة من ولد مار بن يافت بن نوح والبه يرجع سائر اجناس الصقالبة وبه يأحقون في انسابهم هـذا

loin des limites que nous nous sommes imposées. Nous renvoyons donc le lecteur pour plus ample informé à nos Annales historiques et à nos autres écrits.

Occupons-nous maintenant des nations issues de Japhet, fils de Noé, puisque la plupart des chapitres qui précèdent sont consacrés à l'Étude des peuples et des différences de couleur, de situation géographique et de mœurs qui les distinguent. Le secours vient de Dieu.

## CHAPITBE XXXIV.

LES SLAVES, LEURS ÉTABLISSEMENTS, LEURS ROIS, LEURS MIGRATIONS.

Les Slaves descendent de Mar, fils de Japhet, fils de Noé, et c'est à lui que tous les peuples de cette même race rattachent leur origine : telle est du moins l'opinion la plus géقول كثير من اهل الدراية عن عنى بهذا الشأن ومساكنهم بالجدى (أ) إلى ان يتصلوا بالمعرب وهم اجناس مختلفة وبيفتهم حروب ولهم ملوك منهم من ينقاد الى دين النصوانية الى رأى اليعتويية ومنهم من لا كتاب له ولا ينققاد الى شريعة وهم جاهلية لا يعوفون شيئا من الشرائع وهؤلام اجناس فنهم جنس كان الملك فيهم قديما في صدر الرمان وكان منكهم يدى ماجك كان الملك فيهم قديما في صدر الرمان وكان منكهم يدى ماجك سائر اجناس الصقالية لكون الملك فيهم وانقياد سائر ملوكهم القديم المعالم المعالمة عن اجتاس من اجناس الصقالية الحول الملك وجنس المقالمة اصطبرانة المد هو ومكلهم في هذا الوقت يدى صقلائح وجنس بقال له دولانة

néralement soutenue par les hommes qui ont appliqué leur intelligence à l'étude de cette question. Les établissements de ces peuples se trouvent dans le nord, d'où ils se sont étendus vers l'occident. Les Slaves se divisent en plusieurs familles principales qui se font la guerre entre elles. Parmi leurs rois, les uns, suivant la religion chrétienne, appartiennent à la secte des jacobites; les autres, n'ayant ni livre ni loi dont ils suivent les prescriptions, vivent dans le paganisme et ignorent toute espèce de code religieux. Parmi les différentes familles ou races dont se composent ces peuples, il y en a une à laquelle appartenait la souveraineté dans les temps les plus anciens. Son roi prenait le titre de Madjek, et elle-même était connue sous le nom de Walinana. Autrefois tous les Slaves reconnaissaient sa supériorité, parce que c'était chez elle que se trouvait le chef suprême dont tous les autres chefs se regardaient comme les vassaux. Parmi les peuples slaves qui viennent en second ordre, il faut citer les Astabraneh, dont le roi, de nos jours, s'appelle Saklaîh; puis les Doulaneh, dont le roi s'appelle وملكهم يدعى واتج علان وجنس يقال له ناعين وملكهم يدعى عرانة وهذا الجنس انتجع اجناس الصقالبة وافوس وجنسس يدى منابن وملكهم يدى زنبير ثم جنس يقال له سرتين وهو جنس عند الصقالبة مهيب لعلا يطول ذكرها واوصان يكثر شرحها وتعربهم من ملة ينقادون اليها ثم جنس يقال له حوانيق ثم جنس يقال له خوانيق ثم جنس يقال له ملك هذه الاجناس الدى خشائين وجنس يقال له برانجابين وما سميناه من اسمآه بعض ملوك هذه الاجناس فسمة معروفة لملوكهم والجنس الدى سميناة المعرون بسرتين يحوقون انفسهم بالغار اذا مات لهم الملك والرئيس ويحوقون انفسهم بالغار اذا مات لهم وقد قدمنا فها سلف من هذا الكتاب طرفا من ذكرها اذا

Wandjáláf (Venceslas?). Puis viennent les Namdjin, dont le roi est appelé Azaneh: il n'y a pas, parmi les Slaves, de soldats plus intrépides ni de meilleurs cavaliers; puis les Menabin, dont le roi s'appelle Zenbier; puis les Sirtin, tribu redoutable par suite de plusieurs causes qu'il serait trop long de mentionner, et de qualités qui exigeraient une description trop détaillée; elle ne reconnaît, d'ailleurs, la suzeraineté d'aucun autre peuple. Il faut compter ensuite les Sassin, les Djerwanik, les Khachanin, les Berandjabin. Les noms de quelques-uns de leurs rois, que nous avons cités, sont des titres communs à tous les princes de la même race. Parmi les Sirtin dont nous venons de parler, il est d'usage de se brûler lorsque le roi ou le chef vient à mourir; on jette aussi au feu les montures dont il se servait. Ces peuples ont des coutoines semblables à celles des Indiens. Elus haut, dans cet ouvrage, nous en avons parlé succinctement, lorsque, à propos du mont Kabkh et des Khazars, nous

ذكريا لجبيل القعير واقرر وان في بلاد الخرر خلق من الصقالمة والروس وانهم بحرقون انفسهم بالغيران وهذا الجنس من الصقالمة في مراقع المقالمة في مقالمين بالمشرق وبتعدّون من المغرب الاولان الصقالمة ملك الدير وام مدن واسعة وقائر كثيرة وتجار المسلمون يقصدون دار مكلم بانواع التجارات ثم يلى هذا الملك من ملوك الصقالمة ملك الاواج وام ملك وقائر واسعة الملك من ملاوت وعدد كثير وبحارب الروم والغزج والموكير وغير هاؤلام من الامم والحرب بينهم عجال ثم يلى هذا الملك من بلاد الصقالمة ملك التران وهذا الجنس احسن الصقالمة من بلاد الصقالمة احتى الصقالمة صورا واحترام عددا واشدّم بأسًا والمقالمة احتى الصقالمة المنان كثيرة

avons fait remarquer que, dans le pays de ces derniers, il se trouvait des Slaves et des Russes, et qu'ils se brùlaient eux-mêmes dans de vastes bûchers. Ces mêmes Slaves et les autres peuples congénères touchent à l'orient et s'êtendent bien loin dans la direction du couchant.

Le premier d'entre les rois des Slaves est celui des Dir, qui compte dans ses États de vastes cités et beaucoup de terres en culture. Les négociants musulmans se rendent dans sa capitale avec toute espèce de marchandises. Aprèce prince, vient le roi des Awandj, qui possède des provinces bien cultivées, des troupes nombreuses et de grandes ressources militaires. Il est en guerre avec les Grees, les Francs, les Lombards et d'autres peuples barbares; l'es hostilités entre eux se poursuivent avec des chances diverses. Près de ce roi, toujours dans le pays des Slaves, se trouve celui des Tures, lesquels sont les plus beaux, les plus nombreux et les plus belliqueux de tous les Slaves. Les Slaves se divisent en nombreuses familles et a classifi-tès-multipliées, dout la description détaillée et la classifi-

وانواع واسعة لا يأن كتابنا هذا على وصف اجناسهم وتغريع انواعهم وقد تدّمنا الاخبار عن الملك الذي كان ينقاد اليم ملوكهم ق قديم الرمان وهو ماجك ملك ولينانا وهذا الجنس اصل اصل الصقالبة معظم في اجناسهم ولهم تدم فيهم ثم اختلفت الللة بين اجناسهم فرال نظامهم وتحرّبت اجناسهم وملك كل جنس عليهم مكلا على حسب ما ذكريا من ملوكهم لامور يطول ذكرها قد اتبنا على جهل من شرحها وكثير من مبسوطها في كتابينا اخبار الزمان والاوسط

cation n'entrent pas dans le plan de cet ouvrage. Nous avons mis au premier rang le prince dont tous les autres ches reconnaissaient la suzeraineté, dans les anciens temps, c'est-à-dire Madjek, roi des Walinana, lesquels sont les Slaves pur sang, appartenant à la famille la plus estimée, et possédant la prééminence sur toutes les autres branches de la même race. Plus tard, la division s'étant mise parui ces peuples, leur organisation primitive fut détruite. Alors les différentes familles formèrent des groupes isolés, qui se choisirent chacun un roi, comme nous l'avons dit plus haut. Le récit de ces événements serait trop long, d'autant plus que nous les avons déjà racontés en grand et souvent avec beaucoup de détails dans nos Annales historiques et dans notre Historie moyenne.

# الباب الخامس والثلاثون

### ذكر الافرنجة وللجلالقة وملوكها وما يتنصل بذلك

الافرنجة والصغالبة والنوكبرد والاشهان والهاجوج والماجوج والماجوج والماجوج والمدارك والادن والادالقة وغير ما ذكرنا عن حل الحدى وهو الشمال لا خلان بين اهدل الحدث والنظر من الدين السريعيين ان جميع من ذكرنا من هاؤلاء الامم من ولد يافت آبن نوح وهو الاصغر من ولد نوح بالافرنجة اشد هاؤلاء الاجناس بأسا وامنعهم جهة واكثرهم عدة واوسعهم ملكا واكثرهم مدنا واحسنهم نظاما وانقيادا لملوكهم وأكثرهم طاعة الا ان الجلالقة اشد من الافرنجة بأسا واعظم منهم نكاية

### CHAPITRE XXXV.

LES FRANCS ET LES GALICIENS; LEUBS ROIS; RENSEIGNEMENTS SUR CE SUJET.

Les Francs, les Slaves, les Lombards, les Echbàn, les Yadjoudj et les Madjoudj, les Turcs, les Khazar, les Bord-jàn [Bulgares], les Alàn, les Galiciens et tous les autres peuples que nous avons cités comme habitant les régions septentrionales, descendent de Japhet, le plus jeune fils de Néé, d'après l'opinion admise à l'unanimité par les bommes de discussion et de savoir, parmi les docteurs de la loi. De tous ces peuples, les Francs sont les plus belliqueux, les mieux défendus contre toute invasion, les mieux équipés, lès plus puissants en territoire ob se trouvent de nombreuses villes, les mieux organisés, les plus soumis à l'autorité de leurs princes. Il faut remarquer, toutefois, que les Galiciens sont encore plus belliqueux et plus à redouter

والرجل من الجلالقة يقاوم عدة من الافرتجة وكلمة الافرتجة متلفة على ملك واحد لا تنازع ببنهم ى ذلك ولا تحرب واسم دار تمكلتهم ى وتتنا هذا بويرة وقى مدينة عظيمة ولهم من المدن تحو جنسين وماية مدينة غير العمائر واللور وكان اواثلا بلاد الافرتجة قبل ظهور الاسلام ى الحر جريسوة رودس وفي التى ذكرنا وانها مقابلة الاسكندرية وان فيها دار صفاعة للراحب في وتننا هذا المروم ثم جريرة اقريطش وقد كانت الافرتجة ايضا بافتقها المسلمين و خرارها الى هذه المفايمة وكانت بلاد افريقية وجريرة متغلبة الافرتجة اليصا وقد اتنا على اخبار هذه الجرائر وخبر الجريرة المورونة بالمركان وفي الاطمة

que les Francs, puisqu'un Galicien tiendra tête à lui seule et même confédération, sans qu'il y ait, à cet égard, parmi eux, ni dissidence, ni faction. La capitale de leur empire est actuellement Bawireh, qui est une très-grande ville. Au surplus, ils possèdent environ cent cinquante villes, sans compter les chefs-lieux de districts et les établissements agri-coles. Avant l'apparition de l'islamisme, les premiers pays occupés par les Francs étaient, dans la Méditerranée, l'île de Rhodes, que nous avons déjà signalée comme faisant face à Alexandrie, et dans laquelle, de nos jours, est un chantier maritime appartenant aux Grees (t. Il, p. 423); jusi l'île de Crète, que les Musulmans ont enlevée aux Francs et où ils ont fondé des établissements qui subsistent encore actuellement.

Les Francs possédaient aussi les contrées de l'Ifrikyah et la Sicile. Nous avons déjà parlé de ces îles, et en particulier de l'île qui est connue sous le nou d'el-Borkân. C'est une source de feu (atimet) d'où sortent des corps enflammés, التي تخرج منها اجسام من النار كاجسام الناس بـلا رؤس فتعلوى الهوآ بالليل ثم تسقط في البصر وهي الجبارة التي يحك بها الكتابة من الدناتر وفي خفاى بيض على هيئة الشهد واكوار الدنانير الصغار وهي الاطمة المعروفة باطمة صقلية وفيها قبر فرفوريس للكيم الذي صنف ايساغوي وهو المدخل الى عط المنطق وهذا ألكتاب بهذا الرجل يعرن وكذلك اتيناعلى ذكر سائر آطام الارض كاطمة وادى برهوت من ارض حضرموت وبلاد النحر واطمة بلاد الزاج من محر الصين واطمة بـلاد اسك وهي ما بين بلاد فارس وبلاد الاهواز من اهال مدينة ارجان من بلاد فارس وهذة النار ترى بالليل من نحو عشرين فرسخا وفي مشهورة في ارض الاسلام وتفسير اطمة عين النار semblables au corps de l'homme, mais sans tête, qui s'élèvent dans les airs pendant la nuit, pour retomber ensuite dans la mer. Ce sont les pierres avec lesquelles on donne le lustre et le poli aux feuilles des registres; elles sont légères, blanches, affectant la forme d'un rayon de miel ou des moules à dinar, d'un petit module. Ce volcan est connu sous le nom de volcan de Sicile. Dans cette même île se trouve le tombeau de Forfouris le Sage (Porphyre), auteur de l'Içaqoudji ou introduction à la science de la logique, fivre qui porte le nom de celui qui l'a composé. Nous avons aussi parlé de tous les volcans de la terre, tels que le volcan du Wadi-Berhout, dans le Hadramaut et le pays d'éch-Chihr; le volcan de Zabedi (Java), dans la mer de Chine; le volcan du pays de Esk (Eskiboun), entre le Fars et l'Abwaz, des dépendances de la ville d'Erradjan, qui fait partie du Fars. Les feux de ce dernier volcan se voient, la nuit, à une distance d'environ vingt parasanges, et ils sont célèbres dans tous les pays musulmans. Le mot atimet désigne propreالتي تنبع من الارض ولم نعرض في هذا أللناب لذكر للممامات اللمريتية ولا الزاجية ولا للممامات التي يظهر منها الغار بالاطمة التي في خلاد ماسيدان من ارض اربوجان والسيروان يغال لها النموان وفي اطمة عجيبة لا يستطيع ورد للآء على اطغائلها النموان وفي اطمة قوتها وسلطان لهبها وفي احد عجائب العالم اذ كننا قد اتبنا على علل جميع ذلك فيها سلف من كتبنا وقد اتبنا على منافع الزواع للهاء جوامع ذكرنا الارض الواحدات من بعلا سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا لارض الواحدات من بعلا مصر وان كنا قد انبنا على مبسوط دلك فيها تقدم من كتبنا قد صدر ووجدت في كتاب وقر الا بغسطاط مصر سنة

ment une source de feu qui jaillit de terre. Nous ne parlerons pas, dans cet ouvrage, des eaux thermales sulfureuses ou vitrioliques, non plus que des sources d'eau chaude, d'où sortent des flammes s'élevant de l'atimet qui se trouve dans le pays de Maçabadân, dépendant d'Eriwdjân et de Sirawan, et connue sous le nom de Nauman, C'est une atimet extraordinaire, que l'eau ne peut éteindre ni combattre en aucune manière, tant son incandescence est puissante, tant ses flammes ont de vivacité; aussi passe-t-elle pour une des merveilles du monde. Néanmoins nous n'en dirons rien, attendu que nous avons expliqué la cause de ces phénomènes dans nos traités précédents. Nous nous sommes déjà étendu sur les propriétés salutaires des différentes espèces d'eaux, au sujet desquelles nous avons donné des notions générales et des apercus sommaires dans le chapitre de ce livre où ¶ a été question des oasis de l'Égypte (cidessus, p. 52), quoique dans nos compositions antérieures nous eussions discuté ce sujet avec beaucoup de détails.

Etant à Fostat, en Égypte, l'an 336, il me tomba sous

ست وثلثون وثلثمآية اهداة عرماز<sup>(1)</sup> الاسقف عدينة جربدة من مدن الافرنجة في سنة ثمان وعشرين وثلثماية الى الحكم بن عبد الرحن بن محد بن عبد الله بن محد بن عبد الرحن آبن للحكم بن هشام بن عبد الرجن بن معوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ولى عهد الهيد عبد الرجين صاحب الاندلس في هذا الوقت التخاطب في علم بامير المؤمنين ان اول ملوك الافرنجة قلودية وكان بجوسيا فنصرته امرأته وكان اسمها غرطالة ثم ملك بعدة ابغه لدريسق ثم ولى بعد لدريق ابنه دقشرت ثم ولى بعدة ابنه لـدريـق ثـم ولى بعدة قرطان اخوة تم ولى بعدة ابنه تاراه ثم ولى بعدة أبنه تبيئ ثم ولى بعدة ابنه تاراه وكانت ولايته ستا وعشرين سنة la main un livre composé par Ormaz (Godmar), évêque de la ville de Djerbedeh (Gironne), une des villes appartenant aux Francs, l'an 328, pour el-Hakem, fils d'Abder-Rahman, fils de Mohammed, fils d'Abd-Allah, fils de Mohammed, fils d'Abd-er-Rahman, fils d'el-Hakein, fils de Hicham, fils d'Abd-er-Rahman, fils de Moâwiah, fils de Hicham, fils d'Abd-el-Mélik, fils de Merwan, fils d'el-Hakem, héritier présomptif de son père Abd-er-Rahman, qui est actuellement souverain de l'Andalous, et se montre digne, par sa science, d'être salué du nom d'Émir-el-Mouminin, On lisait, dans cet ouvrage, que le premier roi des Francs fut Kloudieh (Clovis). D'abord sectateur du magisme, il se fit chrétien sous l'inspiration de sa femme, qui s'appelait Gortileh (Clotilde). Après lui, son fils Loderik monta sur le trône. Loderik eut pour successeur son fils Dakochert (Dagobert), qui laissa lui-même la couronne à son fils Loderik. Il fut remplacé par son frère Kortan. Après lui vint son fils Karleh, puis le fils de celui-ci, Tébin (Pépin), puis le fils وكان في ايام للكم صاحب الاندلس وتدافع اولادة بعدة ووقع الاختلاق بينهم حتى تغانت الافرنجة بسببهم وصار لـدريق آبن تأراد صاحب ملكهم فلك ثمانيا وعشرين سنة وست اشهر وهو الذي اقبدل الى طرطوشة تحاصرها ثم ملك بعدة تأراد آبن لدريق وهو الذي كان يهادي ثهد بن عبد الرجن بن للمريق وها الذي كان يهادي ثهد بن عبد الرجن بن مامل بن عبد الرجن بن معونة بن هشام بن عبد الرجن بن معونة بن هشام بن عبد وثلثين سنة وست اشهر ثم ولى بعدة ابنه لدريق ست اعوام ثم تأم عليه تأثد الافرنجة وتأم ألى المجونة والم تأم عليه تأثد الافرنجة وتأم ألى المجونة عن بلدة سبع عليه تألد الافرنجة وتأم ألى المجونة عن بلدة سبع بالمدة بالمدة سبع بالمدة سبع بالمدة سبع بالمدة سبع بالمدة سبع بالمدة بالمدة بالمدة بالمدة ب

de Tébin, Karleh (Charlemagne), dont le règne fut de vingtsix ans. Ce prince fut contemporain d'el-Hakem, maître de l'Andalous, Après lui, ses fils se firent la guerre, et leurs discordes en vinrent à un tel point, que les Francs s'entredétruisirent à cause d'eux. Cependant Loderik, fils de Karleh, demeura maître de l'empire et le gouverna pendant vingt-huit ans et six mois. C'est lui qui s'avança vers Tortose et mit le siège devant cette place. Il eut pour successeur Karleh, fils de Loderik (Charles le Chauve), le niême qui envoyait des présents à Mohammed, fils d'Abd-er-Rahman, fils d'el-Hakem, fils de Hicham, fils d'Abd-er-Rahman, fils de Moawiah, fils de Hicham, fils d'Abd-el-Mélik, fils de Merwan, lequel portait le titre d'Imam. Après un règne de trente-neuf ans et six mois, il laissa le trône à son fils Loderik, qui le garda pendant six ans. Au bout de ce temps, le comte des Francs (comes Francorum), qui se nommait Naouçeh (Eudes?), se révolta contre lui et s'empara de la souveraineté, qu'il exerça pendant huit années, C'est lui qui acheta des Madjous (les Normands) l'évacuation de son terسنين بستهاية رطل من الذهب وستهاية رطل من الفصّة يوديها صاحب الافرنجة اليهم ثم ول بعدة تأرله بن تقويرة اربع سنين ثم ول بعدة تأرلة آخر فكت احدى وثلثين سنة وثلث اشهر ثم ول بعدة لدريق بن تأرله وهو ملك الافرنجة الى هذا الوقت وهو سنة ست وثلثين وثلثهاية وقد استوق ف تعكلته عشر سنين الى هذا التاريخ على حسب ما نمى الينا من خبرة تأل المسعودى واشد ما على الاندلس من الامم الكباورة لهم المبلالة على أن الافرنجة حرب لهم غير أن المبلالقة إشدّ بأسًا وقد كان لعبد الرجن بن مجد صاحب الاندلس في هذا الوقت وزير من ولد ابيه يقال له اجد بن اتحسق فقبذن عليه عبد الرجن لامركان منه استحق في الشريعة

ritoire, pour sept ans, au prix de six cents roll d'or et de six cents roll d'argent que devait leur payer le roi des Francs. Il eut pour successeur Karleh, fils de Takwireh (Charles le Gros), qui régna quatre ans. Puis vint un autre Charles (Charles le Simple), qui resta sur le trône trente et un ans et trois mois. Son successeur, Loderik, fils de Karleh (Louis IV, dit d'Outre-mer, monté sur le trône en 936), règne encore aujourd'hui; l'an 336, sur les Francs; depuis son avénement au trône jusqu'à cette date, dix années se sont déjà accomplies, si nos informations à cet égard sont exactes.

Parmi les nations voisines des Francs, la plus puissante de celles qui dominaient en Espagne était la Galice, au point que les Francs lui faisaient toujours la guerre; mais les Galiciens étaient les plus belliqueux. Or Abd-er-Rahman, fils de Mohammed, possesseur actuel de l'Espagne, avait un vizir, son cousin du côté paternel, qui s'appelait Ahmed, fils d'Ishak. Ce vizir s'étant rendu coupable d'un

العقوبة عليه فقتده عبد الرجن وكان لذلك الوزير اخ يقال لد اميّة في مدينة من تغور الاندلس يقال لها شنترين فطّا نحى "الله ما فعل باخيه عصى على عبد الرجن وصار في حبّر رذمير ملك الجلالقة فاعانه على للسخين ودلّه على عوراتهم ثم خرج اميّة في بعض الايام عن للدينة يتصيد في بعض متنزعاته فغلب على المدينة بعض غطانه ومنعه من الدخول الهها وكانب عبد الرجن فضى امية بن اتحق اخو الوزير المقتول الى رذمير فاصطفاء واستوزرة وصيّرة في جلته وغزا عبد الرجن صاحب الاندلس سمورة دار محكة الجلالقة المقدم صفة بنهانها واسوارها في باب بجل الاخبار عن البحار وما فيها وما حولها من المهائب

acte qui, d'après la loi, méritait le dernier supplice, Abder-Rahman le sit saisir et mettre à mort. Ahmed avait un frère appelé Omeyah, qui résidait à Santarem, l'une des places frontières de l'Espagne, Quand ce dernier eut appris ce qui était arrivé au vizir, son frère, il se révolta contre Abd-er-Rahman, se rendit auprès de Radamir (Ramire II), roi des Galiciens, lui offrit son appui contre les Musulmans, et lui enseigna les côtés faibles par où il pouvait les attaquer. Un jour, Omeyah étant sorti de la ville de Santarem pour chasser dans un des lieux de plaisance qui lui appartenaient, quelques-uns de ses pages s'emparèrent de la place, lui en fermèrent les portes et donnèrent avis à Abd-er-Rahman de ce qui se passait. Alors Omeyah, fils d'Ishak, frère du vizir qui avait été mis à mort, alla trouver Radamir, qui le recut comme un homme d'élite, le choisit pour vizir et lui fit porter le poids des affaires. Cependant Abd-er-Rahman, roi d'Espagne, marcha contre Zamora, capitale des Galiciens. Nous avons donné la description des ouvrages en maçonnerie et des remparts de cette ville dans un des chaوالامم وغير ذلك فيما سلف من هذا ألتناب وكان عبد الرجن في ماية الف وازيد فكانت الوقعة بيغه وبين ردميسر ملك للبلاقة في شوّال سنة سبع وعشرين وثلقاية بعد الكسون الذي كان في هذا الشهر بثلاثة آيام وكانت للسهين عليهم ثم ثابوا بعد أن حوصروا ولجنوا الى المدينة فقتلوا من المسهين بعد عمورهم الفندق خسين الفا وقيل أن الذي منع ردمبر من طلب من تجي من المسلمين أمية بن اتحق وخوفه الكمين وفيه فها كان من عسكر المسلمين من الاموال والعدد والخزائن ولولا ذلك لأن على جميع المسلمين ثم أن امية هذا استأس بعد ذلك الى عبد الرجن وخلص من ردمير فتقيله عبد الرجين

pitres précédents de cet ouvrage, qui a pour titre : Rapide exposé des mers; leurs particularités; des merveilles de leurs côtes; des peuples qui les habitent et autres sujets. (Tome Ier, p. 363.) Abd-er-Rahman était accompagné de plus de cent mille hommes. La bataille qu'il livra à Radamir, roi des Galiciens, eut lieu dans le mois de chawal de l'année 327 de l'hégire, trois jours après l'éclipse qui fut visible dans ce mois. La victoire resta d'abord aux Musulmans; mais les Galiciens, se voyant assiégés et acculés contre la ville, revinrent à la charge, et, faisant un grand carnage des Musulmans qui avaient déjà passé le fossé, ils en tuèrent cinquante mille. On dit que ce fut grâce à Omeyah, fils d'Ishak, que Radamir ne s'acharna pas à la poursuite des fuyards; d'ailleurs, ce prince fut retenu par la crainte d'une embuscade et le désir de s'emparer de ce que contenait le camp ennemi en fait de richesses de toute espèce, de bagages et de trésors; sans cela, pas un seul Musulman n'eût survécu à ce désastre.

A la suite de ces événements, Omeyah s'échappa des

احسن تمول وقد كان عبد الرجن صاحب الاندلس بعد هذه الوقعة جهّر عساكر مع عدة من قوّاده ال لله للقة فكانت له حروب هلك فيها من للهلاقة مِعْف ما تشل من للسجين أن الوقعة الاول وكانت للسجين عليهم فيما بعد الى هذه الغاية وردمير ملك للهلالقة الى هذا الوقت وهو سفة ست وثلاثين وثلهاية وكان قبله على الملك اردون وكان قبل أردون ادوشي والافرنجة وللهلالقة تدبي بالنصوانية على دين المكتبة

mains de Radamir, après avoir imploré son pardon d'Abder-Rabinan, qui lui fit l'accueil le plus gracieux. Ce prince, sans se laisser abattre par sa défaite, envoya une armée contre les Galiciens, sous les ordres de plusieurs de segrands feudatiers. Il y eut une suite de combats, dans les quels les Galiciens firent une perte double de celle des Musulmans dans la bataille précédente. La supériorité des armes est restée à ces derniers jusqu'à la date actuelle. Quant à Radamir, il règne encore sur les Galiciens, dans cette même année 336. Son prédécesseur sur le trône était Ordoun (Ordogno II), qui avait succédé lui-même à Adbouchen (Alphonse?). Les Francs et les Galiciens pratiquent la religion chrétienne et suivent le rite melkite.

# الباب السادس والثلاثون ذكر الـنـوكـبـرد ومـلـوكــــمــــم

قد نقدم ذكرا اللنوكبرد انهم مى اولاد يافت بى نوح وبلادهم متصلة بالغرب وتحقيم بالجدى ولهم جزائر كثيرة فيها امم من اللغرب وهم مدن كثيرة من الناس وهم دوو بأس شديد ومنعة ولهم مدن كثيرة بجمهم ملك واحد واسماء ملوكهم في سائر الوقت ادنكيس وللدينة العظيى من مدنهم ودار عكلتهم هي يست ويخترقها نهر عظيم وهي جانبان وهذا النهر احد انهار العالم الموصوفة بالكبر والمجائب يقال له سايبط قد ذكرة مجاعة من عنى بهذا المعنى من تقدم وقد كان المسطون من جاورهم من بلاد

#### CHAPITRE XXXVI.

### LES NOUKOBARD (LOMBARDS) ET LEURS BOIS.

Nous avons déjà fait remarquer que les Lombards descendaient de Japhet, fils de Noé. Les territoires qu'ils occupent s'étendent dans la direction du Magreb, et leurs établissements sont situés au nord. Ils possèdent beaucoup d'îles dans lesquelles vivent différentes peuplades: pour eux, ils sont belliqueux et difficiles à soumettre. Ils ont de nombreuses villes et sont soumis à l'autorité d'un seul roi, dont le nom est toujours Adenkehs (pour eldikous, les ducs). La plus grande de toutes leurs villes, qui leur sert de capitale, est Yast (Benbent, Bénévent?). Un grand fleuve la traverse et la divise en deux quartiers principaux. Ce fleuve est un des cours d'eau du monde les plus considérables et les plus curieux. Son nom est Saibat: il a été cité par nombre d'écrivains anciens qui se sont occupés de ce sujet. الاندلس والغرب غلبوهم على مدن كثيرة من مدنيهم مثل مدينة بأرى ومدينة طارنيو ومدينة شبرامة وغيرها من مدنهم اللهار وسكنها المسهون مدة من الرمان ثم ان النوكبرد ثابوا ورجعوا على من قد لله لدن من المسلمين فاخرجوهم عنها بعد حروب طويلة وما ذكرنا من المدن في وتتنا هذا في ايدى النوكبرد قال المسعودى ومن ذكرنا من الحلاقة والافرتجة والعقابة والتوجيرد وغيرها من الامم فديارها متقاربة والاكثر منهم تعاربون لاهل الاندلس وصاحب الاندلس في دها الوقت دو منعة وقوة عظيمة على ما قدمنا من نسبه والخبارة وقد كان عبد الرجن بن معوبة بن هشام صدار ال

Les Musulmans établis dans l'Espagne et dans le Magreb, et qui étaient voisins des Lombards, leur enlevèrent par la force un grand nombre de villes, telles que Bari, Tarniou (Tarente?), Chebrameh (Salerne?) et d'autres places importantes, et les habitèrent eux-mêmes pendant un certain espace de temps. Mais ensuite les Lombards, reprenant courage, attaquèrent leurs envahisseurs et les dépouillèrent de leurs conquetes, après avoir soutenu contre eux de longues guerres. Actuellement les villes que nous avons nommées plus haut sont entre les mains des Lombards.

Les Galiciens, les Francs, les Slaves, les Lombards et les autres peuples que nous avons mentionnés ci-dessus octupent des territoires voisins les uns des autres. La plupart de ces peuples sont en état d'hostilité permanente contre les habitants de l'Espagne. Celui qui gouverne ce pays, de nos jours, est un prince redoutable à ses ennemis et trèspuissant, comme nous l'avons dit en parlant de son origine et de ses actes. Abd-er-labhama, fils de Moàwiah, fils de Hicham, s'était rendu en Espagne dès les premières an-

الاندلس في اوّل دولة بنى العباس وله اخبار كثيرة في كيفية وصوله الى الاندلس ودار تعكلة الاندلس قرطبة على ما ذكرنا ولهم مدن كثيرة وقائر متصلة واسعة وتغور في اطراف ارشهم ولويًّا اجتمع عليهم من الامم من ولد يافت من الحالالقة وبرجان وافرتجة وغيرها من الالسن وصاحب الاندلس في هذا الوقت يركب في ماية الف من الرجال وللمال واللًوا واللهارا واللهاراع والعدد والله المالي

## الباب السابع والثلاثون ذكر عاد وملوكها (ا)

ذكر جهاعة من ذوى العناية باخبار العالم أن الملك تأثّل بعد

nées du règne des Abbassides, et son arrivée dans ce pays avait été signalée par divers incidents remarquables. La capitale de l'Espagne (musulmane) est Cordoue, comme nous l'avons indiqué plus haut. En outre, les Musulmans possèdent dans ces contrées beaucoup de villes, des terres en culture qui se succèdent sans interruption sur de vastes espaces, et des places frontières sur les limites de leur domination. Bien des fois ils out vu se réunir contre eux les peuples barbares issus de Japhet, tels que les Galiciens, les Bordján (Bulgares), les Francs et d'autres encore. Le souverain actuel de l'Espagne peut mettre sur pied cent mille hommes bien entretenus, bien équipés et bien armés. (Dieu seul est éternel!)

## CHAPITRE XXXVII.

Un grand nombre de savants versés dans l'étude de l'histoire disent qu'après Noé l'empire passa aux premiers نوح فى عاد الاولى بديا قبل سائر هالك العرب كلها ومصداق دلك تولد عرّوجل وَإِنَّهُ أَهْلُكُ عَادًا اللَّوْلَى فَهَدَا يَحدُلُ عَلَى تَقَدِّمهم وان هنالك عاد ثانية واخبر الله عن مكلهم ونطق بشدة بطشهم وما بنوه من الابنية للشيّدة التى تدعا على مرور الدهر العادية وقد اخبر الله عن قوله نبية هود عمّ يخاطبهم أَيْنَتُونَ بِكُلِّ بِعِع آيةً وعاد اوّل الحالك في الارض في قول هذه الطائعة بعد أن أُصلك الله الله الله الله عن وجل قوم فوح وذلك قوله عزجل وُرِّدُولُ إِلَّا مُحَلِّمٌ خُلَكًا مِنْ بُعْدِ قوم نُوح وذلك قوله ان عالله عن الخيار وطولها تحسب ذلك من القدر وكانت نفوسهم قوبية

Adites à une époque reculée et antérieure à toutes les principautés arabes, ce qui est prouvé par cette parole de Dieu; « Il a exterminé les premiers Adites. » (Koran, LIII, 51.) Ce verset nous montre l'antiquité de ce peuple et l'existence des Adites postérieurs. Dieu nous a révélé l'existence de leur empire; il nous a signalé leur violence; il a parlé des édifices élevés qu'ils construisaient, et qui, malgré le cours des siècles, s'appellent encore de leur nom el-Adireh, Dieu nous apprend aussi que son prophète Houd disait à ces incrédules : « Est-ce que vous hâtirez sur chaque hauteur un monument? . (Koran, XXVI, 128.) D'après l'opinion des auteurs mentionnés plus haut, l'empire des Adites fut donc le premier qui fut fondé sur la terre, après que la vengeance divine eut exterminé les infidèles du peuple de Noé. C'est ce que Dieu déclare, lorsqu'il dit : « Souvenez-vous qu'il vous a mis à la place du peuple de Noé. » (Koran, VII, 67.) Les Adites étaient des hommes gigantesques, aussi hauts que des palmiers; la longueur de leur vie était proportionnée à la grandeur démesurée de leur taille. D'un caractère forteواكبادهم غليظة ولم يكن في الارض المدّ في اشدّ بطشا واكثر آثارا واتوى عقولا واعظم اخلانا من عاد ولم يكن الهلك يعرض في اجسامهم لقرّة آثار الطبيعة فيها وما اوتوه من الريادة في عام البنية وكال الهيئة على حسب ما اخبر الله عبر وجل وكان عاد رجلا جبارا عظم الخلقة وهو عاد بن عوص بن ارم آبن سام بن نوح وكان يعبد القر وذكروا الله رأى من صلية اربع آلان ولد وانه تزوج الف امراة وكانت بلادة متصلة بالهن وفي بلاد الاحقان وبلاد محار وفي بلاد قان الى بلاد وغيرموت على حسب ما قدمنا آلفا فيا سلف من هذا الكتاب وغيرة وقد ذكر جهاعة من الاخباريين عن عنى باخبار العرب ان عادا لما ترسط العمر واجتمع له الولد وولد الولد ورأى

ment trempé, ils avaient le cœur dur. Il n'y avait pas sur toute la terre de peuple qui pût leur être comparé pour la force, pour la grandeur des ouvrages, pour la vigueur de l'esprit, pour la puissance du caractère. La destruction n'avait pas de prise sur leur corps, tant la nature les avait fortement constitués, tant la structure en était solide, tant la forme en était parfaite, comme Dieu lui-même l'a révélé.

Ad était un homme de force athlétique et aux formes gianseques. Il était fils d'Ava, fils d'Aram, fils de Sen, fils de Noie, Il adorait la lune. On dit qu'il engendra quatre mille enfants et qu'il épousa mille femmes. Son territoire était contigu au Yémen : il comprenait le pays d'el-Ahkaf et de Sohar, c'est-à-dire l'Omân jusqu'au Hadramaut, comme nous l'avons dit plus haut, dans ce même ouvrage et dans d'autres traités. D'après une opinion généralement reçue par les hommes versés dans l'étude de l'histoire des Arabes, Ad, arrivé au milieu de sa carrière, entouré de la multitude de

البطن العاشر، ولده وظهور الكثرة مع تشييد لللك واستفامة الامر عم احسانه الغاس وقرا الضيف واحواله منتظمة والدنيا عليه مقبلة فعاش الف سنة ومايتي سنة تم مات كنا بهذه وهو شديد بن عاد فكان مكله خسماية سنة وثمانين سنة وتبل غير ذلك تم ملك بعده الحوة شداد بن عاد فكان سنة وتبل غير ذلك تم ملك بعده على سائر عمالك العالم وهو الذي بني مدينة إن ذات العماد على سائر عمالك العالم وهو الذي بني مدينة إن ذات العماد على حديث ما تدمانا فها سلف من كتبنا عند اخبارنا على هذه للدينة وتنازع الناس في كيفيتها وماهيتها وأي بلاد هده وهذه عاد الثانية الذي ذكرها الله تعالى فقال ألم تركيفيتها

ses enfants et des enfants de ses enfants, contemplant sa postérité jusqu'à la dixième génération, voyant croître avec sa famille la solidité et la prospérité de son empire, étendit ses bienfaits sur tous les hommes et pratiqua généreusement l'hospitalité. Il vécut ainsi douze cents ans dans le bonheur et au milieu des faveurs de la fortune.

Après sa mort, la couronne échut à l'ainé de ses fils, Chedid, fils de Ad. Ce prince régna cinq cent quatre-vingts ans, ou plus ou moins, suivant d'autres. Il eut pour successeur son frère Cheddad, fils de Ad. qui conserva le pouvoir pendant neuf cents ans. On dit qu'il étendit sa domination sur tous les royaumes de la terre. C'est lui qui fonda la ville d'Irem-aux-Piliers, comme nous l'avons racontié dans nos précédents écrits, lorsque nous avons donné des renseignements sur cette ville. On n'est pas d'accord sur sa description, ni sur la position qu'elle occupait. Il s'agirait ici des Adites postérieurs dont Dieu a fait mention lorsqu'il a dit: «Ne vois-tu pas comment ton seigneur a traité les Adites et l'em-aux Piliers?» (Kran, IXXXIX, 5, 6). C'est en effet

هَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرْمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ والى هذه الامَّةُ انتهى البطش ولشدّاد بن عاد مسير في الارض ومطان في البلاد وبأس عظيم في مالك الهند وغيرها عن مالك الشرق والغرب وحروب كثيرة اعرضنا من ذكرها لشرط الاختصار ومُعَوَّلنا في ذلك على ما بسطناه من اخبارهم في كتاب اخبار الزمان وسنورد فيها يبرد من هذا اللتاب عند ذكرنا تغرّق الناس ببابل وتشعّب الانساب وما قالوا في ذلك من الاشعار جملا من اخبار عاد ونبيها هود فامًّا تنازع الناس عن سلف وخلف من العلة التي لها عظمت اجسامهم وطالت امجارهم فقد اتينا على ذلك في كتابنا المترج بكتاب الرؤس السبيعية من السياسة الملوكية وكذلك في كتابنا المترج بكتاب الزلف وذكرنا العلة التي لها ومن اجلها عدم sur eux que tomba la vengeance divine. Cheddad, fils de Ad, parcourut la terre et visita toutes les contrées; il fit preuve d'une grande valeur dans l'Inde et dans les autres royaumes de l'orient et de l'occident, où il eut beaucoup de guerres à soutenir. Nous n'en parlerons pas ici pour ne pas sortir des limites d'un abrégé, et parce que nous nous en rapportons, du reste, à tous les détails que nous avons donnés sur ce sujet dans nos Annales historiques. Plus loin, dans cet ouvrage, lorsqu'il sera question de la dispersion des hommes à Babel, de la dissémination des races, et des vers qui ont été faits à propos de cet événement, nous dirons quelques mots des Adites et de leur prophète Houd.

De tout temps on a beaucoup discuté la question de savoir à quoi tenaient la taille prodigieuse des Adites et la durée extraordinaire de leur vic. Nous avons traité ce sujet dans celui de nos ouvrages qui a pour titre. Le Liure des sept chapitres sur l'administration royale, et aussi dans celui qui est initulé, Le Liure des degrés. Nous y avons dit à quoi كون السباع والجمال بارض الاندلس وما يتكون في هذه الارض من الجواهر في نباتها ومعادنها وما في ارض جليقية والى صدّه والارض اهيفت محكلة الجلالغة المقدم ذكرها فيها سلف من هذا الكتاب وهم اشد الامم على اصل الاندلس واعظمهم بطها ممن جاورهم ثم يليهم في الفاس امّة عظيمة الملك يقال لها الرشكش على حسب ما قدمنا من ذكرهم فيها سلف من هذا الكتاب وفي غيرة من كتبنا مما تقدم تأليف هذا الكتاب

## الباب الثامن والثلاثون ذكر ثمود ومكلها وصالع عتم نبيها ثال للسعودي قد ذكرنا فها سلف من ذكر ثمود ونبيها صالا

il fallait attribuer l'absence complète de bêtes féroces et de chameaux dans l'Espagne; nous y avons parlé des substances que fournisseut le rêgne végétal et le règne minéral dans cette contrée; nous y avons aussi donné la description de la Galice. C'est de ce pays que le royaume des Galiciens dont nous avons parlé plus haut, dans le présent ouvrage, tire son nom. Ces peuples étaient les plus redoutables ennemis et les voisins les plus puissants des conquérants de TESpagne. Ils étaient eux-mêmes limitrophes d'un vaste empire dont les habitants s'appelaient el-Wachkach, comme nous l'avons indiqué plus haut, dans ce livre et dans celles de nos compositions qui sont d'une date plus ancienne.

#### CHAPITRE XXXVIII.

LES TÉMOUDITES ET LEUR EMPIRE; LEUR PROPHÈTE SALIII.

Nous avons donné plus haut un aperçu rapide de l'histoire des Témoudites et de leur prophète Salih, quoique

6.

عم لما وان كنا قد بسطنا ذلك في غير هذا الكتاب وكان ملك ثمود بن عابرين ارم بن سام بن نوح بين الشام والجازال ساحل الجيز في عابرين ارم بن سام بن نوح بين الشام والجازال ساحل الحيث وديارهم بن قرائم بادية وذلك في طريق للحاج لمن ورد من الشام بالقرب من وادى القرى وبيدوتهم منحوقة في الحجر ابواب صفار ومساكنهم على تدر مساكن اهل عصرنا وهذا يدل على أن اجسامهم كانت كاجسامنا دون ما تخبر به القصاص عن بعد اجسامهم وليس عولاء كعاد اذكانت ديارهم ومواضع مساكنهم وبنيانهم بارض المحسر اذكانت ديارهم ومواضع مساكنهم وبنيانهم بارض المحسر يدل على بعد اجسامهم وبنيانهم بارض المحسر يدل على بعد اجسامهم وبنيانهم بارض المحسر يدل على بعد اجسامهم وبنيانهم بارض المحسر عدار على بعد اجسامهم وبنيانهم بارض المحسر بدارة على بعد اجسامهم

nous eussions déjà traité ce sujet avec étendue dans nos autres ouvrages. La contrée où régnait Témoud, fils de Abir, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, s'étendait entre la Syrie et le Hédjaz jusqu'au rivage de la mer d'Abyssinie. Les Témoudites habitaient à Feddj-en-nakah, où leurs demeures sont encore visibles de nos jours, taillées dans les montagnes, au milieu desquelles les traces de leur présence et les restes de leur grandeur subsistent toujours. On les voit sur la route du pèlerinage quand on arrive de Syrie, dans le voisinage de Wadi'l-Koura. Ces maisons, taillées dans le roc, n'ont que de petites portes, et leurs dimensions n'excèdent pas celles des maisons de notre temps, ce qui prouve que la taille des Témoudites était comme la nôtre, contrairement à ce que racontent les légendes de la grandeur de leur corps. Ils n'étaient donc pas comparables aux Adites, dont la taille démesurée est attestée par les établissements, les demeures et les monuments qu'ils ont laissés dans le pays d'ech-Chihr.

Le premier roi des Témoudites fut Abir, fils d'Aram, fils

سنة وهو عابر بن ارم بن ثمود بن عابر بن سام بن نوع شم
ملك بعده جندع بن عرو بن الذبيل بن ارم بن ثمود بن
عابر بن ارم بن سام بن نوح فكان ملكه الى ان هلك ماية
سنة وتسعين سنة وهلك جندع هذا بعد ان كان من امر
صللح الغيى عم ما كان على ما ذكرنا اربعين سنة تجميع ما ملك
هذا الملك وهو جندع ثلاثاية وسبع وعشرون سنة فهمؤلاء
ملوك ثمود وبعت الله صالحا نبيا وهو غلام حدث الى تمود
على حين فترة كانت بينه وبين هود نحو من ماية سنة فدعاهم
الى الله وملكهم فيهم يومثذ هو جندع بن ثموو على ما ذكرنا

de Témoud, fils d'Abir, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, qui régna deux cents ans. Il eut pour successeur Djoundà, fils d'Arm, fils de Débil, fils d'Irem, fils de Témoud, fils d'Abir, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé. De puis son avénement au trône jusqu'à sa mort, il s'écoula cent quatre-vingt-dix ans. Ce prince périt quarante ans après que le prophète Salih eut accompli sa mission, comme nous l'avons déjà dit. On prétend même que le règne de Djoundà ne comprend pas moins de trois cent vingt-sept ans. Ce sont là les rois des Témoudites.

Dieu envoya aux Témoudites le prophète Salih, qui était alors un tout jeune homme : l'intervalle qui s'écoula entre son apparition et celle de Houd fut d'environ cent ans. Salih leur précha donc le vrai Dieu. Or leur roi était alors Djoundà, fils d'Amr, comme nous l'avons dit plus haut. Mais il ne se trouva même pas quelques hommes, parmi son peuple, qui répondissent à l'appel du prophète. Cependants salur avançait en âge et l'incrédulité des Témoudites ne faissait que s'accroître. Lorsqu'il eut multiplié sans relâche

الايمان الا بعدا فلما تواتر عليهم اندذارة واعذارة ووعده ووعده ووعيده ساموة المجرات واظهار العلامات لهنعوة من دعائهم ويجوزوة عن خطابهم تحضر عيدا لهم وقد اظهورا اوثانهم وكان القوم اتحاب ابل فساموة الدلالة من حيث اموالهم وطالبوة بما هو عجانس لاملاكهم وذلك من بعد اتفاق من رأبهم فقال له زعم من زعائهم يا صالح ان كنت صادقا في تولك مبعبر عن ربك فاظهر لنا من هذة الحضوة ناقة ولتكن سودا عشرا نتوجا حاللة صهابية ذات عرن وناصية وشعير ووبر فاستفات بربّه فتحركت الحضوة وتملكت وبدأ منها انبي

à leur égard les prédications et les avertissements, les promesses et les menaces, ils lui imposèrent pour condition de faire des miracles et de faire paraître des prodiges, dans l'espoir de l'arrêter dans ses prédications et de lui fermer la bouche. Il se trouva un jour à une de leurs fêtes où ils avaient mis leurs idoles en évidence. Ces peuples, possédant des chameaux, demandèrent au prophète un prodige tiré de la nature même de leurs richesses et qui fût en rapport avec le genre de leurs propriétés. Après qu'ils se furent concertés ensemble, un de leurs chefs prit la parole et dit : « O Salih, si tu es sincère dans tes paroles lorsque tu prêches ton Seigneur, fais sortir de ce rocher une chamelle noire, pleine depuis dix mois et prête à mettre bas; qu'elle soit d'un noir tirant sur le roux avec une crinière, une houppe pendant sur le front, des poils et du duvet. » Le prophète ayant imploré le secours de son Seigneur, le rocher s'ébrania et se balança sur lui-même; puis il en sortit un gémissement et un cri plaintif. Alors la pierre se fendit après avoir éprouvé de grandes douleurs, comme une femme

حين الولادة وظهر منها ناتة على ما وصغوا ثم تداها من الحصرة سقب لها محوها في الوصف نامعنا في رقي ألّلا وطلب للآء والمرقي فامن خلق فين حضوة وزعيههم الذي سأله وهو جندع بن هرو واقامت الناتة بجليون من لبنها ما يعم شريه ثمودا كنها فراها تجلان من تمود وكان فيهم امرانان ذانا حسن وبجال فراؤا رجلان من تمود وها تدار بن سالف ومضدع بن معرج لو كان لنا في هذا الميوم مآء لا ستيناكا خرا وهذا يوم الناتو لو كان لنا في هذا الميوم مآء لا ستيناكا خرا وهذا يوم الناتو لو وردها إلى الآء ولا سبيل لنا ال الشرب فقالت عنيرة بل والله لو ان لنا رجالا لكنونا أياها وهل في الا بعيوا من الابل فقال

au temps de l'accouchement, et on vit paraître une chamelle telle qu'on l'avait demandée. Elle fut suivie d'un petit qui lui ressemblait extérieurement. Tous deux se mirent aussitôt à paître et à chercher de l'eau et de l'herbe. Un grand nombre de témoins de ce miracle se convertirent, et à leur tête celui de teurs chefs qui avait interpellé le prophète, c'està-dire Djounda, fils d'Amr. Quant à la chamelle, elle fournissait assez de lait pour donner à boire à tous les Témoudites, mais elle les épuisait en pâturages et en eau. Or il y avait parmi eux deux femmes très-belles. Deux hommes de Témoud, Kodar, fils de Salif, et Mouzdâ, fils de Mâredj, vinrent leur rendre visite. Les deux femmes s'appelaient, l'une Onaïzeh, fille de Ganem, l'autre Sadouf, fille de Modiba, Sadouf dit : « Si nous avions eu de l'eau aujourd'hui, nous n'en serions pas réduites à vous donner du vin; mais c'est le jour où la chamelle va s'abreuver, et nous sommes dans l'impossibilité de boire. » Onaïzeh dit à son tour : « Par Dieu, si nous avions des hommes à notre service, ils nous en débarrasseraient, car ce n'est qu'un simple chameau. » Kodar

قدار يا صدون ان كليتك امر الناقة لما لى عندك تألت نفسي وهل حاكل دونها عنك واجابت الاخرى صاحبها محمو ذلك فقالا ميلا علينا بالجر فشرها حتى توسطا السكر ثم خرجا فاستعويا سبعة رهط وهم التسعة الذيبن اخبر الله عنهم ع كتابه انهم يُنِّسِدُونَ في التَّرْقِي كُلا يُصْلِهُونَ فقصدوا طريق الناقة في حال صدورها فضرب قدار عرقوبها بالسيف فعقرها وانبع فعله مضدع فرى العرقوب الاخر بسهم تحترت الناقة لوجهها وجاء قدار لبتها فنصرها ولاذ السقب بتضرة فلصقد بعضهم فقتله وفرقوا لحم الناتة وورد صالح فنظر الى ما فعلوه فوعدهم بالعذاب وكان ذلك في يوم الاربعاء فقالوا له مستهرين فوعدهم بالعذاب وكان ذلك في يوم الاربعاء فقالوا له مستهرين

dit : « Sadouf, si je me chargeais de la chamelle, que me donnerais-tu? - Moi-même, dit-elle, et quel obstacle peut t'arrêter maintenant? » Sa compagne ayant parlé comme elle, les deux hommes dirent: « Apportez-nous le vin. » Après en avoir bu jusqu'à s'enivrer, ils sortirent et appelèrent à eux sept hommes de leur famille. Ce sont ces neuf personnages dont Dieu dit dans son livre : « qu'ils font le mal sur la terre et qu'ils ne pratiquent pas le bien. » (XXVI, 152.) Ils marchèrent donc contre la chamelle. Au moment même où elle se montrait, Kodar la frappa avec son épée au tendon crural et le lui coupa. Mouzdà en fit autant de son côté et lui frappa l'autre tendon de son javelot. Alors elle tomba sur la face et Kodar l'égorgea. Le poulain s'enfuit vers le rocher, mais un des hommes l'atteignit et le tua. Comme ils partageaient la chair de la chamelle, Salih survint, et, voyant ce qu'ils avaient fait, les menaça du châtiment. On était au quatrième jour de la semaine. Ils lui dirent pour le railler : « Salih, quand donc aura lieu le châtiment dont tu nous menaces de la part de ton Seigneur? » Il leur dit : « Vos

يا صالح متى يكون ما وعدتنا بد من العذاب عن ربك قال تصديح وجوهكم يوم مونس وهو للحبيس مصغوة ويوم العروبة عن ربك قال المعدودي ويتم المبار مسودة شم يصحكم العذاب يسوم الاول قال المسعودي وسنذكر فيها يبرد من هذا اللتاب اسهاء الايام والشهور بلغتهم فهم التسعة بقتل صالح والشهور بلغتهم فهم التسعة بقتل صالح والقال كادباكنا قد كان كادباكنا قد المعاند عاجلناه تبدل ان يعاجلنا به وان كان كادباكنا قد المعناء بناتته قاموه ليلا نحالت الملايكة بينهم وبينه وامطرتهم أنها الورس قد حالت الالوان وتغيرت الاجسام وتبقن صغرا كانها الورس قد حالت الالوان وتغيرت الاجسام وتبقن صغرا كانها الورس قد حالت الالوان وتغيرت الاجسام وتبقن

faces jauniront dès l'aurore du jour de mounis (le jeudi), le sixième jour (ároubah) elles deviendront rouges, et le septième (schabar) elles seront toutes noires. Enfin le premier jour le châtiment ne se fera pas attendre. » Plus loin, nous rapporterons les noms des jours et des mois dans le langage usuel des Arabes. Pour en revenir aux neuf Témoudites, ils résolurent de tuer Salih et dirent : « S'il est véridique, nous l'aurons prévenu pour l'empêcher de nous prévenir luimême, et s'il a menti nous l'aurons envoyé rejoindre sa chamelle. - Ils allèrent donc à lui pendant la nuit, mais les anges s'interposèrent entre eux et le prophète, et firent pleuvoir des pierres sur leurs têtes, en sorte que Dieu ne leur permit pas d'exécuter leur projet. Au matin, ils virent que leurs faces étaient devenues jaunes comme le wars; leur teint était changé, la constitution de leurs corps était altérée. Alors personne ne douta plus de la réalité des menaces du prophète, et du châtiment qui allait tomber sur les coupables. Dans la nuit qui précéda le premier jour, Salih sortit du milieu de ce peuple avec le petit nombre de fidèles الاحد من بين ظهرانيهم مع من خف من المؤمنين فنبراد موضع مدينة الرماة من بلاد فلسطين واناهم العذاب يدوم الاحد فغيهم يقول حباب بن هرو وكان عن اعتبرالهم من المؤمنين<sup>(1)</sup>

كانت ثمود دوى عز ومكرمة ما ان يضام لهم الناس من جار فاهنكوا باتنة كانت لـربّـهم قد انذروها وكانوا غير ابرار

وسنذكر فيها يرد من اللتاب عند ذكرنا لتغرق الناس ببابل من اخبار ثمود جملا وما كان من امر الناس وافتراق لغاتهم وما قالد كل فريق منهم من الشعر على حسب ما اعطاء الله من اللسان وان كنا قد اتينا على شرح ذلك على الكال فيما

qui avaient cru en lui, et campa dans l'emplacement de la ville de Ramlah en Palestine. Quant à la vengeance divine, elle eut lieu le premier jour de la semaine.

Houbab, fils d'Amr, qui s'était séparé de ses compatriotes et avait embrassé la foi, a dit:

Les Témoudites étaient honorés et respectés, personne de leurs voisins ne leur cût fait injure;

Alors ils firent périr une chamelle qui appartenait à leur Seigneur, qu'ils avaient juré de respecter, et ils se conduisirent comme des impies.

Plus loin, dans cet ouvrage, lorsque nous parlerons de la dispersion des hommes à Babel, nous donnerons un aperçu de l'histoire des Témoudites, nous entrerons dans des détails sur les peuples et sur la variété de leurs langages, et nous rapporterons les poésies que chaque fraction de la grande famille humaine a composées, suivant l'éloquence qu'elle a reçue de Dieu, quoique nous ayons déjà développé

تقدم لنا في كتابغا في اخبار الـزمان والاوسط أن شاء الله تعالى

## الباب التاسع والثلاثون

ذكر مكة واخبارها وبناء البيت ومن تداوله من جرهم وغيرها وما لحق بسهدة السباب

ولما اسكن ابرهم ولده اسمعيل يمكة مع امد هاجر واستودعها خالقه على حسب ما اخبر الله عند واند اسكنه رئواد غُيْر دِي رُزِّي وَكَانِ مُونِعَم اللهِ عَدْم واند اسكنه رئواد عُرِّر دِي رَزِّي وَكَانِ مُونِعَم اللهِ اللهِ عَدْم هاجر ان تَخَذُ عليها عربشا يكون لها مسكنا وكمّا وكان من صمّاء اسمعيل وخبر هاجر ما كان الى ان انبع الله لها زميزم والحُفظ اسمعيل وخبر هاجر ما كان الى ان انبع الله لها زميزم والحُفظ

ce sujet dans nos compositions précédentes, les Annales historiques et l'Histoire moyenne.

#### CHAPITRE XXXIX.

LA MECQUE ET SON HISTOIRE; FONDATION DE LA MAISON SAINTE; DOMINATION SUCCESSIVE DES DJORHOMITES ET D'AUTRES TRIBUS, AVEC PLUSIEURS FAITS QUI SE RAPPORTENT A CE CHAPITRE.

Lorsque Abraham eut établi à la Mecque son fils Ismaîl avec sa mère Agar, et qu'il les eut recommandés à son créateur, comme Dieu l'a déclaré lui-même à son sujet, en disant qu'il les avait établis · dans une vallée sans culture, . (XIV, 40) l'emplacement de la maison sainte étant alors une colline rouge, il ordonna à Agar de se construire une maison qui serait pour elle une habitation et un refuge. On sait tout ce que souffirient Ismaîl et Agar jusqu'au moment où Dieu fit jaillir pour eux de la terre l'eau de Zem-

الثحر والهي فتغرقت العماليق وجرهم ومن هنالك من بقايا عاد فهمت العماليق نحو تهامة يطلبون للآء والمرق والدار للثينة وعليهم السميدع بن هوبرين لاوى بن قيطور بن كركر بن حيد فلما امعنت بنو كركر في السير وقد عدمت المآء واشتد بهم للهد اقبل السميدع بن هوبر يرتجز بشعر له يحتمهم على للسير يشجعهم فيها نزل بهم فقال للسعيد يشجع بشعر له يحتمهم على

سيروا بنى كركر في البلاد اني أرى ذا الدهر في فساد قد سار من تحطان ذو الرشاد

فاشرن روّادهم وهم المتقدمون منهم لطلب المآء على الوادى

zem, tandis que le pays de Chihr et le Yémen étaient affligés de la sécheresse. Ce fut alors que les Amalécites, les Djorhomites et les restes des Adites établis dans ces contrées se dispersèrent. Les Amalécites se dirigèrent vers le Téhamah pour y chercher de l'eau, des pàturages et leurs auciennes habitations. A leur tête était es-Sameydà, fils de Houbar, fils de Lawi, fils de Kaïtour, fils de Kerker, fils de Hid. Lorsque les fils de Kerker furent très-avancés dans leur voyage, l'eau venant à leur manquer et les difficultés de la route se multipliant, es-Sameydà, fils de Houbar, leur récita des vers sur le mètre rédjez (didactique), par lesquels il les encourageait à poursuivre leur marche, et cherchait à les fortifier contre les obstacles qu'ils rencontraient. Il leur disait:

Fils de Kerker, poursuivez votre marche à travers les pays; Je vois que ce monde est en proie à la corruption;

Il n'y a plus de justes parmi les fils de Kahtán.

Gependant les rowwad, c'est à dire ceux qui marchaient en tête à la recherche de l'eau, arrivèrent sur le bord d'un فنظروا الى الطدر ترتفع وتخفض فاستبطنوا الوادى الى العريش على الروق الصرآء وفيد هاجر واسماعيل وقد رقا حول المآء بالاحجار ومفعود من الجريان وقد روى في ذلك خبرعي الذين عم ان قال رحم الله آمة اهاجر لولا انها نجلت ومفعت ماآء زمرم ان بجري بما حوطت حوله من الاحجار الجري على وجمه الارخي فسط الواد عليها واستأذنوا في نزولهم وشربهم من المابم واخديرهم خبر لما أن فارول مع المقافوا من ورائهم من اعلمهم واخديرهم خبر لماآء فغراط الوادى معطمتنين من اعلمهم واخديرهم خبر لماآء فغراط الوادى معطمتنين في المعافرة وموضع البيت المستاه الماء وما العاد الوادى من نور النبوة وموضع البيت الحراء وسعين وغيل اسعاعيل وتكم الملومة بحلان لغة ابيمة

wadi, où ils virent les oiseaux s'élever dans les airs et redescendre ensuite vers la terre. Comme ils inspectaient le fond du wadi, ils apercurent une maison sur la colline rouge. Là se trouvaient Agar et Ismail. Ils avaient élevé tout autour de l'eau une digue de pierres pour l'empêcher de s'écouler. A propos de ce fait il y a une tradition d'après laquelle le Prophète aurait dit : « Dieu protége Agar notre mère! Si elle n'eût pas amoncelé des pierres pour former un barrage autour des eaux de Zemzem, elles auraient coulé sur la surface de la terre. « Les rowwad la saluèrent et lui demandèrent la permission de camper en cet endroit et d'y boire. Elle leur fit bonne mine et leur accorda ce qu'ils demandaient. Cependant ils allèrent à la rencontre de ceux qui les suivaient et leur annoncèrent qu'ils avaient trouvé de l'eau. Ils descendirent donc dans le wadi pleinement rassurés, se félicitant de leur heureuse découverte, et se réjouissant de ce que la clarté de la lumière prophétique illuminait le wadi et l'emplacement de la maison sainte. Ismail se maria et abandonna l'idiome paternel pour l'arabe. وقد ذكرنا في صدا الكتاب وغيره ما تأله الفاس في ذلك من تخطان ونزار فتزوج اسمعيل بالجدا بنت سعد العملقي وقد كان ابرهم استأذن سارة في زيارة اسمعيل باذنت له فواق مكة واسماعيل في الصيد والرقي ومعه أمّه هاجر فسلم على الجدا بنت سعد زوجة اسمعيل فيم ترد السلام فقال هل من منبزل فقالت لا ها الله تأل فا فعل رب البيت تألت هو غامّب فقال لها اذا ورد فاخبريه ان ابرهم يقول لك بعد مسيمًا تم عنك وعن امك استبدل بعنبة بيتك وغيرها وانصرن ابرهم من فورة نحو الشام وراح اسمعيل وهاجر فنظرا الى الوادى وقد اشرق وابار والاغنام تشام الآثار فقال لروجته العملاتية هل كان

Nous avons rapporté, dans cet ouvrage et dans d'autres, ce que les hommes de Kahtan et de Nizar ont dit à ce sujet.

Ismaîl épousa el-Diada, fille de Saad l'Amalécite. Abraham ayant demandé à Sarah la permission d'aller visiter Ismaïl et l'ayant obtenue, il se rendit à la Mecque. Or Ismail était à la chasse et au pâturage avec sa mère Agar. Abraham salua el-Djada, fille de Saad, épouse d'Isniaïl, mais elle ne lui rendit pas son salut. Alors il lui dit : « Est-ce ici un lieu où l'on reçoit les étrangers? - Non, par Dieu, réponditelle. - Mais que fait le maître de la maison? - Il est absent. - Dis-lui donc, quand il reviendra, qu'Abraham, après avoir demandé des nouvelles de lui et de sa mère, lui recommande de changer le seuil de sa demeure et d'en prendre un autre. » Abraham reprit aussitôt le chemin de la Syrie, Le soir même de ce jour, Ismail et Agar revinrent et virent que le wadi brillait de la lumière de l'aurore, et que les brebis flairaient les traces des pas. Alors il dit à sa femme l'Amalécite : « Est-il donc survenu quelque chose après mon départ? - Oui, répondit-elle, un vieillard est لك بعدى من خبر قالت نعم شعة ورد واخبرته القصة فقال 
ذاك إن خليل الرجن وقد امرق بتضليتك فلفق باهلك فلا 
خبر فيك وتسامعت جرع ببنى كركر ونرولهم ع الروادى 
وما هم فيمه من للهصب ودرور الضرع وهم ئ حال قحط فساروا 
تحو مكة وعليهم للاارث بن مضائن بين جرم حتى اتوا الوادى 
الرفيب بن ظالم بن هينى بن نبت بن جرم حتى اتوا الوادى 
ونزلوا على مكة واستوطنوا الدار مع اسمعيل ومن تقدمهم من 
العماليق من بنى كركر وقد قبل ئى بنى كركر انهم من 
العماليق وقبل من جرم والاشهر انهم من العماليق وتروج 
اسمعيل زوجته الثانية سامة بنت مهلهل بن سعد بن عون

arrivé ici. » Et elle lui raconta tout ce qui s'était passé. —
« C'était mon père lui-même, l'ami de Dieu; il m'a recommandé de te renvoyer. Va donc rejoindre les tiens, car il n'y a rien de bon en toi. »

Cependant les Djorhomites, entendant parler des Benou-Kerker et de leur campement dans le wadi, où la fertilité des pâturages assurait à leurs troupeaux un lait abondant, et se trouvant eux-mêmes dans la disette, prirent à leur tour lêg-chemin de la Mecque, ayant à leur tête el-Harit, fils de Modad, fils d'Amr., fils de Saad, fils d'er-Rekib, fils de Zalim, fils de Haïni, fils de Nabit, fils de Djorhom. Étant arrivés dans le wadi, ils campèrent près de l'emplacement de la Mecque et résolurent d'habiter avec Ismail et ceux des Amalécites appartenànt aux Benou-Kerker qui les avaient précédès. Les uns disent, en effet, que les Benou-Kerker descendent des Amalécites, les autres les rattachent aux Djorhomites. Toutefois l'opinion la plus accréditée est celle qui les rattache aux Amalécites. Ismail prit pour seconde fernme Sameh, fille de Mouhelhel, fille de Saad, fils d'Awf, fils de آبي هيني بن نبت واستأدن ابرهم سارة في زيارة اسمعيل فاستصلفته غيرة عليه اذه اذا ان الموضع لا يغزل من ركابه وقد تغاز الناس على اي شيء كان رآكبا فنهم من قال انه كان رآكبا على البراق ومنهم من قال على اتان وقيل غير ذلك من الحيوان فيها ان ابرهم الوادي سم على زوجة اسمعيل الجرفية فسطت عليه ورحبت به وتلقته بأحسن لقبان وسألها عن اسمعيل وهاجر فأخبرته بجبرها وانهها في رعيهها وعرضت عليه الغزول فاني وقيل ان هاجر قد كانت ماتت ولها من السن تسعون سنة واللحت الجرفية على ابرهم بالغزول فإني فقدمت البه لبنا

Haïni, fils de Nabit. Abraham demanda encore à Sarah la permission d'aller rendre visite à Ismaïl; mais celle-ci, tourmentée par la jalousie, lui fit jurer qu'une fois arrivé au but de son voyage il ne mettrait pas pied à terre. On n'est pas d'accord sur la question de savoir quelle était la bête qu'il montait. Les uns disent que c'était Borak, les autres pensent que c'était une ânesse, ou bien encore un autre animal. Lorsque Abraham fut arrivé au wadi, il salua l'épouse d'Ismaïl, la Djorhomite. Elle lui rendit son salut, lui souhaita la bien-venue et lui fit l'accueil le plus gracieux. Il lui demanda des nouvelles d'Ismaïl et d'Agar. Elle lui en donna et lui apprit qu'ils étaient tous deux à faire paître leurs troupeaux. Alors elle l'invita à descendre, mais il refusa de le faire. Il y en a qui pensent qu'à cette époque Agar était déjà morte, après avoir atteint l'âge de quatrevingt-dix ans. Cependant la Djorhomite insista pour qu'Abraham entrât chez elle, mais il n'y consentit pas. Ensuite elle lui présenta du lait et des pièces de gibier, et il les bénit. Puis elle lui apporta une pierre qui était dans la tente. البيت قال على ركابه وجعاله تحت تدمه الجنى فرجات شعره ودهنته ثم حولت الجر الى شماله فوضع رجاله اليسرى عليه ايضا قال برأسه تحوها فرجاته ودهنته واثرت قدماه في الجر حمل على حسب ما وصغنا من ترتبب البهين والشمال فطا رات الجوهية ذلك آكبرته وهذا الجر مقام ابرهم فقال لها ابرهم ارتعيه فسيكون له شأن ونبا بعد حين ثم قال لها اذا جاء اسمعيل فقول له ان ابرهم يقرا عليك السلام ويقول لك احتفظ بعتبة بيتك فنعمة العتبة في وسار ابرهم راجعا الى الشام وقيل أما سمى اسمعيل لان الله سمع دعا هاجر ورجها الشام وقيل أما سمى اسمعيل لان الله سمع دعا هاجر ورجها الشام وقيل أنه الله مسح حين هربت من سبدتها سارة ام اتحقق وقبل أنه الله مسح

Il se pencha alors sur sa monture et mit la pierre sous son pied droit. La Djorhomite lui peigna les cheveux et les parfuma. Ensuite elle porta la pierre du côté gauche. Il y posa son pied gauche et pencha la tête vers sa belle-fille, qui la peigna et la parfuma. Cependant ses deux pieds laissèrent sur la pierre des empreintes disposées, comme nous venons de le dire, à droite et à gauche. La Djorhomite, témoin de ce prodige, fut frappée d'admiration. Cette même pierre est encore nommée Mékam Ibrahim. « Mets-la à part, diét-là sa belle-fille, car plus tard on la vénérera » Au bout d'un certain temps il se retira et dit s « Lorsque Ismail reviendra, dis-lui : Abraham te salue et te recommande de conserver le seuil de ta maison, car tu ne saurais en trouver un meilleur. « Ensuite Abraham s'en alla et reprit le chemin de la Syrie.

Les uns disent qu'Ismail fut appelé ainsi, parce que Dieu écouta la prière d'Agar et eut pitié d'elle, lorsqu'elle s'enfuyait d'auprès de sa maîtresse Sarah, mère d'Isaac. Suivant les autres, c'est parce que Dieu exauca la prière d'Abraham دعا ابرهم وقبض اسمعيل وله ماية وسبع وثلثون سنة فدفن في المحيد الحرام حيال للوضع الذي كان فيه الجرالاسود وولد اسمعيل الذي عشر ذكرا وهم نابت وقبدار وادبيل ومبسم ومشمع ودوما ودوام ومسا وحد اد وثها ويطور ونافش وكل هؤلاء قد اسلم وقد كان ابرهم قبل الى مكة ولاسمعيل ثلثون سنة حيى امرة ببناء البيت فبناه اسمعيل مى هجارة عدة من الجبال وجعل طوله ثلثين ذراعا والجرفيه وهو سبعة اذرع وعرضه اثنان وعشرون ذراعا وسمكه تسعة اذرع وجعل له بابا ولم يستقف ووضع الركن موضعه والصق المقام بالبيت ولذلك توله عز وجل دَرَاعٌ بُرْعُمُ إِنْرُهِمُ ٱلْكُواعِدُ مِن ٱلْكِيْتِ وَإِسْمَاعِيدُ والمَا توله عز وجل دَرَاعٌ والشمام الكواهِ عَلَيْ المُواعِدُ مِن ٱلْكِيْتِ وَإِسْمَاعِيدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ والمُحَاعِيدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْدِ وَالمُحَاعِدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ والله عَلَيْ الله عَلَيْ والله الله عَلَيْ والله الله عَلَيْ والمُحَالِقِيدَ والمَلْهِ الله عَلَيْ والله عَلَيْ وحال دَرَاعًا وسمَاءُ الله الله الله المؤلفة والمنا المؤلفة والمنا المؤلفة والمنا الله الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله عن وجل والمنا الله الله الله المؤلفة المؤلفة

lni-même. Quoi qu'il en soit, Ismaïl mourut à l'âge de cent trente-sept ans et fut enseveli dans la mosquée sacrée, tout près de l'endroit où était la pierre noire. Ismaïl avait donné le jour à douze enfants mâles, savoir : Nabit, Kidar, Adbil, Mibsam, Michma, Douma, Dewam, Maça, Haddad, Tima, Yetour, Nafech. (Cf. Genèse, XXV, 13, 14, 15.) Tous pratiquèrent la vraie religion. Abraham s'étant rendu à la Mecque, lorsque Ismail n'avait encore que trente ans, lui avait ordonné de bâtir le temple. Ismaïl le bâtit de pierres taillées dans les montagnes. Il lui donna en longueur trente coudées, et y plaça la pierre dont la dimension est de sept coudées. Quant à la largeur du temple, elle était de vingtdeux coudées, sa hauteur de neuf. Ensuite il le munit d'une porte, mais il ne lui fit pas de toit. Il posa la pierre dans l'angle qui lui était destiné et s'installa lui-même dans une habitation attenant au temple. C'est pour cela que Dieu a dit: « Lorsque Abraham et Ismaïl élevaient les fondations du temple, etc. » (Koran, II, 121.) Ensuite Dieu ordonna à Abraham de prêcher aux hommes le pèlerinage. Après la

الآية وامر الله ابرهم ان يؤدن في الناس بالحج ولما قبض اسمعيل قام بالبيت بعدة نابت بن اسمعيل هم قام بعد نابت اناس من جرهم لغلبة جرهم على دار اسمعيل وكان ملك جرهم يومشد لمارت بن مضانى وهو اول من ولى البيت فكان يغزل هناك في الموضع المعرون بقيقعان في هذا الوقت وكان كل من دخل مكة بتجارة عشرها عليه ودلك من اعلا بحكة وملك العماليين السميدع بن هوبر يغزل اجياد من اسغل مكة فيعشر من دخل مكة من ناحيته فكانت بينهم حروب نخرج للحارث بن مضائن ملك جرهم يتقعق منه الرماح والدرق فسمى الموضع بقيقان لما ذكرنا وخرج السميدع ملك العماليق معه للهياد

mort d'Ismaîl, son fils Nabit devint gardien du temple. Après Nabit, ce furent des Djorhomites qui s'y installèrent, tant leur puissance était devenue grande dans le pays habité par Ismail. Le roi des Diorhomites était alors el-Harit, fils de Modad. Il fut le premier qui présida à la garde du temple. Il habitait dans l'endroit appelé aujourd'hui Koaikián. Quiconque entrait à la Mecque avec une marchandise devait lui en payer la dîme. Son séjour était dans la partie haute de la Mecque. Le roi des Amalécites, es-Sameyda, fils de Houbar, résidait dans la partie basse de la Mecque, appelée Adjiad. Il prélevait aussi la dîme sur ceux qui entraient dans la ville par le côté qu'il habitait. Ces deux princes se livrèrent plusieurs combats. El-Harit, fils de Modad, roi des Djorhomites, se mit en campagne avec une armée qui faisait résonner les lances et les boucliers : de là vint le nom Koaïkián (retentissement) donné à l'endroit dont nous avons parlé. Es-Sameydà, roi des Amalécites, se mit de son côté en campagne avec les cavaliers les mieux montés. C'est pour cela que l'endroit qu'il occupait est encore appelé de nos من للخيار نعرن الموضع باجياد الى هذا الوقت فكانت على المحجدين فانتخوا فسمى الموضع باخياد الى هذا الوقت تحمال المحلموا وتحروا وطخوا وسمى الموضع طابح الى هذه الغاية وصارت ولاية البيت الى العماليق تم كانت لجرهم عليهم فاناموا ولاة البيت تحو تلشاية سنة وكان اخير مملوكهم الحارث بن مصانى الاصغر بن عور بن لحارث بن مضانى الاصغر وزاد في المحرف عليه على بناء البيت ورفعه على ما كان عليد من بناء ابرهم وبغت جرهم في الحرم وطغت حتى فسق رجل مفهم بالمراة في البيت وكان الرجل يدى باسان والمزاة بايلة فتضها الله حجرين عميا ومثلا ذلك وفنين وعبدا تغربا الى الله وقيل بل حجران عمنا وحتا ومثلا

jours Adjiad (chevaux rapides à la course). Les Djorhomites furent vaincus et couverts d'ignominie, d'où le théâtre de l'événement a pris le nom de Fadhih (couvrant d'ignominie), qu'il a toujours conservé. Ensuite, les deux rivaux ayant conclu la paix, on égorgea des victimes que l'on fit cuire, d'où le lieu de cette réunion est connu aujourd'hui encore sous le nom de Tabikh (cuisant). La garde du temple appartint alors aux Amalécites; puis les Djorhomites la leur reprirent et la gardèrent environ trois cents ans. Le dernier de leurs rois fut el-Harit, fils de Modad le jeune, fils d'Amr, fils d'el-Harit, fils de Modad l'ancien. Il augmenta les constructions du temple et exhaussa les murs fondés par Abraham. Cependant les Djorhomites s'abandonnèrent à toutes sortes de désordres et d'excès dans le temple; l'un d'eux alla même jusqu'à y commettre avec une femme un acte de fornication. L'homme s'appelait Içaf et la femme Nailah. Dieu les changea tous les deux en pierres, dont on fit plus tard deux idoles, qui furent adorées comme intermédiaires entre l'homme et la divinité. Suivant une autre tradition,

يمن ذكرنا وسميا باسمائيها فبعث الله على جرهم الرعان والفيل وغير ذلك من الآيات فهلك كثير منهم وكثر ولد اسمعيل فاخرجوهم عن مكة فلمقوا بهلاد جهيفة فاناهم في بعض الليالي السيل فذهب بهم فكان الموضع بعرن باضم وقد ذكر ذلك امية من إن الصلت الثقفي في شعر له فقـال

وجرهم دمنوا تهامة في الدهر فسالت يجعهم اضم

وفي ذلك يقول للحارث بن مضاض الاصغر للجرهي

كَإِنَّ لَم يكن بين الجون الى الصغا انيس ولم يسمر عكة سامر

c'étaient deux pierres ordinaires que l'on tailla en forme humaine et auxquelles on donna le nom de ces deux coupables. Dieu envoya contre les Djorhomites des nuages rapides, des fourmis et d'autres témoignages de sa colère, en sorte que beaucoup d'entre eux périrent. Les enfants d'Ismaïl s'étant multipliés chassèrent les Djorhomites de la Mecque. Ceux-ci s'installèrent alors près du pays de Djohainah, d'où un torrent impétueux les enleva tous dans une nuit. Le théâtre de cette catastrophe est connu sous le nom de ldam (furié).

Omeyah, fils d'Abou's-Salt de la tribu de Takif, a fait allusion à cet événement dans les vers où il dit:

Les Djorhomites ont souillé autrefois le Téhamah, et un torrent furieux les a tous emportés.

El-Harit, fils de Modad le jeune, le Djorhomite, a dit encore à ce sujet :

Ne dirait-on pas que, depuis el-Hadjoun jusqu'à Safa, tout est désert, et qu'on n'entend plus à la Mecque de conversations nocturnes?

بلى تحن كنا اهلها فأبادنا صورت الليال وللجدود العواثر وكنّا لاسماعيل صهرا وجيرة ولما تدرفيها علينا الدوائر وكنّا ولاة البيت من بعد بابت طون بذاك البيت ولليزظاهر

وق ذلك يقول هرو بن للحارث ابنه

وكنّا ولاة البيت والقاطن الذى الينه يسوق نسذره كل محسرم سكنّا بها قبل الطباء ورائةً لناعن بنى هينى بن بنتبن جرهم

ثم صارت ولایة البیت فی ولد ایاد بن نزار من بعد تم کانت حروب کثیرة بین ولد مصر وایاد فکانت لمصرعانی آیاد نانجفلوا عن مکة الی العراق وسفورد بعد عذا جملا من اخبار مکة وولد نزار وخزاعة وغیرهم قال المسعودی وقد اتیفا علی جمل

Et cependant nous l'avons habitée, mais la plus retentissante des nuits et la plus terrible des calamités nous ont fait périr.

Nous avons été parents et voisins d'Ismaïl, alors que les jours de malheur n'étaient pas encore arrivés sur nous.

Nous présidions à la garde du temple après Nabit, et nous accomplissions ostensiblement les tonrnées autour du temple et de son enceinte.

Amr, fils de Harit, son fils, a dit aussi :

Nous avons été gardiens et hahitants du temple, c'est dans nos mains que tous les pèlerins confiaient leurs ex-voto.

Nous avons habité ce pays avant d'en être expulsés, et nous le tenions par héritage des fils de Haini, fils de Nabit, fils de Djorhom.

Ensuite la gardedu temple passa aux mains des fils d'Niad, fils de Nizar. Puis des guerres nombreuses s'élevèrent entre les fils de Modar et ceux d'Yiad. Ceux-ci ayant eu le dessous s'éloignèrent de la Mecque dans la direction de l'Irak. Nous parlerons plus tard, d'une manière sommaire, de l'histoire de la Mecque et des fils de Nizar, de Khodaah et d'auftes encòre. Dans ce chapitre, nous nous sommes pro-

من الاخبار في هذا الباب من اخبار جرهم وغيرها ووجدت في وجه اخر من الروايات أن أول من ملك من ملوك جرهم بمكة مضاض بن فرو بن سعد بن الرقيب بن هيني بن نبت بن جرهم بن تحطان ماية سنة ثم ملك بعدة ابنه عروبن مضاض ماية وعشرين سنة ثم ملك للارث بن جرو مايتي سنة وقيل دون ذلك ثم ملك بعدة عرو بن لخارث مايتي سنة ثم ملك مضاض بن عرو الاصغر بن للحارث بن عرو بن مضاض بن عرو آبن سعد بن الرقيب بن هينى بن نبت بن جرهم بن تحطان اربعين سنة وانقرضت العرب العاربة من عاد وعبيــل وثمــود وجديس وطسم والعماليق ووبار وجزهم ولمريبق من العبرب الا من كان من عدنان وتحطان و دخل من بقي محن ذكرنا من posé de donner un aperçu général des événements qui concernent les Djorhomites et d'autres tribus. Dans uue autre source de traditions que nous avons consultées, nous avons trouvé que le premier roi djorhomite qui régna à la Mecque fut Modad, fils d'Amr, fils de Saad, fils de Rakib, fils de Haïni, fils de Nabit, fils de Djorhom, fils de Kahtân. Après un règne de cent ans, il laissa le trône à son fils Amr, fils de Modad, qui le garda pendant cent vingt ans. Ensuite vint el-Harit, fils d'Amr, pendant deux cents ans, ou moins suivant d'autres. Son successeur fut Amr, fils d'el-Harit, qui gouverna durant deux siècles. Il fut remplacé par Modad, fils d'Amr le jeune, fils d'el-Harit, fils d'Amr, fils de Modad, fils d'Amr, fils de Saad, fils d'er-Rakib, fils de Haīni, fils de Nabit, fils de Djorhom, fils de Kahtân, qui régna quarante ans. C'est à cette époque que furent anéantis les Arabes de pure origine, tels que Adites, Abil, Témoudites, Diadis, Tasm, Amalécites, Wébar, Djorhomites; il ne resta d'entre les Arabes que ceux qui descendaient d'Adnân et de العرب البادية في عدة تحطان وعدنان نامتحت انسابهم وزالت آثارهم وقد كانت العماليق بغت في الارض مسلط الله عليهم ملوك الارض نافئتها وقد ذكرنا فيها سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا الاروم وانسابها من للتن ولد علاق وغيرهم عن ذكرنا بولد عيموا بن اتحق بن ابرهم وان علاآء العرب تنسبهم الى غير ذلك وهو الاشهو في الناس وقد رئتهم الشعراء فقال بعض من رشاهم

مضى آل الله على منهم حكم عثور ولا ذو تحوة متشاوس عثوا فأزال الله منهم حكم على الناس هذا وعدوة مبائس

Kahtan. Ceux des Arabes bédouins qui survécurent à leurs compatriotes se fondirent parmi les descendants de Kahtan et d'Adnân, où les traces de leur origine furent elfacées et disparurent. Les Amalécites s'étant livrés au désordre sur la terre, Dieu les assujettit au pouvoir des rois étrangers, qui les anéantirent. Plus haut (t. II, p. 293), quand il a été question des peuples de Roum et de leur généalogie, nous avons dit quels étaient ceux qui avaient rattaché les fils d'Amlak et les autres peuples cités en même temps aux fils d'Esaŭ, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Nous avons dit que les avants d'entre les Arabes rapportaient autrement leur généalogie, et que leur opinion était la plus répandue. Entre tous les poètes qui les ont chantés dans des élégies, il en est uu qui a dit:

La race d'Amlak a disparu et il ne reste d'elle ni humble, ni puissant qui cligne de l'œil avec dédain.

Ils ont péché et Dieu leur a ôté la puissance. Ses jugements sont tels contre les hommes; malheur à ses ennemis! واما طسم وجديس فتغانت في تحو من سبعين سنة في البراري لما كان بينهم من التحناء وطلب الرياسة فدثورا ولمريبق لهم بأبية فضربت بهم العرب المثل وصوبت بهم الشعراء المقدار واما الرس واتحابه فقد قدمنا ذكرهم بها سلك من حجينا وهم قوم حنظلة بن صغوان العبسي بعثم الله فكذبوء وقد قدمنا من خبره لمعا وقد قيل في اتحاب الرس وجود حكيرة غير ما ذكريا في هذا المتاب وقد ذكرت هذه القبائل في التوراة وكل يرجع الى ولد سام بن نوح من ولد ارم بن سام بن نوح وهو من ولد عوص بن ارم ومن ولدة ماش بن ارم فنييط بن ماش ماش فسائر النبط وملوكها ترجع في انسابها الى نبيط بن ماش

Quant à Tasm et à Diadis, ils disparurent dans un espace d'environ soixante et dix ans au milieu des déserts, victimes de leurs dissensions et de leurs querelles au sujet de la suprématie. Leur postérité fut anéantie et il n'en reste pas trace. Aussi ils sont passés en proverbe parmi les Arabes, et les poêtes les out pris comme types de leurs comparaisons. Pour ce qui concerne er-Ras et ses compagnons, nous en avons déjà parlé dans nos ouvrages précédents. C'est à ce peuple que Dieu envoya Hanzalah, fils de Safwan el-Absi, et ils le traitèrent de menteur, comme nous en avons déjà touché un mot. Au surplus, il existe sur les compagnons d'er-Ras bien d'autres récits que ceux que nous avons consignés dans cet ouvrage. Toutes ces tribus sont mentionnées dans la Torah. Elles se rattachent à la postérité de Sem, fils de Noé, par un fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, c'est-à-dire par un fils d'Aws, fils d'Aram. Parmi les descendants de ce dernier il faut compter Mach, fils d'Aram, et Nabit, fils de Mach, auquel se rattache la généalogie de tous les Nabatéens et de leurs rois. Ad, fils d'Aws, fils d'A- غدل عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح وولدة الاحقان من بلاد حضوموت وحل ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح وولدة التحقان نوح وولدة التحاف الحياز وحل جديس بن عابر بلاد جو وهو بلاد اليامة من بين التحرين والحجاز وهذا البلد في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثياة بيد ولد الاخيصر العلي وهو من ولد الحيصر العلي ومن فيها في هذا الوقت وحل طلم بن لود بن سام المتحرين ومن فيها في هذا الوقت وحل طلم بن لود بن سام أبن نوح وولدة اليامة مع جديس وحل طلبق بن لود بن سام بن نوح الحجاز وقد كرنا ولد عيلام فيها سلف من شذا التاب انهم حلوا الاهواز وفارس وهو عيلام بها سل بن نوح

ram, fils de Sem, fils de Noé, s'établit avec ses enfants dans le pays d'el-Ahkaf qui fait partie du Hadramaut. Témoud, fils d'Abir, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, s'établit avec ses enfants dans la région du Hédjaz. Djadis, fils d'Abir, choisit pour demeure le pays de Djaw, c'est-à-dire le Yémaniah, qui est situé entre le Bahrein et le Hédiaz. Aujourd'hui, c'est-à-dire en 332, cette même contrée est entre les mains des fils d'el-Okhaîdir l'Alide, descendant de Hacan, fils d'Ali, fils d'Abou Taleb, et elle confine au Bahreïn et à ceux qui en peuplent les districts. Tasm, fils de Loud, fils de Sein, fils de Noé, et ses enfants se fixèrent dans le Yémamah avec Diadis. Quant à Amalik, fils de Loud, fils de Sem, fils de Noé, il résida dans le Hédjaz. Plus haut (t. II, p. 141), nous avons dit que les enfants d'Ailam, fils de Sem, fils de Noé, avaient occupé le pays d'el-Ahwaz et la Perse, Nabit, fils de Mach, fils d'Aram, fils de Sein, fils de Noé, occupa Babel. Ses descendants étendirent leur domination sur l'Irak, sous le nom de Nabatéens. C'est d'eux que sont sortis les rois de Babel dont nous avons déjà parlé, وحل نبيط بن ماش بن ارم بن سام بن نوح بابل فغلبوا على العراق وهم النبط ومفهم ملوك بابل الذين قدمنا ذكرهم وانهم للموك الدون ومدهم ملوك الملاد وكانوا اشرى ملوك الارن والحر فصاروا على ما هم عليه من الذلة في عدا الوقت بالعراق وغيرها وقد زعم جماعة من المتكلين منهم ضرار بن عرو وثمامة بن اشرس وعمو بس عثمان للمتكلين منهم ضرار بن عرو وثمامة بن اشرس وعمو بس وجرا لنبي صقعم منهم فم يدع اكبر شرى في الدنيا الاوقد اعطاهم اياة ومن لم يجعله منهم فم يدع اكبر شرى في الحديما الدنيا الاوقد عراهم عنه وسلهم اياة ولا نعمة على من جعل الدنيا الاوقد عراهم عنه وسلهم اياة ولا نعمة على من جعل الدنيا الاوقد عراهم عنه وسلهم اياة ولا نعمة على من جعل الدنيا الاوقد عراهم عنه وسلهم اياة ولا نعمة على من جعل الدنيا الاوقد عراهم عنه وسلهم اياة ولا نعمة على من جعل

en faisant remarquer que ce furent ces princes qui firent fleurir l'agriculture et répandirent la civilisation dans ces contrées. Leur puissance n'avait pas d'égale sur la terre. Ensuite la fortune les fit tomber dans l'avilissement, et les dépouilla de la royauté et des honneurs, et ils arrivèrent à ce degré d'abaissement où ils sont encore de nos jours dans l'Irak et dans d'autres pays. Un certain nombre de théologiens, parmi lesquels on remarque Dirar, fils d'Amr, Tomamah, fils d'Achras, Amr, fils d'Otmân el-Djahiz, prétendent que les Nabatéens sont supérieurs aux Arabes. Ils se fondent sur ce que ceux du milieu desquels Dieu a suscité le Prophète ont été gratifiés ici-bas du plus grand des honneurs par le Tout-Puissant : ceux, au contraire, qui ne peuvent prétendre à ce privilége, Dieu les a dépouillés et privés de la plus grande des illustrations sur la terre. De toutes les faveurs dont ont été comblés ceux qui ont la même origine que le Prophète, il n'y en a pas de comparable au Prophète lui-même; de même que, pour les peuples du milieu desquels il n'a point été suscité, il n'y a الله النبى منه اكبر من النبى ولا بلوى على من لم يحمل الله النبى منه اكبر من خروج النبى عنه الا انهم مع هذا كلم لهم عند الله فضل ما بين النعمة والبلام قال للسعودي ولم ينال من قدممنا ذكره في تشريف النبط و تفضيلهم على ولد تحملان عنهم الفصل والشرق من النبوة والملك فقال لهم المحتج عن تحطان ودزار ادا كان النبط قد صاروا افضل من العرب لما امتحن الله به النبط من سلبم النبوة منهم من العرب يأمنا النبط تهذه سهدة الغدوب ايضا التعلق بهذه العلمة التي اعتل بها النبط تعقول قد صرايا بعد افضل مهذه العلمة الما تحد ماشور العرب بيا احتجى معاشر العرب بعد افضل من النبط المتحد بهذه العلم الما المتحد ماشور العرب معد افضل من النبط لما تدن مدريا بعد افضل من النبط لما تدن مدريا بعد افضل من النبط لما تدن مدريا بعد افضل من النبط لما تدن من سلب ما جعمل الله

pas de plus grand malheur que de l'avoir vu sortir d'un autre peuple. Eh bien! les Nabatéens ont obtenu de Dieu le premier rang daus cet état intermédiaire entre le bonheur et le malheur.

Les auteurs dont nous venons de parler n'ont pas réussi dans leurs efforts pour faire prévaloir la noblesse des Nabatéens et leur excellence aux dépens des fils de Kahtân et d'Adnân, eux qui tiennent le premier rang de la noblesse par la prophétie et la royauté. Ceux qui plaident la cause de Kahtân et de Nizar répondent : Admettons que les Nabatéens soient supérieurs aux Arabes, par cela même que Dieu les a dépouillés de la prophétie et qu'il a accordé aux Arabes le privilége de voir sortir le Prophète du milieu d'entre eux; les Arabes pourront faire valoir en leur faveur le même argument qu'invoquent les Nabatéens, et ils dirent els nabatéens, et ils dirent els lorsque les tribus arabes ont été éprouvées par la spoliation même de cette excellence que Dieu avait fait naître pour les Nabatéens de la grandeur même de leur infortuse

المنبط من الغضل في شدة امتحانهم بسلب الذي عنهم والنبط المنا قد صاروا دون العرب اد العرب من فعل الحدثة التي جعل الله بهم بتعريتهم من فضل النبط على شدة امتحانهم بتعريته الله ايام من الذي ما ليس اللنبط فتصير العرب ايضا خيرا من النبط وهذا لا يعم لهم كا يعم عليهم واللام متوجه على العرب وتد ذكونا تغازم الناس في الانساب والفصل بها على العرب وقد ذكونا تغازم الناس في الانساب والفصل بها والاتجال دون النسب وما تألته الشعوبية، وغيرها في كتابنا في المغالات في المول الديانات وقد ذكر ابو للسين احيد بن يجيى في كتابه في المول الديانات وقد ذكر ابو للسين احيد بن يجيى في كتابه

de n'avoir pas vu sortir le Prophète du milieu d'eux; les Nabatéens ont été inférieurs aux Arabes, en tant que ces derniers, plus éprouvés en cela que leurs adversaires, ont été dépouillés de la prééminence que les Nabatéens ne devaient qu'à cette prodigieuse calamité d'avoir été privés par Dieu de l'honneur de donner naissance au Prophète. Les Arabes sont donc meilleurs que les Nabatéens, et tous ces raisonnements ont moins de valeur pour ces derniers qu'ils n'en ont contre eux, de sorte que l'argumentation tourne contre eux et suffit pour les condanner malgré toutes les subtilités imaginées par leurs défenseurs pour leur donner la supériorité sur les Arabes fau les Arabes.

Nous avons déjà parlé des discussions relatives aux généalogies et de l'opinion qui donne la supériorité à la naissance sur les actes. Les uns disent : D'abord les œuvres, ensuite la naissance, • et les autres : - Les actes sout au-dessous de la naissance. Nous avons rapporté également ce que disaient les Chooubiych et d'autres sectes, dans celui de nos écrits où nous avons traité des discussions relatives aux ق الرد على الشعوبيّة علالا كثيرة وادخالات فقال من اختصه الله من عبادة واصطفاة من خلقه أدلك على طريق الثواب ام على طريق الثواب خرج من معقول كلام العرب ومفهوم خطابها لانه لا يقال لمن اعطى الاجير اجرته ووق العامل ثوابه قد اختصّ فلان فلانا بعطيّته واتما يقال ذلك اذا تطول عليه بالعطيّة بغير عمل ومنعها غيرة بغير جرم وان زفوا انه تغصل قائنا لهم فاذا جاز ان يصدرن الله عر وجل رجته الى بعض خلقة بغير عمل استصقوها به فلم لا يجوز ان يشرفهم بانسابهم وان لم تكن الانسساب من

principes des religions. Abou'l-Haçan-Ahmed, fils de Yahia, dans un ouvrage intitulé Réfutation des Chooubiyeh, entre autres questions litigieuses et propositions dont il s'est occupé, soulève celle-ci : Quand Dieu a distingué un de ses serviteurs et qu'il a élu une de ses créatures, ce choix est-il le prix d'un mérite quelconque, ou faut-il l'attribuer à un privilége purement gratuit? Il répond : Si quelqu'un prétend qu'il y a là récompense, il ne comprend pas la valeur des mots arabes et n'a pas le sentiment des locutions de cette langue. En effet, lorsqu'on veut exprimer que quelqu'un a payé à un salarié le prix de son travail et lui a donné la rémunération de sa peine, on ne dit pas : Un tel a fait à un tel une faveur exceptionnelle. Cette expression ne s'emploie que pour désigner un don qui n'a point été mérité et qui est refusé à d'autres qui ne s'en sont rendus indignes par aucun crime. Quant à ceux qui prétendent que c'est un privilége purement gratuit, nous leur dirons : S'il est admissible que le Dieu très haut accorde ses faveurs à quelques-unes de ses créatures sans qu'elles aient rien fait pour les mériter, pourquoi ne pas admettre qu'elles doivent leur noblesse à ce privilége, quoique la noblesse ne soit اهالهم فان تألوا ليس في العدل ان يشوفهم بغير اهالهم فانما لهم أرأيتكم ان عارضكم معارض فرعم اند ليس من العدل ان عليم مهم مرحقة دون غيرهم بغير عمل كان منهم وبغير معصيته كانت من غيرهم ما ذا يكون العصل يا معاشر الشعوبية بينكم وبينه وقد اخبر الله عن اصطفاء من خلقه فقال آلله أضطفى آخم وُنُوحتا وآل إيْرُهم وَآل عِرْان عَلَى النعاب الشريف تُعْضَها من بَعْض الآية و الواجب على ذي النسب الشريف والمجد الرفيع ان لا يجعل ذلك سمّا الى التراق عن الاهال المواقعة لنسبه والانكار على ابائه فان اشرن الانجال والشريف بهذا اولى اذ كان الشرن يدعو ال

pas une œuvre dont elles puissent revendiquer le mérite? Si l'on nous objecte qu'il n'est pas de la justice de Dieu de les honorer sans aucun mérite de leur part, nous répondrons: Si vos adversaires retournent contre vous cet argument et disent qu'il n'est pas juste que Dieu accorde ses faveurs aux uns à l'exclusion des autres, sans que les premiers aient gagné par leurs mérites ce que les derniers n'ont pas perdu par leur démérite, dites-moi, ô Chooubiyeh, quelle différence y aura-t-il donc entre eux et vous? Dieu lui-même a parlé de ceux qu'il a choisis parmi son peuple lorsqu'il a dit : « Dieu a choisi Adam et Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Amrân, par-dessus tous les hommes, comme postérité d'élite, les uns venant après les autres. » (Koran, III, 30.) Celui qui doit à sa naissance de la noblesse et une haute illustration se gardera bien de s'en faire un marchepied pour se relâcher dans la pratique des actes qui conviennent à son rang, et renier pour ainsi dire ses ancêtres. La plus noble des naissances semble être le propre de la plus noble des existences, cette dernière étant الشرن كا. ان السن يدعو الى السن واكثر الحدودين اتما مدحوا باقالهم دون انسابهم وهذا كثير ق اشعار الناس ومنثور كلامهم وتد تأل الشاعر ق هاشم بن عبد منان وهو: امام دوى الانساب

هرو الذي هشم الثريد لقومه . ورجال مكة مسنتون عان قدحه بعماله ولم يذكر نسبه وان كان شريفا وفيعا وأثما ينبغ لذوى الانساب ان يكونوا كا قال اخوهم وشريكهم ق النسب الشريف عامر بن الطغيل

وانى وان كنت أبن فارس عامر وق السِرّمنها في الصريح المهذّب

la plus estimée, puisque la noblesse appelle la noblesse, comme la beauté appelle la beauté. La plupart de ceux qui ont mérité les éloges de leurs semblables en ont été redevables à leurs actions encore plus qu'à leur naissance. C'est ce dont on trouve de fréquents exemples dans les poètes et les prosateurs. Ainsi le poête a dit en parlant de Hachem, fils d'Abd-Ménaf, le plus illustre des nobles :

Amr est celui-là même qui a émietté le terid (pain émietté, sur lequel on verse du jus) pour ses compatriotes, au jour où les habitants de la Mecque souffraient de la disette des dattes.

Il l'a loué pour ses actes et n'a pas même parlé de sa naissance, quoiqu'elle fût noble et illustre. Ceux qui possèdent cet avantage doivent prendre pour règle de conduite ces paroles de leur frère et de leur égal, quant à la haute naissance, Amir, fisi de Tofaii :

Quant à moi, quoique je sois le fils du plus vaillant cavalier d'Amir, quoique du sein de cette noble tribu ma gloire sorte pure et éclatante; هٔ اسودتنی عامرعین کلالة این الله ان اسمو بـامّ ولا اب وَكُلّــننی اجـی جـاهـا واتــق اذاها واری من رماها بمقـنـب وكا قال الاخر

لسفا وان كرمت اواثلغا يومًا على الاحساب نشكل نبنى كا كانت اواثلغا بنبى ونفعل مثل ما فعلوا ال المسعودى ولما خرج عرو بن عامر وولده من مارب انخز

قال المسعودى ولما خرج هرو بن عامر وولـدة من مارب انخـزع بنو ربيعة فنزلوا تهامة فسموا خزاعة لانخزاعهم ولما ثارت للـرب بين أياد ومضر بن نزار وكانت على أياد ائتىلـعت للجــر الاســود ودفنته في بعض المواضع فرات ذلك أمراة من خزاعة فاخبرت

Cependant Amir ne m'a pas choisi pour chef par droit de succession; Dieu ne veut pas que je me fasse un sujet d'orgueil de l'illustration de ceux qui m'ont donné le jour.

Pour moi, je me consacre à la défense d'Amir, je ne crains rien tant que ce qui peut lui nuire, et je frappe ceux qui viennent l'attaquer au milieu de leurs escadrons.

Un autre a dit aussi :

Quoique nos commencements aient été illustres, nous ne sommes pas remplis d'une confiance présomptueuse en notre noblesse.

Nous devons bâtir comme nos ancêtres ont bâti eux-mêmes et agir comme ils ont agi.

Lorsqu'Aunr, fils d'Amir, et ses enfants sortirent de Mareb, les fils de Rébyah firent bande à part et campèrent dans le Tébanab. C'est précisément à cause de cette séparation qu'on les a nommés Khozaah. La guerre ayant éclaté entre les descendants d'Yiad et ceux de Modar, fils de Nizar, les premiers, voyant que la chance des armes tournait contre eux, descellèrent la pierre noire et l'enfouirent dans un certain endroit. Une femme de Khozaah, témoin de ce fait, en donna avis aux gens de sa tribu. Ceux-ci convinrent avec

قومها ناشترطوا على مصر أنهم ان ردّوا الخبر جعلوا ولاية البيت فيهم فوفوا لهم بذلك ووليت خزاعة امر البيت فكان اول من وليه منهم عجرو بن لحى واسم لحى حارث بن عامر فغير دين ابرهم وبحله وبعث العرب على عبادة الثهائيل لخبر قد ذكرناه في هذا آلكتاب وغيرة حين خرج الى الشام ورأى قوما يعبدون الاصنام فاعطوه منها صغا فغصمه على آلكعية وقويت خزاعة وعم الناس ظلم عرو بن لحى في ذلك يقول رجل من جرهم كان على دين لخبيفية

> يا عرو لا تظلم عمد كة انها بلد حوام سائل بعاد اين هم فكذاك يخترم الانام

les descendants de Modar que, s'ils rapportaient la pierre noire, on lenr accorderait l'intendance de la maison sainte. Cette convention avant été exécutée, les Khozaïtes furent investis en effet de la charge qu'ils ambitionnaient. Le premier d'entre eux qui jouit de cet honneur fut Amr, fils de Lohayi, lequel Lohayi s'appelait en réalité Harit, fils d'Amir. Il altéra la religion d'Abraham et y introduisit des changements. Ce fut lui qui poussa les Arabes au culte des idoles, par suite des circonstances dont nous parlons dans cet ouvrage et ailleurs (t. IV, chap. LXII). Ce fut lors d'un voyage qu'il fit en Syrie, où il fut témoin lui-même du culte qu'on rendait aux idoles. Il en rapporta une qu'il plaça sur le temple de la Kaabah. Cependant la puissance des Khozaïtes devint de plus en plus grande et la tyrannie d'Amr, fils de Lohayi, s'étendit sur tous les hommes. A ce propos un Djorhomite qui était resté attaché au culte orthodoxe a dit :

Ô Amr, n'exerce pas la tyrannie à la Mecque, dans cette terre sacrée. Demande ce que sont devenus les Adites; ainsi périssent les hommes;

وبنى العماليق الـذين ن لهم بها كان السوام

ولما اكثر فرو بن لحى من نصب الاصنام حول اللعبة وغلب على العرب عبادتها وامتحت للنيفية منهم الالمعا تال شحنة بن خلف للرفى

يا هرو انك تد احدثت الهة متى يمكة حول البيت انصابا وكان اللبيت ربّ واحد ابدًا نقد جعلت له فى الناس اربابا لتعبونيّ بان الله فى مهال سيصطفى دونكم اللبيت حجّابا

وقعر هرو بن لحى ثلثهاية سنة وخسا واربعين سنة وكانت ولاية البيت في خزاعة وفي مضر ثلاث (1) خصال الاجازة بالناس من

Ainsi ont péri les fils d'Amalik, qui faisaient paître de nombreux troupeaux dans ce pays.

Cependant Amr. fils de Lobayi, ayant umilipilé les idoles autour de la Kaabah, et le culte des faux dieux s'étant répandu de plus en plus parmi les Arabes, au point que la vraie religion ne jetait plus parmi eux que de faibles lueurs, Chohnah, fils de Khalef le Djorhomite, dit:

Amr, fils de Lohayi, vécut trois cent quarante-cinq ans. L'intendance du temple appartenait aux Khozaïtes, mais les enfants de Modar avaient conservé trois prérogatives : la première consistait à présider au départ des pèlerins du

Ó Amr, tu as introduit des divinités nouvelles à la Mecque, et tu as multiplié leurs statues autour du temple.

Le temple n'avait qu'un maître pour toute l'éternité, mais toi tu lui as imposé parmi les hommes des maîtres nombreux.

Un jour tu verras que Dieu, dans les voies lentes de sa justice, choisira chez d'autres que vous les gardiens de sa maison.

عوقة والاناهة بالناس غداة الحر الى منى نانتهى ذلك منهم الى باي سيارة فدفع ابو سيارة من مردلغة الى منى اربعين سنة على جار لا يعتل في ذلك حتى ادركم الاسلام فكانت العرب غنائل به فتقول الله من عبر إلى سيارة وى الى سيارة يقول تأثل منهم

نحن دفعنا عن ابي سيارة حتى افاض بجبريا جبارة مستقبل القبلة يدعو جارة

والنسى الشهور الدرام وكانت النساة في بنى مالك بن كنانة فكان اولهم ابو القلاس حذيفة بن عبد ثم ولدد قلع بس حذيفة وورد الاسلام واخرام ابو ثمامة وذلك أن العرب كانت

mont Arafah; la seconde, à les faire passer, le matin du jour des sacrifices, dans la vallée de Mina. Ils se transuirent ces fonctions de père en fils, jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Abou-Seyyarch. Ce personnage conduisit les pèlerins de Mozdélifah à Mina, pendant quarante ans, monté sur un âne, sans jamais se dispenser de ce devoir, et c'est ainsi que l'Slamisme le trouva. Son âne est passé en proverbe parmi les Arabes, qui disent : Plus fidèle au pèlerinage que l'àne d'Abou-Seyyarch. (Cf. Meidani, t. I. p. 739.) Quant à lui, un poète a dit, en faisant allusion à sa personne :

Nous avons défendu de toute opposition Abou-Seyyareh, de sorte qu'il nous a conduits, faisant marcher son âne à pas redoublés,

Erse dirigeant vers la Kiblah pour y invoquer son protecteur.

Quant au naçi ou remise des mois sacrés, les naça qui en étaient chargés appartenaient aux fils de Malik, fils de Kinanah. Le premier d'entre eux fut Abou-l'-Kalammas Hodaïfah, fils d'Abd. Après lui vint son fils Kalâ, fils de Hodaïfah. A la naissance de l'Islam, le dernier qui remplit اذا فرغت عن للج وارادت الصدر اجتمعت اليه فيقوم فيهم ويقول اللهم ان قد احلات احد الصغوبي الصغر الاول ونسأت الاخرالعام المقبل فظهر الاسلام وقد عادت الشهور للحرم الى بدءها على ما كانت عليه في اصلها ودلك قول النبي صلعم الا ان الرمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض وما ذكر عليه السلام في هذا للحديث الى اخرة ناخبر الله عز وجل عنهم بذلك بقوله إثماً النّسِيقُ زيّاكةٌ في الكَمْر الآية وقد فخر بذلك شهر بن قيس القرشي فقال في قصيدة له

ألسنا الناسئين على معدِّ شهور للحلِّ مجعلها حراما وقد كان قصى بن كلاب بن مرَّة تروج ابنة حليـل وحـلـيـل

ces fonctions fut Abou-Tomamah. Or il faut savoir que, lorsque les Arabes, ayant terminé les cérémonies du pèlerinage, se disposaient à rentrer dans leurs foyers, ils se réunissaient auprès du naçi. Celui-ci, se levant au milieu d'eux, disait : «Mon Dieu, je décharge de toute obligation l'un des deux mois de safar, c'est-à-dire le premier, et je transfère l'autre à l'année prochaine. » Puis vint l'Islam, et les mois sacrés revinrent au point de départ qu'ils avaient eu dans le priucipe. C'est à quoi fait allusion ce mot du Prophète : Le temps n'accomplit-il pas sa révolution comme au jour ob Dieu a créé les cieux et la terre? » Et ainsi de suite jusqu'à la fin du hadis. Dieu très-haut a eu en vue cet usage lorsqu'il a dit : « Le naçi est un surcroit d'infidèlité. « (Koran, IX, 37.) Omair, fils de Kais le Koreichite, se faisait gloire de cela lorsqu'il a dit dans une kacideh dont il est l'auteur:

Ne sommes-nous pas ceux qui transférons sur Maadd les mois non sacrés en les changeant en mois sacrés?

Kossayi, fils de Kilab, fils de Mourrab, avait épousé la

هذا هو اخر من ولى البيت من خزاعة وقد كان قور بن لحى حين قرمن السندين ما ذكرنا مات ولد من الولد وولد الولد الله ولا حضرت حليدا الواقة وهو اخر من ولى المبيت من خزاعة على ما ذكرنا جعل ولاية البيت الى ابنته زوجة قصى آين كلاب فقيل له انها لا تقوم بفتح البيت وغلقها لمجعل ولاية البيت الله وفتح البيت وغلقها لمجعل ولاية غيشان الخزاع فياع ذلك الى قصى بمعير وزق حج وأرسلت العرب ذلك مثلا قائلت اخسر من صفقة إلى غيشان ولى بيعه ولاية المحبر ونقائمة ذلك من قومه من خزاعة المحمد ونقائمة ذلك من قومه من خزاعة الى قصى بن الموحد فن العرب ذلك مثلا قائلت اخسر من صفقة الى غيشان ولى بيعه خزاعة الى قائلة ذلك من قومه من

fille de Holail, le dernier de la race de Khozaah qui fut chargé de l'intendance du temple. Quant à Anır, fils de Lohayi, après avoir vécu le nombre d'années que nous avons dit, il mourut, laissant un millier d'enfants et de petits-enfants. Lorsque la mort vint surprendre Holaïl, qui, nous venons de le dire, fut le dernier des Khozaïtes chargés de l'intendance du temple, il transmit cette charge à sa fille, épouse de Kossayi, fils de Kilab. Comme on lui fit observer qu'elle ne pourrait point ouvrir les portes ni les fermer, il lui confia l'intendance du temple et chargea du soin d'en ouvrir et d'en fermer les portes un homme de Khozaah, nommé Abou-Goubchân le Khozaīte. Celui-ci vendit son privilége à Kossayi pour un chameau et une outre de vin. Les Arabes ont tourné cet événement en proverbe et disent : « Plus en perte que le marché d'Abou-Goubchân. » Un poëte, parlant de la stupidité d'Abou-Goubchân, qui vendit la surintendance du temple pour un chameau et une outre de vin et fit passer son privilége de la race de Khozaah à Kossayi, fils de Kilab, a dit :

ابو غبشان اظلم من تُصنّ واظلم من بني فِهْر خزاعه فلا تأصوا تُصنّا ى شراة ولوموا شيخكم اذكان باعد

وقال في ذلك اخــر

اذا افتضرت خزاعة في تديم وجدنا مخرها شرب الخمور وباعت كعبة الرجن جهرًا برق بئس مفتضر اللجور

وقد كانت ولاية البيت في خزاعة ثلثماية سنة واستشام اصر قصى وعشر على من دخل مكة من غير قريش وبنى الكعبة ورتب فريشا على مفازلها في النسب يمكة وبيّن الابطني من قريض وهم الاباطٍ وجعل الظاهري ظاهروا فقريش البطاح في قبائل بنى

Abou-Goubchân s'est montré plus injuste que Kossayi, et Khozaah a été plus injuste que les enfants de Fihr.

Ne reprochez pas à Kossayi d'avoir acheté, mais blâmez votre cheikh d'avoir vendu.

Un autre poëte a dit sur le même sujet :

Les Khozaïtes, qui faisaient tant valoir leur antique illustration, nous avons trouvé que leur gloire était toute dans la boisson :

Ils ont publiquement troqué le temple du miséricordieux pour une outre de vin; honte à ces orgueilleux dignes d'opprobre!

La surintendance du temple avait appartenu aux Khozaites pendant trois cents ans. Quant à Kossayi, son pouvoir se consolida et il soumit au payement de la dime tous les étrangers, autres que les Koreichites, qui entraient à la Mecque. Il rebâtit la Kaabah; ensuite il installa les Koreichites à la Mecque, suivant leur naissance. Il assigna une place à part à ceux des Koreichites qui furent compris sous le nom d'el-Bitah (habitants des vallons), et il une autre classe des Koreichites qui furent nommés Zahiri (habitants de la banlieue). Les Koreichites appdés d'abitah comprenaient

عبد المنان وبنى عبد الدار وبنى عبد العزى بن قصى وزهرة ومخزوم وتم بن مرة وجمع وسهم وعدى وهم العلقة الدم وبنوا حنبل بن عامر بن لوى وتريش الظواهر بنو الحارث بن فهر وبنو الادم بن غالب بن فهر وبنو معيص بن عامر بنى لوى وق ذلك يقول ذكوان مونى عبد الدهر المحاك بن قيس الغهرى

تطاولت اللاتعاك حتى رددته الى كشب ق تومه متقاصر فلوشاهدتنى من قريش عصابة وللقهم غابوا واصحت شاهداً والاحلان من قريش بنو عبد الدار بن تصنى وسهم وتهم

les tribus suivantes: les Benou-Abd-el-Ménaf, les Bénou-Abd-el-Dza, fils de Kossayi; puis les enfants de Zohrah, de Makhzoum, de Taym, fils de Mourrah, de Djoumá, de Sehm, d'Adi, qui tous se tenaient par le sang, anisi que les Benou-Hanbal, fils d'Amir, fils de Lowayi. Quant aux Koreichites ez-Zaucahir, ils comptaient dans leurs rangs les Benou'l-Harit, fils de Fihr, les Benou'l-Mdram, fils de Galib, fils de Fihr, les Benou-Moàis, fils d'Amir, fils de Lowayi. Dikwân, afiranchi d'Abd-ed-Dehred-Dohak, fils de Kaïse-l-Fihri, a dit de cr propos :

Tu t'es montré orgueilleux à l'égard de Dohak au point de le reléguer au nombre de ceux qui sont au-dessous de leurs compatriotes.

Ah! si j'avais eu pour témoins une troupe de Koreïchites, une troupe de Koreïchites citadins, et non pas ceux de la banlieue!

Mais ils étaient cachés, comme je m'en aperçus dès le matin, et j'ai flétri la lâcheté des défenseurs de cette ville et de ses protecteurs.

Les Assermentés parmi les Koreïchites étaient les Benou-Abd-ed-Dar, fils de Kossayi, les descendants de Sehm, de وعدى ومخارم والمُطَائِكِين بنو عبد منان وبنو اسد بن عبد العزى وبنو زهرة وتم وبنو للحارث بن لوى وق ذلك يقول هـرو آبن إنى ربيعة الخدودي ق اسراة

والتقرش للجمع ومنه قول ابي خالد البشكري

اخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرنا وقديم وانحدرت قريش عند اختذها الايبلان من الملوك

Djoumà, d'Adi et de Makhzoum. Les associés compris sous le nom de Moutayyiboun (parfumeurs) étaient les Benou-Abd-Ménaf, les Benou-Açed, fils d'Abd-el-Ozza, les Benou-Zohrah, les Benou-Taym et les Benou'l-Harit, fils de Lowayi, A ce propos, Amr, fils d'Abou-Rébyàh el-Makh-zoumi, a dit en parlant d'une femme :

Elle comptait des ancêtres parmi les Moutayyiboun, ensuite elle a eu en son pouvoir la chevelure pendante des Assermentés.

en son pouvoir la cheveture pendante des Assermentés.

Assurément elle hésite entre Amir, fils de Lowayi, lorsqu'elle s'entend
appeler, et entre Abd-Ménaf.

Les Korcichites reçurent l'ilaf des rois étrangers. Ilaf signifie sécarité, sûreté (sauf-conduit). Ensuite ils formèrent tékarrouch, c'est-à-dire réunion, association. C'est à cela que fait allusion Abou-Khaled-el-Yachkori quand il dit:

Des frères ont uni contre nous leurs desseins criminels, de nos jours et dans les temps anciens.

Les Koreichites, après avoir reçu l'ilaf des rois étrangers,

الى الشام والبهسن والسعبراق وق ذلك يسقبول منظبرود الاستام والبهسن والسعبراق

يا ايها الرجل التحوّل رحله هنّد نزلت بآل عبد منان الآخذين العهد من آناتها والراحلين برحلة الايلان

ولقريش اخبار كثيرة وكذلك لجرهم وخزاعة وغيرها من معدّ تده انبنا على جميع اخبارهم فها سلف من كتبنا وأما نذكر في هذا الكتاب أما تنبيها على ما سلف وسنورد عند ذكرنا تفرق الناس من بابل جملا من اخبار مكة وعبد المطّلب والدشة وغير ذلك مما لحق بهذا المعنى ان شآ الله وبالله التوفيق

entreprirent des voyages dans la Syrie, le Yémen et l'Irak. C'est à ce propos que Matroud le Khozaïte dit : Ô toi dont la selle est toujours en mouvement, pourquoi n'es-tu pas

descendu dans la famille d'Abd-Ménaf, De ces hommes qui imposent leur autorité dans leurs propres contrées, et qui entreprennent des voyages sous la protection de l'ila/?

L'histoire a conservé beaucoup de particularités relatives aux Koreichites, aux Djorhomites, aux Khozaites et aux autres descendants de Maadd. Nous les avons consignées dans nos écrits précédents, nous bornant à donner ici un aperçu destiné à rappeler ce qui a déjà été dit. Quand nous parlerons de la dispersion des hommes à Babel, nous raconterons sommairement l'histoire de la Mecque, d'Abd-el-Mottalib, des Abyssiniens, avec d'autres détails qui se rapportent au même suiet.

## الباب الأربعون

## ذكر جوامع من الاخبار ووصف الارض والبلدان وحفين النفوس الى الاوطـان

ذكر دور الرواية ان فحر بن للحقاب حين فتع الله البلاد على المسلمين من العراق والشام ومصر وغير ذلك من الارس كتب الى بعض حكاء ذلك العصر انا اناس عرب وقد فتع الله علينا البلاد ونويد ان نتبوّه الارض ونسكن الامصار فصف لى المدن واهويتها ومساكنها وما يؤثره الترب والاهوية في سكانها فكتب اليد ذلك للكم اعظ يا امير المؤمنين ان الله قد قسم الارض اقساما شرةا وغربا وعمالا وجنوبا فا تناهي في التشروحين

## CHAPITRE XL.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA DESCRIPTION DE LA TERRE ET DES DIFFÉRENTES CONTRÉES; DE L'AMOUR DE L'HOMME POUR SON PAYS NATAL.

Au rapport des traditionnistes, après que Dieu cut soumis, aux Musulmans l'Irak, la Syrie, l'Égypte et tant d'autres contrées, Omar, fils d'el-khattab, écrivit à un savant de cette époque : « Nous sommes Arabes et Dieu nous a accordé la conquète du monde; nous voulons maintenant nous fixer et résider dans les villes principales. En conséquence, décris-moi les différents pays de la terre, leur climat, leur position et l'influence que le sol et la température exercent sur leurs habitants. « Voici la réponse de ce savant: « Prince des croyants, sachez que Dieu a réparti les contrées de ce monde entre l'orient, l'occident, le nord et le midi. Tout ce qui est situé à l'extrême orient et dans les ولج في المطلع السائح منه النور فهو مكروة لاحتراقه وناريته وحدّته واحراقه من حل به وما تقحم مغرا اضرّ بسكانها أيضا لمواراته ادية عما اوغل في التشريق وهكذا ما تناهى في الشروق وهوجة وآناته بالاجسام واورثها الالام وما اتصل بالجنوب نالها فيه الحراق بناريته وما اتصل به من الحيوان ولذلك صار المسكون من الارض جزءا يسيرا ناسب الاعتدال وآخذ تحظّه من القسمة واصع لك يا امير المؤمنين القطع المسكونة من الارض اما الشام فنجّ ركام وتح فام وغدق رعام يرحل الاجسام ويبلد المهم ويصفى الالوان لا سبحا ارتب حين نانها تحسن المسجوعة من الخرص وتصفى لونه وتبلد المهم وتتمن المرتب حين نانها تحسن المستحدال يوصفى الالوان لا سبحا

régions lointaines d'où sort la lumière est un séjour dangereux, à cause de la température brûlante et de la chaleur excessive qui dévorent ceux qui osent s'y aventurer. Les pays les plus reculés vers l'occident sont encore plus funestes que ceux de l'extréme orient, parce qu'ils sont moins exposés aux rayons du soleil. Dans les régions qui s'avancent vers le nord, le froid, les gelées, la neige réservent à l'homme des périls et des souffrances de toutes sortes. Enfin dans la partie méridionale, l'ardeur du climat et les animaus féroces qui l'habitent rendent ce séjour aussi nuisible pour l'homme. Il ne reste donc qu'une petite portion de la terre qui soit habitable, grâce au climat tempéré et aux autres avantages que la Providence lui a accordés. C'est de cette partie habitable de la terre que je vais vous donner la description.

En Syrie, des vapeurs montent du sol, s'agglomèrent en nuages et se répandent en pluies torrentielles. Ce climat amollit le corps, émousse l'esprit et donne au teint une grande pureté. Cela est vrai surtout de la province d'É- غورة وتجنى الطبع وتذهب بماء الغرجة وتنهب العقول والشام يا امير المؤمنين وان كان على ما وصفت فسرح خصب وواب السبك كثرت اشجارة واطرحت انهارة وجرت عشارة وبها مغازل الانبياء والقدس الجنبي، وفيه حل اشران خلق الله من الصالحين والمتعبدين وجماله مساكن المجهدين واما ارض مصر نارض قوراء غوراء ديار الغراعنة ومنازل للبنابوة تفصل بنيلها وذمها اكثر من جدها هوآؤها راكد وحرها زائد وشرها بأثد تكدر الالوان وتحبب النطن في معدن الذهب والموراد والاموال ومغارس الغلات والالحال غيد انها

mèse; les habitants s'y distinguent par leur beauté et l'éclat de leur teint; mais le clinuta d'albiti leur intelligence, lui enlève toute sa pénétration, altère les dispositions naturelles, les facultés de l'esprit, et ravit au jugement toute sa vigueur. Cependant, è prince des croyants, malgré ces désavantages, la Syrie est un pays verdoyant et fertile, arrosé par des eaux abondantes, couvert d'arbres et sillonné de rivières, un sol bien cultivé et prospère. C'est la patrie des prophètes, le pays où s'élève Jérusalem, la ville d'élection, le pays où vécurent les plus nobles créatures de Dieu, les dévots les plus austères, et ses montagnes ont donné asile aux plus saints machorètes.

L'Égypte est un pays plat et déprimé; c'est l'antique patrie des Pharaons et le séjour des tyrans. Malgré les avantages qu'il doit à son Nil, il mérite plus de blàmes que d'éloges. Son climat est lourd et d'une chaleur excessive, quoique peu nuisible. Les habitants ont le teint mélé et l'esprit lent. C'est une mine d'or, de pierres précieuses, d'émeraudes et de richesses de toutes sortes, un sol riche en moissons et en palmiers màles. Mais le climat énerve le تسهل الاجسام وتسود الابشار وتضو فيها الانجار في اهلها مكر وربًا وخبت ودها وخديعة الا انها بلده مكسب ليست بلد مسكن لترادن فتنها واتصال شرورها واما اليمن فيضعف الاجسام ويهذب الاحلام ويذهب بالرطوية في اهله عم كبار ولهم احساب واخطار ومغابطه خصبة واطرافه جدية في هرآئه انقلاب وفي سكانه اغتيال ولهم قطعة من للسن وشعبة من الرقة وفقرة من الفصاحة واما الخياز نحاجز بين الشام واليمن والتهائم هوآءة حرور وليله بهور ينصف الاجسام ويحشف الادمغة ويشجع القلوب ويسقط الهمم ويبعث على الاحرن (1) ويذهب بالرجة ويكسب الشجاعة ويقشع الضراعة وف

corps et noircit la peau. On y vit longtemps. Les Égyptiens sont astucieux, fourbes et enclins à la bassesse, à la mauvaise foi et à la ruse. En un mot, c'est un pays où l'on s'enrichit, mais où l'on ne peut se fixer, à cause des troubles et des désodres qui ne cessent de le désoler.

Le Yémen a un climat nuisible à la santé, mais favorable à l'intelligence. L'humidité qui y règne contrarie l'essor des grandes pensées; mais le peuple s'y distingue par la noblesse et la pureté de sa race. Les vallées du Yémen sont fertiles et ses frontières ont une riche végétation. Son ciel est inconstant et ses habitants sont d'une humeur versaile, mais bien doués sous le rapport de la beauté, et ils manquent ni de finesse, ni d'une certaine éloquence naturelle.

«Le Hédjaz est une barrière (hadjiz) entre la Syrie, le Yémen et les plaines maritimes (téhamah). Sa température est chaude, ses nuits sont splendides. Ce climat amaigrit le corps, trouble la matière cérébrale, fortifie le cœur, détruit les pensées généreuses; il prédispose à la haine, chasse la pitié, développe le courage et bannit de l'âme tout sentiأهله غدر ولهم خبت ومكر وديارهم مختلفة وهمهم غير موتلفة ولديارهم في اخر الزمان نباء عظم وخطب جسم من امور تظهر واحوال تبهر واما العراق فنار المشرق وسرق الارس وتلهها البع تطاردت المياة وبه اتصلت النضارة وعندة وقف الاعتدال فصفت امرجة اهله ولطفت اذهانهم واحتدد خواطرهم وتصلبت مرائرهم فظهر منهم الدها وقويت عقولهم وثبتت بصائرهم وقلب الارس العراق وهو مغتاج الشرق ومسلك النور واهله اعدل الالوان وانق القرائح وافضل الامرجة وفيهم جوامع الفضائل وقواعد المتغيرات وفضائلة كثيرة لصفائا حوامة الفضائل وقواعد المتغيرات وفضائلة كثيرة لصفائا حواهم المنتبعة واعتدال تربتة واغداق المياة اليه ورؤاهة

ment d'humilité. Les habitants sont faux, malveillants et rusés; autant leur pays est inégal, autant il y a de contradictions dans leur caractère. À la fin des temps, le Hédjaz jouera un rôle important et devra une grande célébrité aux événements imprévus et aux circonstances étonnantes dont il sera le thésitre.

• L'Irak est le flambeau de l'Orient, le centre et le cœur de la terre. Sillonné de fleuves qui y répandent la fertilité, ce pays jouit d'un climat toujours tempéré. On remarque chez les peuples qui l'habitent une constitution saine, un espritingénieux, une grande pénération, un caractère ferme mais enclin à la ruse, une raison solide et un jugement bien assis. L'Irak est le ceur de la terre, la clef de l'Orient et la route de la lumière. Ses habitants l'emportent sur les autres hommes par la pureté de leur teint, la beauté de leur race et la vigueur de leur tempérament; ils possèdent d'eninentes qualités et le germe de tout ce qui est bon. Ainsi l'Irak offre de grands avantages : céi pur, air frais, sol fécond, eaux abondantes, vie large et facile.

العيش به واما الجبال فتخشن الاجسام وتغلظها وتبدلد الافهام وتعلمه الم عليه من الافهام وتعلمه المختلق وقيت الهمم لما في عليه من عفظ التربة ومتانة الهرآء وتكاففه واختلان مهابه وسوء متصواته والاخلاق والصور يا امير المؤمدي تناسب البلد وتقاريم وتوازيه وتوافقه فكل بلد اعتداد هوآؤه وخف مآؤة ولطف غذآؤه كانت صور اهلها وخلائقهم تناسب ما عليه أركانه وما السس به بنيانه واما ارض خواسان فتكبر الهام وتعظم الاجسام وتلطف الاحلام ولاهلها عقول وهم طاعمة وفيهم غوس وتغلير ورأى وتقرير واما بلد فارس فخصب المفتاء رقيق الهوآء متراكم لمآء معتم بالانجار كثير الشاروي

Dans le Djébal (Irak persan) le climat rend les membres rudes et massifs, il émousse et détruit l'esprit, corrompt le caractère et anéantit les nobles instincts; car le sol y est dur, l'air épais et condensé, la température variable et soumise à une foule d'intempéries. Or sachez, prince des croyants, que chez l'homme le moral et le physique correspondent au pays qu'il habite, et ont avec le sol une affinité et une analogie frappantes. Dans toute contrée où le ciel est dément, l'eau légère, la nourriture délicate, les organes et le caractère des habitants présentent des rapports étroits avec la nature et les conditions fondamentales de cette contrée.

«Dans le Khoraçán, les hommes doivent à la nature du pays une haute stature, un corps robuste, un esprit fin, du jugement, des pensées élevées, et aussi de la profondeur dans la réflexion, du discernement et de la gravité.

• Le Fars possède des plaines fertiles, un air vif, un sol bien arrosé, couronné d'arbres et abondant en fruits. Le naturel de ses habitants est avare et trompeur; leurs incliاهله شي وحبّ وغرايرهم سبقة وقهم دنية وفيهم مكر وخداع واما بلاد خوزمتان وفي كور الاهواز فتفسد الاحلام وتبلد الافهام وتحبث الهمم وتستأصل اللوم ويُسان اهله سوق الانعام والم اربن الجويرة فتناسب البرّ والهوآء اللطلبف وفيها خصب وسرح وق اهلها عم ولهم بأس ومراس والبرّ يا امير المؤمنين افضل قطع الاربن واسناها واشوفها واعلاها تحو الانجاد والنهائم لجاية الهوآء والاندآء عن سكانه ورفعه الآنات عن قطانها وسماحة الهوآء وتهذيب لما وحجة المنتسم وارتفاع الاكدار ودهاب الاصرار واعلم يا امير المؤمنين ان الله قسم الربن اقساما فشل بعضها على بعض وافضل اقسامها

nations sont basses et sordides; leur mobile est la ruse et la fourberie.

 Dans le Khouzistàn, c'est-à-dire dans les districts de l'Abwaz, le moral de l'honme est corrompu, son intelligence obtuse, ses inclinations sont viles et entièrement dépourvues de générosité. Ce sont des troupeaux de brutes, d'épais ruminants qu'on pousse devant soi.

L'el-Djezireh (Mésopotamie) joint les avantages du sol à ceux du climat : c'est un pays fertile et riche, dont les habitants sont doués d'un caractère noble, d'un courage et d'une prudence remarquables. Dans toutes les contrées du monde, le territoire le plus heureusement doté et le meileur est celui qui s'étend le long des plateaux et des plaines dans le voisinage de la mer; les habitants y sont protégés contre les vents, l'humidité et toutes les intempéries du temps; le ciel est doux, l'eau circule facilement, l'air est pur, les fléaux et les désastres y sont inconnus. Sachez, prince des croyants, que Dieu en faisant le partage de la terre, a privilégié certaines contrées au détriment des

العراق وهو سيد الاناق وقد سكنه اجيال وامم دوو كمال واما الهند والصين وارين الروم فلا حاجة ق وصفها لك لانبها شاسعة نائية وبلدان كفرة طاغية وق الذى ذكرته لك ما اشغي بك الى ما سموت الى علم وكاما وصفت في هذه البلدان فهو الاعم من امور اهلها والاغلب من احوالهم نان وجيد فيها بخلان ذلك في النادريا امير للرهمنيين فالمحكم في ذلك لاغلب تال المسعودي وذكر جماعة من اهدل السير والعبم بالاخبار ان مجر بن الخطاب لما اراد المخدوس الى العراق حين بلغة ما عليه الاعاتم من البحرة حين المعرف حين المعرف دونكر مجاعة من اهدل السير والعبم بلاد ما عليه الاعاتم من البحرة حين المعرف حين المعرف حين المعرف خين المعرف حين المعرف وقد سأل كعب

autres, et la plus favorisée de toutes fut l'Irak, ce pays roi du monde, ce séjour de tant de races, de tant de peuples illustres. Quant à l'Inde, la Chine et le Roum, il est inutile que je vous offre la description de ces contrées lointaines, peuplées de nations infidèles et hostiles. Les renseignements que je viens de vous donner peuvent vous fournir une connaissance suffisante de ce que vous désiriez connaître. Ce sont des notions générales sur l'ensemble des faits et des caractères constitutifs de chaque peuple; il peut donc se présenter quelque rare exception; mais, ò prince des croyants, c'est sur les généralités que s'appuient les jugements qui précèdent. »

Un certain nombre de biographes et d'hommes instruits dans les traditions rapportent qu'Omar, fils d'el-Khattab, apprenant que l'armée persane se réunissait à Néhawend, résolut de se rendre en Irak; mais, au préalable, il questionna Kaab el-Ahbar sur ce pays : - Prince des croyants, lui répondit Kaab, lorsque Dieu créa l'univers, chaque

الاشيآء لمن كل شيء بشيء فقال العفل اما لاحق بالعمواق فال العقم واما معك فقال العقم والمعك وقال العقم والمعك وقال الشعة والم معك فال الشعودي واوسط الاقالم الاقلم الذي مولدنا بعد وان كانت الايام اداءت بيفنا وبينه وساحقت مسافتنا عنه وولدت في قلوينا للنبي الله الذكان وطننا ومسقطنا وهو اتلم بابل وقد قلوينا للنبي عند ملوك الغرس جليلا وقدرة عظها وكانت عنايتها البع مصووفة وكانوا يشترين بالعراق واكثرهم يصيف في الجبال وبنتقلون في الفصول وقد كان اصل المروقة في الاسلام مثل أن دلف القسم بن عبسي الكجلي وغيرة يشترن في الإوم

créature s'attacha à une autre créature. Moi, dit la Raison, je n'attache à l'Irak. — Je t'y suivrai, dit la Science. — Moi, dit la Richesse, je m'attache à la Syrie. — J'irai avec toi, s'écria la Discorde. — Moi, dit la Santé, je m'attache aux nomades du désert. — Je t'y accompagnerai, dit la Sincérité.

Maçoudi ajoute: « Au centre des climats est situé le pays qui m'a donné le jour, le pays de Babel. L'arrêt du destin qui m'en éloigna pour me jeter dans des contrées i lointaines a fait naître dans mon cœur des regrets amers, car c'était ma patrie, mon foyer domestique. Ce pays était hautement estimé des rois de Perse et l'Objet de leur sollicitude; c'est dans l'Irak qu'ils passaient l'hiver, et la plupart résidaient, en été, dans le Djébal, se rendant alternativement de l'une de ces provinces dans l'autre, suivant les saisons. De même, plusieurs Musulmans éminents, et entre autres Abon Dolaf el-Kaçem, fils d'Îça el-Adjeli passaient l'liiver dans la zone chaude, c'est-à-dire l'Irak, et l'été dans وى العراق ويصيفون في الصرود وفي الجبال ولذلك يقول ابسو دلـــف

واني آمرو كسروى الفعال اصيف لجبال واشتو العراقا

ودلك لما خُص به هذا الاقلم من كثرة موافقه واعتدال ارضه وغضارة عبشه ومادة الوافدين اليه وها دجلة والغرات وقوم الامن فيه وبعد الاشرار عنه وتوسطه الارس واتسلم الشمس المتوسطة الاقالم السبعة وقد كانت الاوائل تشمهه من العالم بالقلب من الجسم لان ارضه من اقلم بأبيل التي كشفت الارآء من اهله محكة الامور كا يرتفع دلك عن القلب ولدذلك اعتدات الوان اهله واقتدرت اجسامهم فسلموا من

la zone froide, qui est le Djébal. C'est ce que prouve le vers suivant d'Abou Dolaf:

«Un homme tel que moi agit comme les Kosroës. Aussi je passe l'été dans le Djébal et l'hiver dans l'Irak.

• En effet, cette contrée réunit tous les avantages: une terre fertile, une vie facile et abondante, les richesses que lui apportent ses deux grands voyageurs, le Tigre et l'Euphrate, la sécurité qui s'étend sur tous ses habitants, l'absence de tout mal; enfin c'est le climat du soleil, situé au centre de la terre et au milieu des sept climats. Aussi les anciens comparaient-ils sa place dans le monde à celle que le cœur occupe dans le corps, car il dépendait de ce royaume de Babylone d'où sortit la lumière qui dissipa les ténèbres de l'ignorance, comme la vie émane du cœur. Grâce à cette heureuse situation, ses habitants ont le teint égal, le corps bien proportionné; on ne trouve chez eux ni

شُعَرَة الروم والصعالبة وسواد للبستة وغلظ المربر ومن جغاء الامم واجتمعت تعاسى جميع الانطار وكا اعتدلوا في لللقدة والقسك بتعاسى الامور واشرن هذا الاقلم مدينة السلام وبعرّعيّ ما اصارتنى البعه الاقتدار من فراق هذا المصر الذي عن بقعته فصلنا وق تأعه نجنا لكن الرس هو الذي من شأته التشتيت والدهر الذي من شرطه الابانة وقد ذكرت العجاء فيما اليه خرجنا في هذا المعنى أن من علامة وآء المره ودوام عهدة حنينه الى اخوانه وشوقة الى اوطانه وبكاوة على ما مضى من زمانه وان من علامة الرشد ان بكون النفس الى مولدها مشتاقة والى مسقط رأسه تواقعة

la nuance blonde des Roumis et des Slaves, ni la peau noire des Abyssins, ni les formes épaisses des Berbères. Exempts des défauts inhérents aux autres peuples, ils possèdent au contraire ce qu'il y a de beau dans tous les pays, et de méme dis brillent par leur science et par les qualités qu'ils ont reçues en partage. Le rang le plus illustre dans ce pays appartient à la ville du Salut (Bagdad). Que la fortune a été cruelle lorsqu'elle m'a éloigné de cette noble cité! Dans mon exil, son souvenir fait encore couler mes larmes. Mais le destin se complaît à ces séparations, le sort impose cet exil.

Les sentiments que nous exprimons ici sont corroborés par ce que disent les savants, que l'indice de la fidélité et de la constance chez l'houme est dans les regrets que lui inspirent ses frères absents, dans ses aspirations vers le sol natal, dans les larmes qu'il répand sur le passé de sa vie, comme le propre d'un œur honnête est de regretter le lieu de sa naissance et de soupirer pour le foyer domestique: والالف والعادة قطع الرجل نفسه لصلة وطند قال ابن الربير ليس الناس بشيء من اقسامهم اقضع منهم باوطانهم وقال بعض حكاء العرب فحر الله البلدان تحب الاوطان وقالت الهند حرمة بلدك عليك مثل حرمة ابويك لان غذاك منها وغذاؤها منك وقال اخرون اولى البلدان بلد رضعت ماء وطمعت غذاه وقال اخرميك الى موضع مولدك من كرم كثيرك وقال انقرط يداوى كل عليل بعقاتير ارضه لان الطبيعة تتقيدك وقال انقرط يداوى كل عليل بعقاتير ارضه لان الطبيعة تتقلع بهوآئها وتنزع الى غذائها وقال افلاطون غذاء الطبيعة من انفع ادويتها وقال جالينوس يتروح العليل بنسم ارضه كما تثوب الجنة ببل القطر والمنفوس في علة حفيفها الى الاوطان

telle est même la force de l'intimité et de l'habitude que l'homme sacrifie jusqu'à son existence pour rentrer dans sa patrie. « Le plus précieux de tous les biens pour l'homme, c'est la patrie. » disait Ibn ez Zobeïr. Selon un sage arabe. c'est en inspirant l'amour du pays natal que Dieu a rendu les pays florissants. On dit dans l'Inde : « Tu dois honorer ton pays autant que les auteurs de tes jours, car c'est lui qui te nourrit, comme tu nourris tes parents. • Un autre sage disait : « Le meilleur des pays est celui dont l'eau t'a désaltéré, dont les productions t'ont nourri, » Citons encore cette sentence : « Ton affection pour le lieu qui t'a vu naître part de ce qu'il y a de plus noble en toi. « Hippocrate est d'avis qu'on doit traiter un malade avec les drogues propres à son pays, puisque c'est à l'air et à la nourriture du sol natal que le corps doit son développement et sa force. D'après Platon, la nourriture à laquelle on est habitué par la nature est le plus efficace des remèdes. Enfin Galien a dit : « Le malade qui respire l'air de son pays renaît comme

كلام ليس هذا موضعه وقد ذكرناه في كتابنا المترج بسرالياة وفي حتاب طب النفوس ولولا تقييد العطاء خواطرهم على الدخبار المعلم وبناع اخرة اذكان كل علم في الاخبار يستنظر والفتاحة منها تستفاد واحتاب التياس منها يبننون واهل المقالات بها جنجون ومعرفة الناس منها توخذ وامثال الدكاء فيها توجد ومكارم الاخلاق ومعاليها منها تقنبس واداب سياسة الملك والحرب فنها تلقيس وكل غريبة منها تعزن وكل الجوبة منها تستطرن وهو علم ولماتيم بساعد العالم والجاهل ويستندف موقعه الاجون والعائي وجيدا ال

un jardin qui s'épanouit sous une pluie bienfaisante. Nous ne pouvons insister ici sur les causes de l'amour de l'homme pour sa patrie; mais on trouvera des détails sur ce sujet dans notre livre Du secret de la vie, et dans un autre de nos ouvrages. La mélécine de sá mes.

Si le sage ne triomphait, par l'application de ses facultés, des caprices de la fortune, la science s'écroulerait de fond en comble. Or c'est à l'histoire que toute science doit ses développements : la jurisprudence la consulte, l'éloquence lui demande ses matériaux, le droit canonique s'appuie sur elle, les auteurs de thèses philosophiques ne peuvent pas s'en passer, l'homme lui doit tout ce qu'il sait. L'histoire transnute les sentences des sages, elle raconte leurs vertus et leurs talents, elle enseigne aux rois les secrets du gouvernement et de la guerre; tout ce qui charme, tout ce qui étonne, est recueilli chez elle. L'histoire captive l'oreille du savant et de l'ignorant; l'homme simple comme l'homme d'esprit est sensible à ses entretiens et chérit son

روايته العربي والتجمي وبعد فانه بوصل به كل كلام وبترس به في كل مقام وجعقال اليه في كل مقام فغضيلة علم الاخبار بينة على كل علم وشرى منولته محيجة في كل غم وشرى منولته محيجة في كل غم وسرى منولته محيجة في كل غمهم ولا يصيرعلى علمه وتبقى ما فيه وايمراده واصداره الا انسان قد تجرد للعلم وفهم معناه وذاق ثمرته واستشعر من عزة ونال من سرورة وقد قالت للحكة ان الكتاب نعم لليليس والعمدة ان شئت الهتك بوادرة وانستك نوادرة وان شئت المتك بعبت من فوائدة وهو تجمع لك الكتاب مواعظه وان شئت تجبب من فوائدة وهو تجمع لك

commerce; le vulgaire comme les privilégiés s'empresse autour d'elle, et l'étranger comme l'Arabe est charmé par ses récits. L'histoire se rattache à tous les sujets : c'est l'ornement des assemblées, l'aliment des réunions, l'indispensable auxiliaire de toutes les compagnies. Sa supériorité sur les autres sciences est évidente, et tous les esprits lui accordent le premier rang. Mais celui-là seul pénètre dans son domaine, en approfondit les secrets et peut les révéler et les publier, qui a voué sa vie à l'étude, qui en comprend la portée, qui en goûte les fruits, en connaît les bienfaits et en savoure les douces jouissances.

Les sages l'ont dit avec raison : le meilleur et le plus súr des amis, c'est un livre. Selon que tu le désires, ses découvertes te charment, ses aperçus nouveaux te récréent; il te donne, à ton gré, et des préceptes fortifiants, et de merveilleux secours. Il 'tôfire en même temps le commencement et la fin, peu ou beaucoup; il réunit ce qui est loin à ce qui est près de toi, le passé au présent; il combine les formes les plus diverses, les espèces les plus différentes. C'est un mort qui te parle au nom des

والماضر والشكل وخلافه والخنس وضده وهو مبت ينطق عن الموق ويتم عن الاحيا وهو مؤنس ينشط بنشاطك ويضام بنومك ولا ينظق عن الاحيا وهو مؤنس ينشط بنشاطك ويضام انصف ولا وينقا اطوع ولا بعطا اجتم ولا صاحبا اظهر كفاية ولا المنطب الماضية ولا المنطب المنافق ولا اتجاب في المنافق ولا المنطب عيبة ولا احسن مواتأة ولا الجلم مكاناة ولا المنطب عيبة ولا احسن مواتأة ولا الجلم مكاناة ولا المنطب عيبة مؤنة ال نظوت اليه اطال امتباعك وتحصف طباعك وإيد فهمك واكثر عمون مفعة في شهر ما لا تأخذه من افواه الرجال في دهر ويغنيك عن كد الطلب تأخذة من افواه الرجال في دهر ويغنيك عن كد الطلب لا يجيلوك بان تنافعت مغنة الصلا واشعع فرعا وهو للعلم الذي

morts et qui te traduit le langage des vivants. C'est un intime qui se réjouit de ta joie, qui dort de ton sommeil et ne te parle que de ce que tu aimes. Connais-tu un voisin plus généreux, un parent plus juste, un compagnon plus soumis, un maître plus universel, un associé plus utile et plus exempt de reproches? Où trouver ailleurs tant de profits, un caractère plus louable, aussi éloigné de te contredire, d'une bonne humeur plus constante et aussi étranger à la médisance, une docilité aussi belle, un si vif désir de te récompenser, et des exigences aussi légères? Jette un regard sur lui et il te procure de longues jouissances; il fortifie ton cœur, soutient ton esprit, et augmente ton savoir. Il t'en apprend plus en un mois qu'une bouche humaine en un siècle. Il t'épargne de pénibles recherches et l'humiliation de t'adresser à ceux qui ne te valent pas et qui sont au-dessous de toi. Un livre est un précepteur qui ne te rudoie jamais; en vain tu lui refuses son salaire,

الذي يطبعك بالليل كطاعته لك بالنهار ويطبعك في السفر كطاعته لك في الحصر قال الله تعالى اقرأ بأسم ربك الاكرم الذي عمّ بالقرام عمّ الانسان ما لا يعم الآية أأ فوصف عن نفسه انه عمّ بالقرام كاخبارة عن نفسه بألكرم وقد كان عبد الله بن عبد العربور بن عبد الله بن تحر بن الخطاب لا بجالس إلناس ونرال مقبرة وكان لا يرى الا وفي يده كتاب يقروة فسمّل عن ذلك فقال لم از واعظا اوعظ من قبر ولا ممتعا امتع من كتاب ولا شيئا اسلم من الوحدة فقيل له قد جاء في الوحدة ما جاء فقال ما افسدها ألا الجاهل وقال بعض الشعراء فهن بجع آللتب ولا يعمل فيها

il ne te refuse pas ses services; il t'obéit la nuit, comme il t'obéit le jour : il se soumet à tes volontés en voyage comme au logis. Dieu a dit : « Lis au nom de ton Seigneur généreux. C'est lui qui a enseigné à l'homme l'usage du kalem et tout ce qu'il ignorait, etc. » (Koran, XCVI, 3-5); nous apprenant par ces paroles qu'il a enseigné par le kalem, comme il nous révèle, que la générosité est un de ses attributs divins. Abd Allah, fils d'Abd el-Aziz, fils d'Abd Allah, tils d'Omar, fils d'el-Khattab, avait fui la société des hommes pour vivre dans un cimetière; on l'y voyait sans cesse tenant un livre à la main et lisant. Comme on lui en demandait la raison, il répondit : « Je ne connais pas de précepteur plus éloquent qu'un tombeau, ni de bien plus profitable qu'un livre, ni de remède plus salutaire que la solitude. » Comme on lui représentait les inconvénients que la solitude pouvait offrir : « Non , s'écria-t-il , elle n'est funeste qu'à l'ignorant! » Un poëte a dit de ceux qui collectionnent des livres, sans jamais profiter de ce qu'ils renferment :

زوامل الاسفار لا علم عندهم جيدها الا كعلم الاباعر . لعمرك مايدري البعيراذاغدي باوساته او راح ما في الغرائر

# الباب لحادی والاربعون ذکرتنازع الناس فی المعنی الذی می اجله سمی المِن مِنا والعراق والشام والجِاز

تفازع الناس في الجين وتسميته ففهم من زعم انه سمى بمنا لانه عن يمين اللعبة وهو التُنْجِين وسمى الشام شاما لانه عن شمال اللعبة وسمى هجاز حجازاً لانه حاجز بمن الجين والشام نحو ما اخبر الله عز وجل عن الكرزة الذي بين بحر الغلام

Bêtes de somme chargées pour le voyage, ils n'en connaissent les profits qu'autant qu'en sait le chameau.

Certes, quand le chameau broute ou chemine sous sa charge, sait-il ce que renferment ses besaces?

#### CHAPITRE XLI.

OPINIONS DIVERSES SUR L'ORIGINE DU NOM DU YÉMEN, DE L'ARAK, DE LA SYRIE ET DU HÉDIAZ.

Le Yénen et l'étymologie de son nom sont matière à controverse. Pour les uns, ce pays a été nommé Yémen parce qu'il est situé à droite (yemin) de la Kaabah, du verbe titaman, - être à droite; - par la même raison, la Syrie devrait son nom Cham à sa position, à gauche (chinad) de la Kaabah, Quant au Hédjaz, il serait appelé ainsi, parce qu'il sert de barrière (hadjiz) entre le Yémen et la Syrie, d'après ce qui se lit dans le livre divin au sujet de la digue placée entre la mer de Kolzoum et la mer de Roum (la

وبحر الروم بقولا عز وجل وَجَعَلَ بَيِّنَ ٱلْجَعْرِيِّي حَاسِرًا واتما سمى العراق عراقا لمصب المآء اليد كالدجيدة والغرات وغيرها من رعم انه اتما سمى البين بمنا ليهنه والشام شاما لشومه وهذا قول يعزى الى تُطرُّب النحوى في اخرين من الناس ومفهم من رأى انه اتما سمى البين بمنا لان الناس حين تغرقت لغاتهم ببابل يتأس بعضهم يمين الشمس وهو اليهن وبعضهم تشأم فوسما بهذا الاسم وسنذكر تغرق هُولاء القبائل من ارس بابل بعد هذا الموضع وبعض ما قالوه في ذلك من الشعر عند

mer Rouge et la Méditerranée): - Et il a placé une barrière entre les deux mers. - (Koran, XXV, 55, et XXIII, 101.) Enfin le nom donné à l'Irak viendrait de ce que ce pays reçoit les eaux du Tigre, de l'Euphrate et d'autres fleuves, du mot irak, qui signifie la bordure d'un sceau ou d'une outre.

Pour d'autres, Yunen signise un pays heureux (yunn Arabia felix) et Cham (Syrie) un pays de mauvais augure (choum). Telle est l'opinion rapportée par certains auteurs etattribuée au grammairien Kotrob. D'autres proposent une explication disl'érente: ils croient qu'à l'époque de la confusion des langues à Babel, certains peuples se dirigèrent sur la droite de la route du soleil, c'est-à-dire vers le pays de Cham. Telle serait, selon eux, l'origine du non de ces deux contrées. Nous reviendrons plus tard sur les migrations des peuples sortis de Babel, et nous ferons mention des poésies qu'ils composèrent en se répandant sur le globe et en s'établissant dans les pays de leur choix. On a prétendu aussi que le nom Cham donné à la Syrie venait des taches (chamat)

لشامات في ارضه بيض وسود وكذلك في الترب والبقاع و"جسر و وانواع النبات والانجار وهذا تول الكليى وتال الشرق بن نطاى -انما سمى الشام شاما بسام بن نوح لانه اول من نزاه وقطن فيه فها سكنته العرب تطيرت من أن تقول سام فقالت شام وقيل أن سامتى أنما سميت بهذا الاسم اضافةً أنى سام وقيل أن اول من حلها من خلفاء بنى العباس وسموها بهذا الاسم وانها سرور لمن رامها وقد ذكر في اسماء هذه البقاع والامصار وجود غير ما ذكرنا قده اتبنا على ذلك فيها سلف من كتبنا

noires et blanches que présente le sol et qu'on remarque sur la terre de labour en certaines localités, ainsi que sur les rochers, les plantes et les arbres. Cette opinion appartient à el-Kelbi. Enfin Charki, fils de Kotami, rapporte le mot Cham à Sam (Sem), fils de Noé, qui le premier s'arrêta dans ce pays et s'y établit. Quand les Arabes vinrent l'habiter, ils considérèrent le mot Sam comme de facheux augure et le changèrent en Cham. On a dit aussi que la ville de Samarra fut ainsi nommée parce qu'elle remontait à Sam. D'autres pensent que les premiers khalifes abbassides qui l'habitèrent lui ont donné son nom, qui signifie ; joie de qui la voit « [sorramen-rá]. D'autres étymologies ont été proposées pour les noms de lieux et les villes de cette contrée; on les trouvera dans nos précédents ouvrages.

### الباب الثانى والاربعون ذكر الجن وانسابها وما تأله الناس في ذلك

احتلف الناس في انساب تحطان تحكى هشام بين الكلبي عن البيد وشرق بي تُطاى ابيها كانا يدفعبان الى ان تحطان بين الرقم الرقم

#### CHAPITRE XLII.

LE YÉMEN; GÉNÉALOGIE DE SES HABITANTS; OPINIONS DIVERSES

On o'est pas d'acord sur la filiation de Kahtán. Hicham, fils d'el-Kelbi, citant l'opinion de son père et celle de Charki, fils de Kotami, dit que ces deux savants considèraient Kahtán comme fils d'el-Hamaïçă, fils de Nabat on Màbit, fils d'Ismaïl, fils d'Abraham, l'ami de Dieu. Ils appuyaient cette opinion sur différents témoignages historiques, entre autres sur une tradition émanée du Prophète et transmise, selon filcham, d'après son père, qui la tenait d'Ibn-Abbas, ou bien, selon el-Heitem, transmise à el-Kelbi par Abou-Salih. On raconte que le Prophète, ayant rencontré un jour une troupe d'Abasr qui se disputaient le prix de l'arc, leur dit: «Tirez, ô enfants d'Ismaïl, car votre père était un archer habile, tirez; quant à moi, je suis pour le fils d'el-Adrà. «C'était un homume de la tribu de

نبالهم وقالوا يا رسول الله من كنت معه فقد نصل فقال ارموا وانا معكم جميعا قال المسعودي وسائر ولد تحطان من جمير وكهلان تأيي هذا القول وتنكزو وتذهب طائفة منهم في انسابها وما انتخ من احسابها ان تحطان هو يقطن وائما عُرب فقيل له تحطان وحك اللهي ان اسم يقطن في التوراة للجبار بن عابر آين شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح والواضح من انساب المجن وما تدبين به كهلان وجير ابناء تحطان الى هذا الوقت قولا وقلا ينقله المالى عن الماضي والصغير عن اللبير وجدت قولا وقلا القديمة العرب وغيرها من الامم وعليه وجدت عليه التواريخ القديمة العرب وغيرها من الامم وعليه وجدت عليه التواريخ القديمة العرب وغيرها من الامم وعليه وجدت عليه التواريخ القديمة العرب وغيرها من الامم وعليه وجدت

Khozash. Les concurrents lancèrent leurs flèches et lui dirent: « Aborte de Dieu, celui pour qui tu te déclares remportera la victoire. — « Tirez donc, reprit le Prophète, car je suis avec vous tous. « Maçoudi ajonte: « Tous les Kahtánides, sisus de Himyar et de Kehlàn, rejettent cette anecdote et en nient l'authenticité; plusieurs parmi eux affirment, d'après les calculs les plus positifs fouchant leur généalogie, que Kahtán est le même que Yaktán, et que son nom de Kahtán n'est qu'une altération arabe. Au rapport d'el-Kelbi, le nom de Yaktán dans la Torah est el-Djebbar, fils d'Abir, fils de Chalikh, fils d'Arfakhchad, fils de Sem, fils de Noé. »

Voici enfin l'opinion généalogique la plus accréditée dans le Yémen, celle sur laquelle les Kehlân et les Himyar, fils de Kahtân, se fondent aujourd'hui encore dans leurs paroles et dans leurs actes, opinion 'transmise d'une génération à l'autre et du petit au grand, conforme à ce que j'ai lu dans les anciennes chroniques des Arabes et d'autres peuples, et adoptée par les descendants de Kahtân, les

والتهائم والانجاد وبلاد حضرموت والشحر والاحقان وبلاد عان وغيرها من الامصار ان العميم في نسب تحطان انه تحطان آبن عابر بن شالح بن سالم وهو قينان بن ارفخشد بن سام آبن نوح وكان لعابر ثلاثة اولاد فالغ وتحطان ومكلان وللنضرعم من ولد مكان في قول كثير من الناس وولد تحطان احد وثلثون ولدا ذكورا وامهم يّ بنت روق بن فزارة بن منقذ بن سُوید بن عوص بن ارم بن سام بن نوح فولد تخطان يعرب بن تحطان وولد يعرب يشجُب بن يعرب وولد يشجب ولدان احدها عبد شمس وهو سبابن يشجب واتما سمي سبا لسبيم السبايا فولد سبا چير بن سبا وكهلان بن سبا نالعقب الباق من ولد هذين وها جير وكهلان فهذا المتفق عليه عند cheîkhs des Himyar et des Kahlân dans le Yémen, le Téhamah, le Nedjd, le Hadramaut, le pays d'ech-Chihr et d'el-Ahkaf, l'Omân et d'autres contrées. Cette opinion, dis-je, donne comme positive la filiation de Kahtan ainsi qu'il suit : Kahtan, fils d'Abir, fils de Chalikh, fils de Salim ou Kaïnân, fils d'Arfakhchad, fils de Sem, fils de Noé. Abir eut trois fils, Falig, Kahtân et Melkân; ce dernier, d'après une opinion assez répandue, fut le père du prophète Khidr. Kahtân eut trente et un enfants mâles, dont la mère fut Havva, fille de Rawk, fils de Fazzarah, fils de Mounkid, fils de Soweid, fils d'Aws, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé. Kahtan engendra Yarob; Yarob engendra Yachdjob; Yachdjob engendra deux fils, dont l'un fut Abd-Chems, qui n'est autre que Saba, fils de Yachdjob; il fut surnommé Saba parce qu'il réduisait en esclavage les prisonniers de guerre. Saba fut le père de Himyar, de Kehlân et de toute la postérité qui sortit de ces deux enfants, je veux dire les tribus de Himyar et de Kehlân. Telle est l'opinion généraاهل العبرة منهها والمتيقى لديهها وكان الهيشم بس عدى الطاق يتكر ايضا ان يكون تخطان من ولد اسمعيل واتما تكم اسمعيل بالعربية بلغة جرهم لانه سرياق اللسان على لغة ابيه ابوهم الخليل حين اسكنها هو وامع هاجر يمكة على ما ذكرناه نصاهر جرهم ونشأ على لغتها واعرب بكلامها وتغا في مرادة خطابها ونزار تأني ان يكون اسمعيل نشأ على لغة جرهم وتقول ان البرهم عند وجل اعطى اسمعيل هذه اللغة ودلك ان ابرهم خلفه وامع هاجر واسمعيل ابن ست عشرة سنة وقيل ابن ارمهم اربع عشرة سنة في واد غير دى زرع ولا انيسس تحفظهها الله وانبع لهم زموم وعلا اسمعيل هذه اللغة العربية وتألوا لغتم الله المربية وتألوا لغتم

lement adoptée et considérée comme certaine par les membres les plus instruits de ces deux familles.

El-Heitem, fils d'Adi et-Tayi, lui aussi, n'admet pas que Kahtan soit issu d'Ismail. Car Ismail, quand il adopta la langue arabe, dut se servir de l'idiome de Djorhom, puisque sa langue maternelle était celle de la Syrie, celle que parlait Abraham, son père, lorsqu'il établit Agar et son fils à la Mecque, ainsi que nous l'avons raconté, Ismail, qui grandit et se maria parmi les Djorhomites, ne put faire usage que de leur langue, et il dut se conformer à leur dialecte dans l'expression de sa pensée. D'un autre côté, les Benou-Nizar pient qu'Ismaîl ait été élevé dans l'idiome djorhomite, et ils prétendent que Dieu lui apprit à parler l'arabe; car, disent-ils, Ismaïl avait seize ans, ou, selon d'autres, quatorze ans, quand Abraham l'abandonna avec sa mère Agar dans une vallée stérile et déserte. Dieu les protégea; il fit jaillir pour eux le puits de Zemzem, et il enseigna alors la langue arabe à Ismail, langue qui n'a, selon eux, aucune ressemblance avec celle des Djorhomites. Or nous voyons

جرهم غير هذه اللغة ووجدا الغة ولد تخطان بخلان لغة ولد خطان بخلان لغة ولد نزار بن معد ما يقضى بابطال قول من قال ان اسمعيل اعرب بلغة جرهم ولو وجب ان يكون اسمعيل اتما كان عمل اللغة جرهم او لغيرها عن نزل مكة وقد وجدنا تحطان سريان اللسان وولدة يعرب بخلان لغاته وليست مغزلة يعرب عند الله عز وجل اعلى من مغزلة اسمعيل ولا مغزلة تجلسان اعلى من العرب مغيلة البرهم خليل الرجن فيمنع اسمعيل فضياة اللسان العرب الذي عطيم والمؤلف ولولد تحطان ولولد العرب العرب الغيانة على من الغيانة على من الغيانة على من الغيانة على الله عنها نقوية والمعلم كنابنا هذا المحدد والمنازع والغاخرة والمغيرة لا يأتي عليها كنابنا هذا عمل عليد ومناظرات كثيرة لا يأتي عليها كنابنا هذا عمل التغازع والتغاخر بالانبياء والمؤلف وغير ذلك محا

que les Benou-Kahtan parlent une langue différente de celle qu'emploient les Benou-Nizar, ce qui nous amène à rejeter la croyance de ceux qui font parler à Ismail la langue des Djorhomites, car si Ismaïl avait appris l'arabe des Djorhomites, parmi lesquels il grandit, l'idiome dont il se servait ne pouvait être que celui de Djorhom ou de l'une des tribus domiciliées à la Mecque. Quant à Kahtân, nous savons qu'il parlait la langue de Syrie, et que son fils Yarob s'exprimait dans une autre langue. Yârob avait-il donc un rang plus élevé que celui d'Ismail aux yeux de Dieu? Kahtân était-il au-dessus d'Abraham, l'ami du miséricordieux, pour qu'Ismaïl fût privé du don de la langue arabe, tandis que ce noble langage avait été accordé à Yârob? Non certainement. Du reste, les descendants de Kahtan et ceux de Nizar ont eu à ce sujet de longues discussions et des controverses nombreuses qui ne peuvent trouver place dans ce livre. Mais nous avons cité, dans nos Annales historiques, le sujet de leurs différends, les prophètes et les rois dont ils tiتد انهنا على جمال من ذكر حجاجهم وما ادلى به كل فريق منهم عني سلف وخلف وكذلك مباظرات السودان والبيضان والعيرب والحجم ومناظرات الشعوبية في كتابنا في اخبار الرمان وزعم الهيئم أن جرع بن عابر بن سبا بن يقطبي وضو وزعم الهيئم أول النبي عم المرماة من الانصار ارموا يا بني اسمعيل انه عم نسبهم الي اسمعيل من جهة الامهات وما نالهم من الولادات من ولد اسمعيل لانه صقحم لا يزيل نسبا تد ثبت ولا ينسب قوما أن غير أباتهم وقد نقلوا ذلك تولا وقلا وقد ري عنه عليم الصلاة والسلام أن سائلا سألا من مراد عن سبا أكان رجلا أو أمراة أو وأدام أو جبلا فقال رجل وداد له عشرة تشام أربعة وتمامن ستة فادا الذين تشاموا لخم rent vanité, les arguments et lesy revues allégués par chacune de ces tribus anciennes et modernes, enfin les discussions

et de la secte des Chooubych. El-Heitem prétend que Djorhom était fils d'Abir, fils de Saba, fils de Yaktân ou Kahtân. Il explique les paroles du Prophète aux archers ansar : "Tirez, fils d'Ismail, etc. » en disant que le Prophète les rattachait à Ismail par la ligne maternelle, en tenant compte des générations comprises entre eux et la postérité d'Ismail, car Mahomet ne pouvait ni rejeter une filiation authentique, ni attribuer à une tribu une origine qui n'était pas la sienne. Or la susdite filiation leur avait été transmise oralement et par actes authentiques. On rapporte aussi que quelqu'un demanda au Prophète (sur qui soient la bénédiction et le salut!) ce que signifiait Saba, et si ce nom désignait un homme ou une femme, une vallée ou une montagne. « Saba, répondit-il,

était un homme qui eut dix fils; quatre d'entre eux se ren-

des races noires et blanches, des Arabes et des étrangers

وجُذام وعاملة وغسان والذين تبهنوا حيد والازد ومدوج وكنانة والاشعاريون وأنمار الذين هم بحيلة وحَثَمَعَم وقال ابسو المندر هو انحار بن بنت بن مالك أبن زبد بن كهلان بن سبا قال المسعودي وقد تنوزع في نسب أعلى المام وهم الاحتراف ان أنمار واباد وربيعة ومصر بني نزار آبن معذ بن عدنان وأنما دخلوا في اليمن فاضيفوا اليهم وما ذكرناه عن الذي عمم فين تبامن وتشام فين اخبار الاحد وليس بجمّه عن الاستفاضة الذي يقطع بها العذر ويثبت بها للخر والله عن ابيم المحم والمس في هاؤلام كلام كثير وقد ذكر هشام عن ابيم

dirent en Syrie, et les six autres dans le Yémen. Les premiers se nommaient Lakhm, Djoudam, Amilah et Gassân; les seconds, qui entrèrent dans le Yémen, se nommaient Himyar, el-Azd, Madhdij, Kinanah, el-Acharioun et Anmar, qui forment les tribus de Badjilah et de Kbatám. Au rapport d'Abou'l-Moundir, cet Anmar était fils de Yiad, fils d'Ann, fils d'el-Gawt, fils de Nabit, fils de Malek, fils de Zété, fils de Kellán, fils de Saba.

Maçoudi ajoute: La filiation d'Anmar est incertaine. On pense généralement que Anmar, Yiad, Rébyiah et Modar étaient filis de Nizar, fils de Maadd, fils d'Adnàn, mais qu'ils entrèrent dans le Yémen et s'allièrent aux premiers (aux Sabéens yaktanides). Les paroles du Prophète que nous venons de citer, concernant les migrations des uns dans le Yémen et des autres en Syrie, ne sont, à vrai dire, qu'une tradition isolée, et n'ont pas ce caractère de publicité qui coupe court à toute objection et entraîne la conviction générale. D'ailleurs, ce sujet a donné lieu à de nombreuses discussions. Hicham cite à ce propos le témoignage suivant dù à Kelbi, قبائل مجعهم دون سبا وسنذكر فيها يرد من هذا الكتاب خبر عرو بن عامر مريقيا وخبر طريفة الكاهنة وخبر عران الكاهن اي عرو بن عامر واخبار العرم والسيدل وما كان من كهانتهها ق امر السد وسيل العرم وتغرق القبائل من مارب ومن لحق بعمان وشَنْوَة والشراة والشام وغير ذلك من بقاع الارض ان شآء الله تعالى

## الباب الثالث والاربعون دكر الين وملوكها ومقدار سنيها

اول من يُعدّ من ملوك الهن ملك سبا بن يثهب بن يعرب آبن تحطان واسمه عبد شمس وقد اخبرنا فيها سلف من هذا

son père: - Tous les fils de Saba se nommaient Sabéens, et ils n'avaient pas d'autre nom collectif de tribu que celui de Saba. - Plus has, dans cet ouvrage, nous parlerons de Amr, fils d'Amir-Mozaïkya, de la devineresse Tarfiah, de Amrân le dewin, frère d'Amr ben Amir, nous racontenos l'histoire d'el-Arim, la rupture de la digue, la prédiction de ces deux personnages sur la digue et l'inondation, enfin la dispersion des tribus sorties de Mareb et l'histoire de celles qui pénétrèrent dans l'Omân, à Chanwah, à Charat, en Syrie et dans d'autres pays.

#### CHAPITRE XLIII.

DU YÉMEN ET DE SES ROIS; DURÉE DE LEUR RÈGNE.

Le premier personnage que l'on compte parmi les rois du Yémen est Saba, fils de Yachdjob, fils de Yàrob, fils de Kahtân; son vrai nom était Abd-Chems, et déjà, dans un الكتاب وغيرة من كتبنا لاية عالة سمى سبا على ما قبيل والله اعلم فكان مكله اربع ماية سنة واربعا وثمانين سنة ثم ملك بعدة ولدة جير بن سبا بن يثجيب بن يعرب فكان اثجع الناس في وقته وافرسهم واكثرهم جالا وكان مكله خسين سنة وقيل آكل وقيل اقل وكان اول من وضع على رأسم تاج الذهب من ملوك اليمن ثم ملك بعدة اخوة كهلان بن سبا فطال عود وكبر سنه واستقامت له الامور فكان مكله ثلشاية سنة وقيل اقل من ذلك ثم عاد الملك بعد صلاك كهلان الى ولد جير لاخبار يطول ذكرها وتنازع في الملك بين ولد كهلان الى

autre passage de ce livre, ainsi que dans d'autres ouvrages, nous avons expliqué pour quel motif, d'après ce que l'on raconte, Saba fut nommé Abd-Chems : Dieu seul sait la vérité. Il régna quatre cent quatre-vingt-quatre ans, et eut pour successeur son fils Himyar, fils de Saba, fils de Yachdjob, fils de Yârob. Himyar était le guerrier le plus brave de son époque, le plus habile cavalier et le plus beau de ses contemporains. Il régna cinquante ans, mais certains auteurs donnent à son règne une durée plus considérable, d'autres, une durée moindre. Himyar fut le premier souverain yéménite qui orna sa tête d'une couronne d'or. Son successeur au trône fut son frère Kehlàn, fils de Saba; il exerça paisiblement le pouvoir pendant sa longue existence et jusque dans sa vieillesse, car il régna trois cents ans, ou moins de trois cents ans, suivant quelques auteurs. A la mort de Kehlân, l'héritage royal revint à la postérité de Himyar, par uue série d'événements qu'il serait trop long de raconter. Après de grands débats entre les enfants de Kehlân et ceux de Himyar, le trône fut occupé par Abouوعم الناس عداد وشهاهم احسانه فكان ملكه تلشابة سنة وقيل ان آول من ملك بعد كهلان الرائش وهو للحارث بين شداد ثم ملك جبار بن غالب بن زيد بن كهلان فكان ملكه عشرين وماية سنة ثم ملك بعدة للحارث بن مالك بن افريقس آبن صيفي بن يشجب بن سبا فكان ملكه ماية سنة وتحو اربعين سنة وقيل ان هذا للك هو ابو ابرعة بن الرائش المعروث بذى للنار ثم ملك بعدة الرائش بن شداد بن ملطاط فكان ملكه ماية وخس وعشرين سنة ثم ملك بعدة ابرهة بس الرائش وهو ذو المنار فكان ملكه ماية وأبيع سنة ثم ملك بعدة الرويقس بن ابرهة فكان ملكه ماية واربعا وستين سنة ثم ملك بعدة الويقس بن ابرهة فكان ملكه ماية واربعا وستين سنة ثم ملك بعدة الويقس بن ابرهة فكان ملكه ماية واربعا وستين سنة ثم ملك بعدة الويقس بن ابرهة فكان ملكه ماية واربعا وستين سنة

Malik, fils d'Asker, fils de Saba. Ce roi rendit l'unité à son pays, administra ses sujets avec justice et les combla de bienfaits pendant un règne de trois cents ans. Suivant un autre récit, le successeur immédiat de Kehlân fut er Raïch, qui est nominé aussi el·Harit, fils de Cheddad, Ensuite vint Djebbar, fils de Galib, fils de Zeid, fils de Kehlân, pendant cent vingt ans; puis el-Harit, fils de Malik, fils d'Afrikous, fils de Saïfi, fils de Yachdjob, fils de Saba; il régna cent quarante ans environ. On croit que ce roi est le même que Abou-Abrahah, fils d'er-Raïch, surnommé Dou'l-minar (le maître du phare). Le Yémen eut ensuite pour rois : er-Raich, fils de Cheddad, fils de Maltat, pendant cent vingtcinq ans; Abrahah, fils d'er-Raïch, autrement nommé Dou'lminar, pendant cent quatre vingts ans; Afrikous, fils d'Abrahah, pendant cent soixante-quatre ans; le frère du précédent, el-Abd, fils d'Abrahah, surnommé Dou'l-Adar (l'homme des terreurs), qui régna vingt-cinq ans; el-Houdhad, fils de Choمكله خسا وعشرين سنة ثم ملك بعده الهدهاد بن شرحبيل آبن عرو بن الرائش وقد تفوزع في مقدار مكله غنهم من رأى انه عاش عشر سنين ومنهم من ذكر سبعا ومنهم من قام ستا ثم ملك تبع الاول فكان ملكه اربعماية سنة وذكر كثير من الناس أن بلغيس تتلته وقيل غير ذلك والاشهر ما قدمنا ثم مكلت بلغيس بنت الهدهاد وكان لمولدها خبر طريف ذكرته الرواة فها تصور لابيها في بعض تفصم من حيتين سودآء وييضاً مامر بقتل السوداء منها وما ظهر له بعد ذلك من شمخ وشاب من الجي وان الشمخ رقيعه بابنته واشترط على الهدهاد شروطا لها فعلقت منه ببلغيس ونقض تلك الشروط الهدادت منه ببلغيس ونقض تلك الشروط

rahbil, fils d'Amr, fils d'er-Raïch; la durée de ce règne est incertaine; les uns font vivre el-Houdhad dix ans, les autres sept ans, d'autres six ans seulement. Après lui régna le premier des Tobbà, pendant quatre siècles. Plusieurs historiens disent qu'il fut tué par Belkis, d'autres ont une opinion différente; la plus accréditée est celle que nous avons rapportée précédemment. Belkis, fille d'el-Houdhad, lui succéda. La naissance de cette reine est entourée de circonstances merveilleuses que les auteurs de traditions antiques ont rapportées. Ils racontent que son père, étaut à la chasse, rencontra deux serpents, l'un noir et l'autre blanc; qu'il fit tuer le noir, et qu'il vit alors apparaître deux génies, dont l'un était vieux et l'autre jeuue; que le vieux génie donna sa fille en mariage au roi à de certaines conditions, et que le fruit de cette union fut Belkis; mais que, le roi ayant violé les conditions à lui imposées, l'enfant disparut. Ce récit romanesque se trouve dans l'Histoire des Tobbà. كتاب اخبار التبابعة وأما تحك هذه الاخبار على حسب ما وجد الشريعة وجدناها في كتب الاخباريين وعلى حسب ما توجيد الشريعة والتسلم لها وليس وصغنا في ذلك اتأويل اصحاب القدم لان احصاب القدم يقنون هذا وينكرونه وأما تحكى في هذا الكتاب المناجلين في هذا الكتاب المناجلين على حسب ما نطق به الكتاب المنزل على الذي المرسل وما تأون ذلك من الدلائل الدالة على صدقته الذي المرسل وما تأون ذلك من الدلائل الدالة على صدقته صقم واتجاز للحليقة أن يأتوا يمثل هذا القرأن الذي لا يأتيه الباطل من يري يديه ولا من خلفة فكان ملك بلقيدس من عشرين وماية سنة وكان من أمرها مع سلهان بن داود ما ذكر الله في كتابه وما كان من خبر الهدهد وما اقتض من

Pour nous, nous n'accueillons les faits de ce genre qu'autant qu'ils ser tencontrent dans les ouvrages historiques, et qu'ils sont conformes au texte sacré de la loi, et lui sont subordonnés. Nous laissons donc de côté les opinions de ceux qui soutiennent l'éternité du monde, parce qu'ils repoussent cette autorité et la rejettent. Nous n'acceptons ici que le récit de ceux qui, soumis à l'orthodoxie religieuse, croient que le monde a été créé; or ils admettent l'intervention des génies et des démons, en tant qu'elle s'accorde avec le livre révélé à l'apôtre de Dieu, et avec les preus qui établissent la vérité de sa mission, et rendent l'homme incapable de produire un livre égal à ce Koran, où l'erreur n'a accès d'acun côté.

Belkis occupa le trône pendant cent vingt ans. Ses rapports avec Salomon, fils de David, sont racontés dans le livre de Dieu, ainsi que l'aventure de la huppe. (Koran, XXVII, 2d et suiv.) Salomon posséda le Yémen pendant امرها فلك سلجان اليمن ثلثا وعشرين سنة ثم عاد الملك بعده ذلك الى تجير فلهم ياسر بن عبد بن يعغر فكان ملكم خسا وثلثين سنة ثم ملك بعده شوّر بن افريقس بن ابرهة شمر وكان ملك فكان وجُسين سنة ثم ملك بعده قبيع الاقرن بن شر فكان ملكه ماية وثلثا وستين سنة ثم ملك بعده مكليكوب الشرق من بلاد خراصان والثبت والعمين وتجستان ثم ملك بعده حسان بن تبع فاستقام له الامر ثم وقع في ملكه تضارع بعده عرو بن تبع وهو الفائل لاخيم حسان الملك الماضي فكان ملكه الماضي بعده جرو بن تبع وهو الفائل لاخيم حسان الملك الماضي فكان ملكه اليما وستقال لا عدم النوم لماكان من نعده من تتل الحسان بعده عن يعده النوم لماكان من نعده من قتل الحيوب ين حسان الملك الماضي نعده من قتل المناس عن نعده من قتل الحيوب ين حسان الموحرب فكان مثلة اربعا وستين سنة ويقال انه عدم النوم لماكان من نعده من قتل اخيم ملك بعده تبع بن حسان الموكرب

vingt-trois ans, et, après lui, la royauté revenant à la famille de Himyar, fut exercée par Yaçir, fils d'Abd, fils de Yâfar, pendant trente-cinq ans. Yaçir fut remplacé par Chammir, fils d'Afrikous, fils d'Abrahah, qui régna cinquantetrois ans. Les rois du Yémen furent ensuite : Tobbà el-Akrân, fils de Chammir, pendant cent soixante-trois ans; Malkikarib, fils de Tobbà, pendant cent vingt ans; il envahit avec son peuple plusieurs contrées de l'Orient, telles que le Khoraçân, le Tibet, la Chine et le Sedjestân; Haçân, fils de Tobbà; ce roi, qui régna d'abord paisiblement, eut ensuite à lutter contre la révolte et la sédition, et fut tué après un règne de vingt-cinq ans; Amr, fils de Tobbà, meurtrier de son frère Haçan, le roi précédent; il régna soixante-quatre ans; on raconte que le remords d'avoir tué son frère le priva depuis lors de sommeil. Tobbà, fils de Haçan Abou-Karib, lui succéda. Ce roi sortit du Yémen pour envahir Yatrib et

وهو الملك السائر من الهين الى يشرب فكانت له مع الاوس ولاترج حروب واراد هدم اللعبة فنعه من كان بها من احمار ولاترج حروب واراد هدم اللعبة فنعه من كان بها من احمار وظبت على الهين ويشر تهود والهين وقد تهود وظبت على الهين الهين ورجعوا عن عبادة الاسنام فكان ملكه تحو ماية سنة تم ملك عبو بن تع بعد تغرق وتفازع كان بينهم في الملك تم خلع عن الملك ومكوا عليهم مرتحد بس عدد كلال وكان في الهين تفازع وحروب فكان ملكه اربعين سنة تم ملك بعده وليعة بن مرتد فكان ملكه تسعا وثافين سنة ثم ملك بعده ابرهة بن امرتد فكان ملكه تسعا وثافين سنة ثم ملك بعده ابرهة بن المياح بن وليعة بن مرتد سنة أن وقيل الذي يدعى شبيه للهير فكان ملكه تالها وتسمين سنة أن وقيل انذى يدى شبيه للهير فكان ملكه تهره الذي مدك بعدة عرو

faire la guerre aux tribus des Aws et des Khazradj. Il aurait détruit la Kaabah, s'il n'en avait été détourné par les prêtres juifs domiciliés dans le pays; il la revêtit au contraire d'une étoffe de soie yémani. A son retour dans le Yémen, il embrassa le judaïsme; cette religion domina alors dans le pays, et entraîna l'extinction de l'idolàtrie. Abou-Karib régna environ cent ans, et cut pour successeur Amr, fils de Tobbà, après des dissensions et des révoltes violentes. Amr finit par être détrôné et remplacé par Martad, fils d'Abd-Kilal, dont le règne, signalé par des troubles et des guerres, dura quarante ans. Les rois qui lui succédèrent furent : Waliah, fils de Martad, pendant trente-neuf aus; Abrahah, fils d'es-Sabbah, fils de Waliah, fils de Martad; ce roi, surnonimé l'Image du bien, régna quatre-vingt-treize ans ou moins; il était savant et on a de lui un recueil d'expéditions; Amr, fils de Dou-Kifan, qui régna dix-neuf ans; Lakhniah,

شناتر ولمر يكن من إهل ببت المثلة فغرى بالاحداث من ابناء المؤلف وطالبهم بها تطالب به النسوان واظهر الفسق بالبهن والاواظ وعدل مع ذلك ق. الرغية وانصف المظلوم وكان مكلته ثلثين سنة وقبل تسعا وعشرين سنة وقبله يوسف ذر نُواس وكان من ابناء المؤلك خوا على نغسة وانفة أن يفسق به تسم ملك يوسف ذو نواس بن زُرعة بن تبع الاسغر بن حسان بن تبع بن إبي كرب وقد ذكرنا خبرة في غير شذا الموضع من تبع بن إبي كرب وقد ذكرنا خبرة في غير شذا الموضع من بالنار وهم الذين اخبر الله تعالى ذكرة عنهم في كتابة فقال بالنار وهم الذين اخبر الله تعالى ذكرة عنهم في كتابة فقال التحدود العبينة للمشتة تتل الاحدود الله عبرت للبششة تتل الاحدود الله عبرت للبششة

surnommé Dou-Chénatir (l'homme aux boucles d'oreille), qui n'appartenait pas à la famille régnante. Épris d'une ardeur criminelle pour des jeunes gens de sang royal, qu'il poursuivait, comme des femmes, de ses honteuses sollicitations, il remplit le Yémen de ses désordres et de ses infâmes débauches. Cependant il gouverna son peuple avec justice et accorda sa protection aux faibles. Il était sur le trône depuis trente ans, d'autres disent vingt-neuf ans, quand un descendant des rois, nommé Youçef Dou-Nowas, craignant d'être la victime de ses brutales passions, l'assassina, et lui succéda. Ce Dou-Nowas était fils de Zorâh, fils de Tobbâ el-Asgar, fils de Haçân, fils de Tobbâ, fils d'Abou-Karib. Il en a été question dans un autre chapitre de ce livre, où nous avons raconté ses persécutions contre les hommes de la fosse, qu'il fit périr dans les flammes (t. I'r, p. 129). Dieu fait allusion à ceux-ci, lorsqu'il dit dans son saint livre : « (Maudits soient) ceux qui faisaient périr les hommes de la fosse dans un feu entretenu constamment. » (Koran, LXXXV, 4 et 5.) Dou-Nowas fut alors attaqué par من بلاد ناصع والربائع وهو ساحل العبشة على حسب ما ذكرنا الى بلاد غلافقة من ساحل زييد ارض الجن فغرق يوسف ذو نواس نفسه بعد حرب طويل خونا من العار فكان ملكه مايتى سنة وستين سنة وقيل اقتل من ذلك بكثير وذلك ان التجاشى ملك العبشة لما بلغه فعل ذى نواس باتباع بلسيح وما يعذبهم به من انواع العبداب والتحريق بالنيران معبر بالحبيشة البية وعليهم ارباط بن انختم غلك اليهن عشرين سنة ثم وثب عليه ابرهة الاشرم ابو يكسوم فقتله وملك اليهن فليا بلغ ذلك من فعلد الشجيائي غضب وحلف بالمسيح أن يجز ناصيته ويهرب

les Abyssins qui, sortant de Naçi et de Zeīlâ, ports de l'Abyssinie, débarquèrent, ainsi que nous l'avons dit plus haut, sur le rivage de Gallafikah, ville du littoral de Zébid, dans le Yémen. Après avoir combattu longtemps l'invasion, Dou-Nowas se nova pour échapper au déshonneur. Son règne avait eu une durée de deux cent soixante ans, ou, selon d'autres auteurs, une durée bien moins considérable. On sait la cause de cette invasion : le Nédjachi, ou roi d'Abyssinie, avant été informé des persécutions exercées par Don-Nowas contre les chrétiens, qu'il faisait périr dans les flammes, après leur avoir fait subir toute sorte de tourments, envoya contre ce tyrau une armée d'Abyssins, commandée par Ariat, fils d'Adkham. Ce général gouverna le Yémen pendant vingt ans; au bout de ce temps, il fut assailli et tué par Abrahah el Achram (le Balafré), père de Yaksoum, qui s'empara du trône. A cette nouvelle, le Nédjachi fut transporté de colère et jura par le Christ qu'il raserait le front de l'usurpateur, qu'il répandrait son sang et foulerait sa terre, c'est-à-dire le Yémen, sous ses pieds.

وجعلها ى حق بن العاج وجعل من دمه ى تارورة وجعل من 
تراب البهن ى جراب وانفذ ذلك الى التجاشي ملك المبشة 
وصم الى ذلك هدايا كثيرة والطانا وكتب اليه يسترن 
بالعبودية وبجلف لد بدين النصرائية أنه ى طاعته وانه بلغه 
ان الملك حلف بالمسج ان بجر ناصيتي ويرهيق دى وسطأ 
رضى وقد انفذت الى الملك بناصيتي فليجرضا بيده وبدى 
إن تارورة فليهرقم وجراب من تربة بلادى فليطأه بقدمه 
وليطنى الملك عنى غضيه فقد ابرت بهينه وهو على سريب 
وليطنى الملك عنى غضيه فقد ابرت بهينه وهو على سريب 
ملكه فالما وصل ذلك الى التجاشي استنصوب رأيه واستحسس 
عقده وصلح عنه وكان ذلك في ملك قباذ ملك نارس وابرهية

Dès qu'Abrahah eut connaissance de cette menace, il se rasa lui-même les cheveux de devant et les mit dans une boîte d'ivoire; il versa de son propre sang dans un vase et remplit un sac de terre du Yémen. Il joignit à ces trois objets plusieurs riches présents et envoya le tout au Nédjachi, roi d'Abyssinie, avec une lettre où il faisait sa soumission, et jurait par la religion des chrétiens qu'il reconnaissait son autorité. « Je sais, lui écrivait-il, que le roi a fait serment par le Messie de me raser la tête, de répandre mon sang et de fouler aux pieds ma terre natale. En conséquence, je lui envoie mes cheveux pour qu'il les coupe de sa main, ce vase plein de mon sang, afin qu'il le répande, et ce sac rempli de terre de mon pays pour qu'il la foule sous ses pieds, espérant calmer ainsi la colère du roi et le dégager du serment qu'il a prononcé du haut de son trône. » Au reçu de ce message, le Nédjachi ne put s'empêcher d'applaudir à l'expédient du roi yéménite; il loua fort les ressources de son esprit, et lui pardonna. Cet événement se passait sous le règne de Kohad, roi de Perse. Le même Abrahah, père de ابو يكسوم هو الذى سار باصحاب الغيل الى مكة لاحداب الكعبة وذلك لاربعين سنة خلت لملك انوشروان فعدل الى الطاشف فبعثت معمد تقيف بابى رغال ليداد على الطويق السهل الى مكة فهلك ابو رغال في الطويق في موضع يقال له المُكفَّس بين الطائف ومكة فرج قبره بعد ذلك والعرب تنهثل بذلك وفيد يقول جربر بن النظلي المغرزدق

اذا مات الغرزدق فارتهـوه کما ترصون قبعر این رغـال قال المسعودی وقد قبل ان ابا رغال وجهد صالح النبی عم علی صدقات الاموال تخالف امره واساً ، السيرة فوقب عليم ثقيف وهو قسمي بن منبه فقناه قتلة شنيعة لسوء سيرتـه في اصـل

Yaksoum, envahit le territoire de la Mecque avec les « Compagnons de l'Éléphant, » dans le dessein de détruire la Kaabah, l'an 4o du règne d'Anouchievia. Quand il fut arrivé à Tayif, la tribu de Takif lui dépécha Abou-Rigal pour le guider, à travers le désert, jusqu'à la Mecque. Abou-Rigal mourut en chemin dans un endroit nommé el-Mogammas, entre Tayif et la Mecque. Plus tard, l'usage s'établit de lancer des pierres contre son tombeau, et celte coutume donna naissance à un proverbe chez les Arabes. Le vers suivant de Djérir, fils d'el-Khatafi, cootre el-Farazdak, y fait allusion : "

Lorsque Farazdak sera mort, lapidez sa tombe, comme vous lapidez celle d'Abou-Rigal.

D'après une autre version, Abou-Rigal avait été chargé par le prophète Salih de porter à la Mecque le produit des aumônes, mais, comme il faillit à sa mission et se comporta d'une manière déloyale, Takif, c'està-dire Koçayi, fils de Monabbih, l'attaqua et le fit périr d'une mort infaالحرم فقال عبلان بن سلمة بذكر قسوة ابيهم ثقيف على ابي فعال.

### نحن تُسى وقسا ابونا

وق ذلك يقول امية بن ان الصلت الثقفي

نغوا عن ارضهم عدنان طرًّا وكانوا اللقبائل تاهرينا وهم تتلوا الرئيس ابا رغال كمكّة اذيسوق بها الوضينا

وق ذلك يقول عزو بن درّاك العبدى

ترانى ان تطعت جبال قيس وخالفت المرورعلى تمم لاعظم نجرةً من ابي رغال واجور في الكومة من سدوم

mante, pour le punir du dommage que sa fraude causait aux habitants du territoire sacré. Le poète Ailàn, fils de Selamah, parlant de la rigueur de son aïeul Takif contre Rigal, a dit:

Nous sommes cruels, cruel était notre père.

Omeyah, fils d'Abou's-Salt le Takifite, a dit dans le même sens :

Ils ont expulsé de leur pays tous les fils d'Aduân; ils ont appesanti leur joug sur les tribus.

Ils ont tué Abou-Rigal le guide, près de la Mecque, tandis qu'il dirigeait sa monture sur le chemin de cette ville.

Tel est enfin ce passage du poëme d'Amr, fils de Darrak el-Abdi:

Si je traverse les montagnes de Kais, si je refuse le passage aux Benou-Témim,

Tu me regarderas comme un traitre plus criminel qu'Abou-Rigal, et plus injuste que Sedoum (Sodome) dans l'exercice de mon pouvoir. وسنورد فيها يرد من هذا اللتاب من قصة للبسشة وورودهم ومرا كان من امرهم في ذلك قال وق طريق العراق الى مكة بين الثعلبية والهُربر تحو البطانية موضع يعرف بقبر العبادى قرجمة المارة الى هذه الغاية كا يرجم قبر إلى رضال والمعبادى خبر طريف قد اتبنا على ذكره في كتابا في اخبار الرسان وفي كتاب حدائق الاذهان في اخبار بيت آل الذي عتم فكان ملك ابوهة على البهن الى ان هلك بعد ان رجع عن الحرم وقد سقطت اناماه و تقطعت اوصاله حين بعث الله عليه الطير الابابيل ثامًا وارعين سنة وكان قدوم اصحاب الفيل مكة بيرم الاحد لسبع عشرة للباته خلت من الخير الغيل مكة

Nous reviendrons plus tard sur l'histoire des Abyssins, leur entrée dans le territoire sacré et le résultat de cette expédition. On voit, sur la route qui mêne de l'Irak à la Mccque, entre Tâlebyeh et el-Habir, non loin d'el-Batanyeh, une localité nommée Tombeau d'el-Badi, où les voyageurs ont contunne de lancer des pierres, comme on le fait en passant près du tombeau d'Abou-Rigal. Cet lhadi est le héros d'une aventure singulière que nous avons racontée dans nos Annales historiques et dans le livre intitulé Jardins des intelligences, livre consacré à l'histoire de la famille du Prophète.

Abrahah vécut encore et régna pendant quarante-trois ans après son expédition contre la Mecque, d'où il revint les doigts mutilés et les articulations coupées, par suite de l'apparition des oiseaux ababil (sorte d'hirondelles) que Dieu lança contre lui, (Voyex Koran, CV, et Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, t. 1", p. 278.) L'arrivée des Compagnons de l'Éléphant à la Mecque eut lieu dans la nuit du lund i 17 du mois de moharrem, l'an 882 de

111.

واثنتين وهمانين للاسكندر وسنة ست عشرة ومايتين من تاريخ العرب الذي اوله حجة الغدر وسنذكر بعد هذا الموضع في المستحق لد من هذا اللبواع المستحق لد من هذا اللبات بحلا من تاريخ العالم وتاريخ الانبياء والملوك في باب نفرده لمذلك ان شمّاء الله تم ملك الهين بعد البوهة الاشرم ولده يكسوم فعم اداة سائر الباس ابرهة فاشتدت وطأته على الجن وعم اداة سائر الناس وزاد على ابيه واخيه في الانباء واخيه في البدء واخيه في الانباء واخيه في المناس واحديم في الانباء واخيه في المناس واحديم في الانباء واخيه في المناس واحديم في الانباء واخيه المناس واحديم في الانباء واخيه في المناس واحديم في الانباء واخيه في المناس واحديم في الدان المناس واحديم في المناس في المنا

l'ère des Séleucides, ou l'an 216 de l'ère des Arabes, qui part du pèlerinage de trahison. Plus bas dans cet ouvrage, et dans un endroit plus approprié au sujet, nous donnerons un résumé de chronologie universelle avec l'ère des prophètes et des rois. Ce sera l'objet d'un chapitre spécial.

Abrahah el-Achram laissa le trône du Yémen à son fils Yaksoum, qui, durant un règne de deux ans, désola le pays tout entier par sa cruauté. Il mourut au bout de ce temps, et son frère Masrouk ben Abrahah, qui lui succéda, opprima ses sujets avec une tyrannie qui dépassa les excès de son père et de son frère. La mère de Masrouk était de la famille de Dou-Yézen. Le fils de Dou-Yézen, nommé Seif, traversa les mers et viut à la cour de César pour implorer sou secours; mais il yrésida sept ans sans pouvoir vaincre ses refus. Vous êtes juifs, lui disait ce prince, tandis que les Abyssins sont chrétiens; of notre religion nous défend de donner notre appui à des infidèles contre des coreligionnaires. Seifse rendit

الى كسرى انوشروان فاستنجدة ومتّ اليد بالقرابة وسأله النصوة فقال له كسرى وما هذة القرابة التى ادليت بها الَّم فقال ايها الملك الجنبكة وفي الجلدة البيضا على السودان اذ كنتُ اترب اليك منهم فوعدة انوشروان بالنصرة وشغىل تحسرب الروم وغيرها تمن الامم ومات سيف بين ذى يدرن فأق ابنيه معديكرب بين سيف فصاح على بأب الملك فها ستّل عن حاله قال لى قبل الملك ميرات فوقف بين يدى انوشروان فسأله عن ميراته. فقال انا ابن الشيخ الذى وعدة الملك النصرة على للبشة ووجّه معه وهرز اصبهبد الديم في اهل الحيون وقال إن فتحوا فلنا وإن هلكوا فلنا وكلا الوجهيين فتع محملوا ئ

ensuite chez Kesra Anouchirwan pour le même motif, et il réclama sa coopération au nom de la parenté qui les unissait. · Quelle est donc cette parenté dont tu te prévaux auprès de moi? » lui demanda le Kosroès. - » Celle de la peau, répondit Seif, celle de la race blanche contre la race noire, puisque mon teint prouve que je tiens à toi de plus près que les Abyssins. » Anouchirwan s'engagea à lui donner des secours; mais ses guerres avec les Roumis et d'autres peuples l'empêchèrent de tenir sa parole, Seif, fils de Dou-Yézen, étant mort, son fils Màdi-Karib vint, à son tour, solliciter à la cour du Kosroès, et, quand on lui demanda ce qu'il réclamait: « Je viens, dit-il, revendiquer mon héritage devant le roi. » On le conduisit en présence d'Anouchirwan, qui lui demanda ce qu'il entendait par son héritage. Màdi-Karib répondit : « Je suis le fils du cheikh à qui le roi a promis son appui contre les Abyssins. » Anouchirwân lui accorda une troupe formée des criminels tirés des prisons et commandée par Wahraz, Sipehbed du Deilem, » Qu'ils remportent la victoire, ajoutait le roi, ou qu'ils périssent, l'avantage nous السفن من دجلة ومعهم خيولهم وعددهم وغطانهم حتى اتوا ابلة البصرة وه فرج البحر ولم تكن يومئذ بصرة ولا كونة وهذة مدن اسلامية فركبوا لا سفن البحر وساروا حتى اتو ساحل حضوموت مونعا يقال له مثوب تخرجوا عن السفن وقد كان اصيب بعضهم لا البحر فامرهم وهرز ان بحرقوا السفن ليعلموا انه للوت ولا وجه يؤمّلون للغر اليه فيجهدون انغسهم وى ذلك يقول رجل من حضوموت

اصع في مشوب السف في الإُستَنَّ من رهط ساسان ومن رهط مهرسُنٌ ليُخرجوا السودان من ارض اليَّمَنُّ دلَّهُمُ قصدة السبيل دو يدرُنُّ

restera, et dans l'un ou l'autre cas ce sera pour nous un succès. Ces auxiliaires, avec leurs chevaux, leurs bagages et les valets, turent transportés sur le Tigre jusqu'à Obollab, seul port de mer qui existât sur le territoire de Basrah, car la fondation de Basrah et Koufah date sentement de l'isladramant en un lieu nommé Matonb. Après le débarquement de son armée, qui avait éprouvé quelques pertes durant la traversée, Wahraz mit le feu aux vaisseaux, pour faire comprendre à ses soldats qu'il n'y avait derrière eux que la mort sans aucune chance de salut, et qu'il fallait vaincre à tout prix.

Un poête du Hadramaut a dit au sujet de cette expédition :

Matoub vit un matin mille guerriers couverts de leur armure ; c'étaient les fils de Sassan et les fils de Mahrasen ,

Venus pour chasser les noirs hors du Yémen, et guidés vers le terme de leur course par Dou-Yézen.

في شعر له طويل ونحى خبوهم الى مَلك اليمن مسروق بن اموهة فاتأهم في ماية الف من للبشة وغيرهم من جدير وكمهلان ومن سائر من يسكن اليمن فتصات القوم وكان مسروق على فيل عظم فقال وهرز لمن كان معمد من الغرس اصدقوا للحملة واستشعروا الصبر ثم تأمل مكلهم وقد فزل عن الغيل فركب بجلا ثم فزل عن للجمل فركب فرسا ثم انف من محاربة الغوس على فحوس استعطارًا لاصحاب السفى فدعا بجار فرحة فقال وهرز ذهب مكلم ونقل من كبير الى صغير وكان بين عيني مسروق بأورق جرآء معلقة من تاجم يمعلاق من الذهب قضيً كالمناز فرماة وهرز ورى القوم فقال وهرز لاحصابه قد وميت ابن للحمار

Ce poëme est très-long. Dès que le roi yéménite Masrouk, fils d'Abrahah, fut informé de l'approche de l'ennemi. il marcha à sa rencontre avec cent mille Abyssins, sans compter les contingents de Himyar, de Kehlan et des autres tribus du Yémen. Masrouk était monté sur un éléphant de haute taille. Quand les deux armées furent en présence, Wahraz dit aux soldats perses : « Attaquez franchement et prouvez que vous êtes des braves! » Jetant les yeux sur le roi yéménite, il le vit descendre de son éléphant pour monter sur un chameau, quitter cette monture pour prendre un cheval, puis, comme s'il dédaignait de combattre les Perses à cheval, et comme pour mieux montrer le mépris que lui inspirait une troupe de matelots, il le vit enfourcher un âne. Wahraz dit alors à ses compagnons : « C'en est fait de sa royauté: elle va passer du grand au petit. » Un superbe rubis rouge étincelait sur le front de Masrouk et une chaînette d'or le retenait à sa couronne. Wahraz décocha une flèche au roi et ses soldats l'imitèrent. « Je viens d'atteindre ce fils de l'âne, dit Wahraz à ses compagnons, obserانظروا ان كان القرم بجتمعون عليه ولا يتغرقون عنه فهو يق وان كان العماية بجتمعون عليه ويتغرقون عنه فقد هلك فنظروا فرأوهم بجتمعون ثم يتغرقون عنه فاخبروه بذلك فقال الجلوا على القوم نحملوا عليهم وصدقوهم فانكشفت للمبشقة وأخذهم السيف ورفع رأس الملك مسروق بن ابرهة مع رؤس خواس اسحامه فقتل منهم نحو ثلثين الغاوتد كان انوشروان شرط على معديكرين شروطا منها أن الغرس تتزوج في البهسي ولا تتزوج البهن فنها وخراج بجله البه فترج وهرز لمعديكرب بتاج كان معه وبدنة من الغضة البسمة اياها وكتب الى انوشروان بالفتح وخلف هنالك بجاعة من اصابه فكان بجيع

vez ce qui se passe. Si ses soldats l'entourent et ne le quittent pas, c'est qu'il est vivant; si, au contraire, après l'avoir entouré, ils s'éloignent de lui, c'est une preuve qu'il est mort. » Les Perses, voyant l'ennemi se grouper autour du roi, puis s'en écarter, se hâtèrent d'en informer leur général. « En avant! - leur cria Wahraz. Ils se jetèrent alors sur les Abyssins, les attaquèrent vigoureusement, et les mirent en déroute l'épée dans les reins. La tête du roi Masrouk et celles de ses principaux officiers furent plantées sur des lances. On évalue à trente mille le nombre de leurs morts. Parmi les conditions imposées par Anouchirwan à Madi-Karib, était le droit, pour les Perses, de prendre des fenimes dans le Yémen et la défense aux Yéménites d'épouser des Persanes. En outre, Mådi-Karib s'engageait à payer tribut au Kosroès. Il recut des mains de Wahraz une couronne que ce général avait apportée et une cuirasse d'argent. Wahraz écrivit à Anouchirwan pour lui annoncer le triomphe de son armée, et, en quittant le Yémen, il y laissa une garnison de ses propres troupes. La durée totale de la domination des Abysما مكلت الاحابش الهن اثنتين وسبعين سنة وكان ملك مسروق بن ابرهة الى ان قتله وهرز ثلث سنين وذلك لجس واربعين سنة خلت من ملك انوشروان وق مسير الغرس الى الهن ونصرتهم على للبشة يقول بعض اولاد نارس

حين خصنا التجارحتى فككنا بلموت من نسل ساسان شُوس وببييض بوات ويتلاً كشرى العرق غزى الابدان فقتلنا مسروق إذ تأه لل ال ان تداعت تباثل البشان وفلقنا يأتوتة بين عينيد وحوينا بلاد تحطان قسرً وحوينا بلاد تحطان قسرً ومعينا فيه بكل سرور ومنتاعل بين تحطان و

sins, dans le Yémen, fut de soixante et douze ans, et Masrouk, fils d'Abrahah, régnait depuis trois ans, lorsqu'il fut tué par Wahraz, l'an 45 du règne d'Anouchirwân.

L'expédition des Perses dans le Yémen et la victoire qu'ils remportèrent sur les Abyssins ont inspiré les vers suivants à un poête originaire de la Perse:

Nous avons traversé les mers pour affranchir Himyar de la tyrannie des Ahyssins,

Avec une armée de héros de la race de Sassân, héros aux regards superbes, qui faisaient au harem un rempart de leurs lances

Et de leurs épées acérées et hrillantes, qui pénétraient dans le corps, rapides comme l'éclair.

Nous avons tué l'orgueilleux Masrouk, tandis que les trihus abyssines

nous provoquaient au combat. Le rubis qui hrillait sur son front a été fendu par la flèche du guerrier de Saucia

de oassan. Alors notre armée victorieuse a enveloppé le pays de Kahtân; elle a pénétré jusque sous les portiques de Goumdân.

Là nous avons goûté toutes les voluptés et comblé de nos bienfaits les fils de Kahtân.

وق ذلك يقول ابو عبادة الجنري لبعض ابناء النجم يذكر فضل الغرس على اسلافه لانه رجل من تحطان<sup>(۱)</sup>

هل لَكُمْ في يد يركو الثناء بها ونعمة ذكرُها باق على الروي التعلوما فليست بكر أتُمُكم علياة الدلاً عن سيف بن ذي يرن الم حد أن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن والطعن عن صنعاً وعكن انتم بنو المنع المجدد واعن بنو

قال المسعودى واتت معديكرب الوفود من العرب تهنيد بعـود المك البه واشراى العرب وزقارًها وفيهم عبد المطلب بـن هاهم بن عبد مذان وامية بن عبد شمس بن عبد مـنـان

Abou Ybadeh el-Bohtori a traité le même sujet dans des vers adressés à un noble de la Perse. Ce poète, qui était de la famille de Kahtán, exalte en ces termes la supériorité des Perses sur ses propres ancêtres:

Quelle générosité est la vôtre, et qu'il est doux de la louer! La mémoire de vos bienfaits vivra dans la postérité.

Quels que soient ces biensaits, nous n'en avons pas la virginité (ils ne sont pas les premicrs); c'est le Yémen qui, plus que moi, profita de vos dons.

Rappelez-vous le jour où votre aïeul Anouebirwân effaça la tache de bonte qui ternissait Seïf (l'épée), fils de Dou-Yézen;

Alors que ses cavaliers nous protégeaient par leurs exploits coutre l'armée de Sanaa et d'Aden.

Vous êtes les fils d'un bienfaiteur généreux, et nous les fils de celui qui a été comblé de vos grâces et de vos faveurs.

Mådi-Karib reçut ensuite une députation de princes et de chefs arabes, qui vinrent le féliciter d'avoir reconquis sa couronne. De ce nombre étaient Abd el-Mottalib, fils de Hachem, fils d'Abd-Ménaf; Omeyah, fils d'Abd-Chems, وخويلاد بن اسد بن عبد العربي وابو زمعة جد امية بين إن الصلت الثقل وقيل بل ابو الصلت ابوة فدخلوا اليمه وهو في اعلى قصرة المعرون بغمدان بمدينة صنعاً ، وهو مضعّ بالعنبر وسواد المسك يلوح على مغرقه وسينه بين يديد وهل يمينه وبسارة الملوك وبناء الملوك وبناء المقاول فتكانت الخطائة ونطقت الربحاء وتد تقدمهم عبد المطلب بن هاشم فقال عبد المطلب أن الله جل جلاله قد احلّك ايها الملك تعدّر وفيعا صعبا منيعا شاختا بادخا وانبتك منبتا طابت ارومته وعرب جُرثومته وثبت اصله وبسق فيقه في آكرم معدن واطيب موطن خانت أبيت اللعي رأس العرب وربعها الذي تخصب به وانت

fils d'Abd-Ménaf; Khowaïled, fils d'Aced, fils d'Abd el-Ozza; Abou Zamaah, aïeul d'Omevah, fils d'Abou's-Sait le Takifite; quelques auteurs nomment aussi Abou's-Salt, père de ce dernier. Ils se présentèrent devant le roi, qui se tenait sur la terrasse de son palais de Goumdan, à Sanaa. Mâdi-Karib, tout parfumé d'ambre, le front brillant d'une teinture de musc, et son épée placée devant lui, avait, à sa droite et à sa gauche, une foule de rois, de princes et de fils de mikwal (chefs); il recut ainsi les hommages des orateurs et les félicitations des nobles députés. Abd el-Mottalib, fils de Hachem, sortit des rangs et lui adressa le discours suivant : « O roi , Allah le Tout-Puissant t'a accordé une place éminente, escarpée et inaccessible, un rang élevé et sublime. Il a consolidé ton pouvoir comme une plante aux racines fermes et puissantes, inébranlable à sa base, et dont les rameaux luxuriants s'étendent sur le sol le plus fertile et dans le plus fortuné des pays. Loin de toi les malédictions! Tu es le chef des Arabes; tu es le printemps qui répand la fécondité, le souverain devant lequel s'inclinent les Arabes, ايها الملك ذروة العرب الذي له تنقاد وهودها الذي عليه العباد ومعقلها الذي يلجأ اليه العباد سلغك خيرسلف وانت لنام نمهم خير فلن يجل ذكر من انت سلغه ولن يهلك من انت خلفه ايها الملك تحن اهل حرم الله وسدنة بيته اتشحسنا اليك الذي ابهبنا من كشف ألكرب الذي فرجنا فنحن وفد التهنية لا وقد المرزية فقال له الملك وايهم انت ايها المتكل قال ان عبد المطلب بن هائم بن عبد منان قال الملك معديكرب بن سيف ابن اختفا قال نعم قال ادنوة قادن ثم اتبل عليه وعلى الوقد فقال لهم مرحبا واهلا وناقة ورحلا ومستناخا سهلا ومكلا رتشلا يعطى عطا جؤلا قد سع الملك

la colonne sur laquelle ils s'appuient, la citadelle où les sujets trouvent un asile. Tes ancêtres étaient les plus nobles des ancêtres; mais, à nos yeux, ta noblesse surpasse la leur. La gloire de ceux dont tu seras l'aïeul ne s'éclipsera jamais; la mémoire de ceux dont tu descends est immortelle. O roi, nous sommes les habitants du territoire consacré à Dieu, les gardiens de son temple; c'est lui qui nous a envoyés vers toi, qui nous as délivrés du danger, qui nous as sauvés. Nous sommes porteurs de félicitations et non des messagers de haine et de reproches. - « Toi qui m'adresses la parole, lui dit le roi, qui es-tu? - Je suis Abd el-Mottalib, fils de Hachem, fils d'Abd-Ménaf. - Le fils de notre sœur? demanda Mâdi-Karib. - Oui. - Qu'on le fasse approcher! » ajouta le roi, Puis il s'avança lui-même au-devant de l'orateur et de tous les députés, et il lui dit : « Salut et bienvenue! Heureux voyage et heureux séjour! Que vos chamelles soient fécondes et vos pâturages verdoyants! Soyez comblés des dons les plus riches! Le roi a entendu vos paroles; il reconnaît sa parenté avec vous et il مغالنكم وعون قرابتكم وقبل وسيلتكم فانام اهد الليبل واصل المهاركلم الكرامة ادا قام وللحبا ادا ظعنام ثم قال ابو زمعة جدّ امية بن إني الصلت الثقفى فانشده قصيدته التي الرّلها

لبطاب الوطر امثال ابن ذي يزن يلج في البحر احوالا واحوالا (اا حتى أن بدى الاحرار بجلهم تخالهم في سواد الليل اجبالا لله درَّمُ من عصبة خرجوا ما إن رأيت لهم في الناس امثالا أرسنت أسداع شود آللاب فقد اسمين شريدهُم في الارس فدو قاسرت هندًا عليك التاج مرتفعا في رأس فحدان دارًا منك وخلالا تم آدائي آلسك إدشائت بنامتهم واسبل النوم في برديك اسبالا تلك الحارم لا تعبان من لبس

accepte ses liens. Soyez les maîtres à toute heure du jour et de la nuit. Vous serez honorés pendant votre séjour, et nos bienfails vous suivront au moment du départ.»

Abou Zamaah, grand-père d'Omeyah, fils d'Abou's-Salt, des Bénou-Takif, récita alors une ode qui commençait ainsi:

Qu'ils recherchent le succès, ceux qui ressemblent à Seif, fils de Dou-Yézen, alors qu'il était, au milieu des mers, le jouet de la fortune, Jusqu'au jour où il revint, amenant avec lui de nobles soldats que, dans

les ténèbres, on prenait pour des montagnes. Que Dieu récompense cette troupe de braves à qui je ne connais pas de rivaux!

Tu as déchaîné des lions sur ces chiens de nègres, et, le soir de la bataille, les cadavres des fugitifs jonchaient le sol.

Roi, bois gaiement, le front orné de la couronue, sur la terrasse de Goumdan, et que le vin circule à la ronde!

Ils sont anéantis maintenant; parfume-toi de musc et dors d'un sommeil paisible dans ton manteau roysl.

De pareilles prouesses ne sont pas comme deux tasses de lait métangé d'eau et se transformant ensuite en urine (c'està-dire ne sont pas de peu de valeur).

ولمعديكرب بن سبف بن دى يدن صدا كلام كثير مع عبد المطاب وكوائن خبرة بها في امر الذي عمّ وبدء ظهورة بشر بها عبد المطاب وخبرة عن احواله وما يكون من امرة وحيّا تجيع الوقد وانصروا وقد اتينا على ما كان من اخبارهم في كتاب اخبارالزمان ناغنى دلك عن اعادة وصفه قال المسعودى وانام معديكرب بن سيف بن دى يزن على البن مكا واصطنع عبيدا من الحبشة حرّابة بمشون بين يديه بالحراب فركب في بعض الايام من تصرة المعروف بعمدان يمدية اصغاء خبلا صمال الى رحيتها عطفت عليه الحرارة من الحبشة فتغلوه تحرابهم فكان مكلة اربع سنين وهو اخر من صلك الحبي من تخطابه فكان مكلة اربع سنين وهو اخر من صلك الحبي من تخطاب سنة وباية

Màdi-Karib, fils de Seif, fils de Dou-Yézen, eut de longs entretiens avec Abd el-Mottalib; il lui révéla différentes circonstances concernant le Prophète, dont il lui annonça la venue prochaine, ainsi que les événements de sa vie et de sa mission; puis il félicita de nouveau tous les envoyés et les congédia. Les détails que nous avons donnés sur Màdi-Karib dans nos Annales historiques nous dispensent d'y revenir ici.

Màdi-Karih, une fois en possession de la couronne du Yémen, établit pour sa garde particulière une compagnie d'esclaves abyssins, qui marchaient devant lui une pique à la main. Un jour qu'il sortait de son château de Goumdân, situé dans la ville de Sana, cette troupe d'Abyssin Fassaillit sur la place publique et l'égorgea. Ce roi avait régné quatre ans, et fut le dernier souverain de la maison de Kahtân, qui régna dans le Yémen. Le nombre total des rois du Yémen s'élève à trentesept, pendant une période de trois mille cent quatre-vingt-dix ans.

وتعدي سنة قال المسعودي ناما عبيد بن شرية الجرفي حين وقد ال معاوية وسألم عن اخبار المحن و تواريخ سفيها فاقم ذكر ان اوّل ملوك المهن على حسب ما قدمنا لم هذا الماب سبا بن يشجب بن يعرب بن قبطان ملك ماية واربعا وثانين سبة تم ملك بعدة الحارث بن شداد بن ملطاط بن جرو ماية وخسا وعصوين سنة تم ملك بعدة البرهة بن الرائش وصو دو لمنار ماية وثانا وثانين سنة ثم ملك بعدة افريقس بن ابرهة ماية واربعة وستين سنة ثم ملك بعدة الحرد العبد المبده المبده المبدة المبده المبدل المبدد المبدل المبدل المبدل المبدل المبدل المبدل بن فرو وهو دو الصرح سنة ثم ملك بعدة المبدل بنت شرحيبل بن فرو وهو دو الصرح سنة ثم ملك بلقيس بنت المهدهاد سبع سنين ثم ملك سلهان بن داود عليها السلام الهدهاد سبع سنين ثم ملك سلهان بن داود عليها السلام ثانا وعشوين سنة على حسب ما قدمنا من امر بلقيس ثمث ثاثا وعشوين سنة على حسب ما قدمنا من امر بلقيس ثمث

Obeid, fils de Chériah le Djorhomite, avant été chargé d'une mission auprès de Moàwiah, fut interrogé par ce prince sur le Yémen et la chronologie de ses rois. Voici dans quel ordre il la lui présenta. Le premier roi du Yémen, et en cela il s'accordait avec ce que nous avons dit précédemment, fut Saba, fils de Yachdjob, fils de Yàrob, fils de Kahtan, qui régna pendant cent quatre-vingt-quatre ans. Puis vint el-Harit, fils de Cheddad, fils de Maltat, fils d'Amr, pendant cent vingt-cinq ans; Abrahab, fils d'er-Raïch, surnommé Dou'l-Minar, pendant cent trente-trois ans; Afrikous, fils d'Abrahah, pendant cent soixante-quatre ans; son frère, el-Abd, fils d'Abrahah, pendant quarante-cinq ans; el-Houdhad, fils de Chorhabil, fils d'Amr, surnommé Dou's-Sarh (l'homme du château), pendant un an; Belkis, fille d'el-Houdhad, sept ans; Salomon, fils de David, vingt-trois ans, d'après ce que nous avons dit déjà en parlant de la reine

ملك بعدة ارخبعم بن سلبهان علية السلام سنة ثم رجع الملك الى جيرفلك من بعد ارخبعم بن سلبهان ياسر بن يضم آبن يعفر بن علو بن عدو دى الاذعار خسا وثائثين سنة وقد قيدل فى العالم وبحوز كون دائل فى المقدور وإنه أما سمى ذا الاذعار لانه وصل الى قوم فى اتأصى مفاوز اليمن وارض حضوموت مشوى الحق تجيين الصور وجوصهم فى صدورهم فها رأى اصل اليمن ذلك اذعرهم ما شاهدوا من ذلك وجزعت نفوسهم فسمى ذا الاذعار وقيل غير ذلك والله اعلم بكيفيته ثم ملك بعدة جمو آبن شهربن افويقس ثاثنا وخسين سنة ثم ملك بعدة تمع الاقرن

Belkis; puis Arkhoboam, fils de Salomon, pendant un an. Après Arkhoboam, la couronne revint à un prince himyarite, Yaçir, fils de Yanâm, fils de Yâfar, fils d'Amr Dou'l-Adar, pendant trente-cinq ans. On donne à ce surnom de Dou'l-Adar (l'homme des terreurs) une origine que la raison se refuse à admettre, et qui sort de l'ordre des faits naturels, bien qu'elle soit possible en elle-même. On raconte que ce roi fut surnommé ainsi, parce qu'il trouva, dans les parties les plus reculées du désert du Yémen et du Hadramaut, un peuple d'un extérieur repoussant et extraordinaire. On assure qu'ils avaient le visage au milieu de la poitrine. L'apparition de ces êtres singuliers inspira une si vive terreur aux Yéménites et les impressionna tellement, qu'ils donnèrent à leur roi le surnom de Dou'l-Adar. Du reste, on explique ce mot de différentes manières; Dieu sait mieux ce qui en est. Le roi suivant fut Amr, fils de Chammir, fils d'Afrikous, qui régna cinquante-trois ans; puis Tobbà el-Akran, fils d'Aur, nommé aussi Tobbà le Grand, بعده ابنه مكليكرب بن تبع خسا وثائثين سنة ثم ملك تبع
آبن مكليكرب بن تبع وهو تبع أبو كرب اسعد بن مكليكرب
ابنعا وثمانين سنة ثم ملك بعده كلال بن مثوب اربعا وسبعين
سنة ثم من بعده تبع بن حسان بن تبع ثانقاية سنة وستا
من بعده ابرقة بن الصباح ثانا وسبعين سنة ثم من بعده
دو نواس زرعة وقال يوسف ويقال غربب بن قطن تسسعا
دو نواس زرعة وقال يوسف ويقال غربب بن قطن تسسعا
دو ثمانين سنة ثم ملك بعده لخنيعة يعزى بذى الشناتر اربعا
وثمانين سنة ثم ملك بعده لخنيعة يعزى بذى الشناتر اربعا
وثمانين سنة ثم ملك بعده تعدن بدى شرية في ترتيب ملوكهم
وتمانين تاريخ سنبهم لنائي على تجميع ما قبل في ذلك دن التنازو
وتباين تاريخ سنبهم لنائي على تجميع ما قبل في ذلك من التنازو

cent cinquante-trois ans; son fils Melki-Karib, trente-cinq ans; Tobba, fils de Melki-Karib, fils de Tobba; il est nommé aussi Tobbâ Abou-Karib Açâd, fils de Melki-Karib, quatrevingt-quatre ans; Kelal, fils de Matoub, soixante et quatorze ans; Tobbâ, fils de Haçân, fils de Tobbâ, trois cent vingtsix ans; Martad, trente-sept ans; Abrahah, fils de Sabbah, soixante et treize ans; Dou-Nowas Zorâh, connu aussi sous le nom de Youcef ou de Garib, fils de Katan; il régna quatrevingt-neuf ans. Ensin Lakhniah, surnommé Dou'l-chénatir, qui régna quatre-vingt-quatre ans. La durée totale de cette dynastie est donc de dix-neuf cent vingt-sept ans. Si nous donnons, en cet endroit, le système d'Obeïd, fils de Chériah, sur l'ordre de succession des rois yéménites, et la durée de leur règne, c'est que nous voulons présenter toutes les opinions différentes qui ont été proposées sur ce sujet. De Dieu vient tout secours.

على حسب ما قدمناه في الرحية بحوابهم كان بصنعاء خليفة لوهرز في بجاعة من التجم عن كان ضمهم وصرز الى معدى كرب فركب وألى على من كان ضمال من الحبشة وضبط البلد وحتب بدلك الى وهرز وهو بباب انوشروان الملك وذلك بلادائن من ارس العراق ناعم وهرز الملك بذلك فسيترة في المرابعة الذي من الاساورة وامرة باصلاح الهين وان لا يبقى على احد من بقايا الحبشة ولا جعد قطط قد شرك السودان في نسبة فأني وهرز الهين ونرل صنعاء فلم يشرك بها احداً من السودان ولا من انسابهم وملك انوشروان وهرز على الهين الى السودان ولا من انسابهم وملك انوشروان وهرز على الهين الى العدان الى هلك بصنعاء ثم ملك بعدة النوشجان بن وهرز الى ان هلك

Quand les Abyssius, ainsi que nous venons de le raconter, eurent égorgé Màdi-Karib, fils de Seif, à coups de lance dans la cour de son palais de Sanaa, l'agent de Wahraz, qui résidait dans cette ville avec une garnison étrangère, placée par Wahraz auprès du roi yéménite, monta aussitôt à cheval, s'empara de tous les Abyssins qui se trouvaient là, occupa militairement la ville, et écrivit à Wahraz pour l'instruire de ces événements. Wahraz était alors à la cour d'Anouchirwân, à Médain, en Irak; il se hâta de faire part de ces nouvelles au Kosroès, et reçut l'ordre de partir avec quatre mille chevaliers perses, par la route de terre, pour rétablir l'ordre dans le Yémen. Il avait pour mission de ne pas laisser un seul Abyssin vivant et de tuer même ceux dont la chevelure crépue indiquait dans leur origine une infusion de sang noir. Wahraz, à peine arrivé dans le Yémen, entra dans Sanaa, égorgea sans pitié les Abyssins et détruisit tout ce qui appartenait à cette race. Puis il gouverna le Yémen au nom d'Anouchirwân, et mourut dans ce poste. Son fils Nonchadjân lui succéda, et exerça le pouبها هم ملك بعدة رجل من نارس يقال له سجعان شم ملك بعدة خرزاد ستة اشهرشم ملك بعدة ابن سجعان ثم المرزبان وكان من اهل بيت تمكلة نارس ثم ملك بعدة خُر خسرو وكان مولدة باليمن ثم ملك بعدة بادان بن ساسان تال المسعودي فهولاء بجيع من ملك اليمن من تحطان والبشة والغرس وقد ملك اليمن رجل من ولد ابرهم الجليل وهو يعد في ملوك اليمن واسمه هنيبة بن امم بن بحدل بن مرن بن ابرهم الخيل وكان له شأن عظم في ملك اليمن وطالت ايامه وذكرة امرؤ القيس في شعرة (أ) وكانت ملوك اليمن وطالت ايامه وذكرة مثل آل ذي بحروآل ذي كلاع وآل ذي اصبح وآل ذي بين الا

voir jusqu'à sa mort. Il fut remplacé par un agent originaire de la Perse, qui se nommait Sabhān. Après lui vint Khorad, qui ne régna que six mois. Ses successeurs furent d'abord un fils de Sabhān, et après celui-ci, un Merzebān, qui appartenait à la famille des Kosroès. Le gouverneur suivant fut Khor Khosrou, qui était né dans le Yémen, et qui laissa le trône à Badān, fils de Sassân.

Tels sont les rois kahtanides, abyssins et perses qui ont possédé le Yémen. En outre, un descendant d'Abraham, l'ami de Dieu, a gouverné ce pays, et il est compté parmi les souverains yéménites. Il se nommait Honeibab, fils de Omaim, fils de Bedil, fils de Maran, fils d'Abraham; il jouit d'une puissance considérable et vécut un grand nombre d'années. Il est cité dans les poésies d'Imrou'l-Kaïs. Le plus grand nombre des princes yéménites, tels que les Dou-Sahr, les Dou-Kilâ, les Dou-Asbah, les Dou-Yézen, habitaient la ville de Dafar; très-peu d'entre eux se fixèrent dans d'autres villes. On lisait l'inscription suivante, en caractères prini-

ш.

اليسير مفهم فانهم نزلوا غيرها وكان على باب ظفار مكتوبا بالقلُم الاول بالجر الاسود ما صورته

يوم شيدت ظفارٌ قبلاً لمن التب قالت لجبير الاختيار الشهرار الشهرار المسيدت ما بعد داك فقالت الله ملكى للخبارس الاحبرار الأم سيلت ما بعد داك فقالت الله ملكى الى قريش التجار الشهرات ما بعد داك فقالت الله ملكى لجنه بير حجار وقليلا ما يلبت القوم فيها عند تشييدها يجاى البوار من أشود يلغيهم التجرفيهم من أشود يلغيهم التجرفيهم من أشود يلغيهم التجرفيهم من أشود يلغيهم التجرفيهم من أشود يلغيهم التجرفيهم

وهذا خبر عن ملوك تداولوها اخبر عن مكلهم قبل كونهم فتداولتها هذه الملوك على حسب ما وصغنا وينتظر في المستقبل

tifs, sur une pierre noire placée au-dessus de la porte de Dafar : Le jour où Dafar fut hâtie, on lui demanda : «A qui appartiens-tu?»

- Elle répondit : «Aux illustres Himyarites.»

  On lui dit : «Quels seront tes maîtres après eux?» «Les Abyssins
- cruels. »
  «Et après eux?» «Les nobles souverains de la Perse. »
  - «Et après eux?» «Les Koreïchites qui font le commerce.»
  - «Et après eux?» «J'appartiendrai à des Himyarites magicicus; «Mais cette famille ne durera pas longtemps après son rétablissement.
- Elle sera précipitée dans un abime de malhours par « Des lions que la mer jettera sur ses plages et qui propageront l'incendie jusqu'aux régions les plus hautes du pays. »

Cette prédiction, concernant les rois du Yémen, aurait donc été faite avant leur avénement, et c'est, en effet, dans cet ordre qu'ils se succédèrent. Quant à l'incendie qui s'étendra jusqu'aux montagnes, c'est un événement réservé à من الرمان ما ذَكِر من وقود النيران في اعالى الدياروعند اهد الجن ان ديارهم ستغلب عليها الاحابش اخر الرمان من بعد العناق وهنات وكوائن واحداث وبعث النبي صلّعم وعلى البهن قال كسرى وظهر الاسلام فغلب تجد الله وقد البنا على اخبار من كرنا من الملوك وسيرهم ومطافاتهم في المبلاد وحروبهم وابنيتهم في سائر مطافاتهم في اللهدد وحروبهم اعادته في هذا التناب وبدلد البهن طويل عريض حدة تما يلى مكمة الى الموضع المعروف بطاحة الملك سبع مراحل ومن صنعاته الى عدن سبع مراحل ومن صنعته وللدي من وادي وحال فا بين مفاوز حضوص وهي ال عشرة وللد الجن من وادي وحد الثالث بن وادي وحد الثالث تجر الجين على ما ذكرنا انعه تحر

l'avenir. Les habitants croient qu'à la fin des temps, et après une longue série de malheurs, de désastres et de calamités, les Abyssins se rendront maîtres de leur pays. Le Yémen était gouverné par les agents du Kosroès, lorsque le Prophète reçut sa divine mission; l'islam y fut alors préche, cy grâce à Dieu, il en fit bientôt la conquête. Les détails que nous avons donnés, dans notre Histoire moyenne, sur les rois du Yémen, leurs voyages, leurs guerres, et les monuments qu'ils ont fondés durant leurs expéditions, nous dispensent de revenir sur ce sujet.

Le Yémen est un pays plus long que large. D'une part, entre la Mecque et l'endroit nommé Talhate-l-Métik, on compte sept stations; la même distance sépare Sanaa d'Adeu, en évaluant chaque station à cinq ou six parasanges. D'autre part, de Wadi-Waha à la contrée située entre les déserts du Hadramaut et l'Onián, on compte vieng tstations. En troisième lieu, le Yémen est borné par la mer du Yémen, الغلزم والصين والهند تجميع ذلك عشرون مرحلة في ستة عشر مرحلة وسمات ملوك البين كذى يرن وذى نواس وذى منار وغير ذلك مضافة الى مواضع والى افعال لهم وسير وحروب وغير ذلك وفي سمات لهم تمبرهم من غيرهم وتبين كل واحد منهم بها عن غيرة من ملوكهم واذ قد ذكريا جوامع من إخبار البين وملوكها فلنذكر الآن ملوك لليرة من بنى نصر وغيرهم للحوتهم بالبين ثم نعقب ذلك يملوك الشام من البين وخيرهم

qui, ainsi que nous l'avons dit, est nommée aussi mer de Kolzoum, mer de la Chine et de l'Inde. Cela fait en tout vingt stations de long sur seize de large. Les noms de ses différents rois : les Dou-Yézen, les Dou-Nowas, les Dou-Minar, etc. sont tirés des localités du pays ou de quelques traits de leur vie, de leurs expéditions ou d'autres particularités de ce genre. C'est à l'aide de ces noms qu'on distinguait la dynastie himyarile des autres dynasties, et chacun de leurs princes en particulier.

Après cet exposé rapide de l'histoire du Yémen et de ses rois, nous allons parler des rois de Hirah, les Benou-Nasr, etc. à cause de leur relation étroite avec l'histoire du Yémen. Puis nous nous occuperons des princes yéménites et des autres familles qui ont régné en Syrie.

## الباب الرابع والاربعون

ذكر ملوك الحيرة من بنى ننصر وغيرهم

ولما هلك جذيمة الوضّاح واتت عليه الربا بنت عرو بن ضرب بن حسّان بن أذينة بن السميدع بن هوبروكان مكلا على مشارق الشام الى الغرات من قبل الروم وكانت دارة بالموضع الذى يعرن بالمضيق بين بلاد للنانوقه وقرقيسيا وقد كانت الربا تملكت بعد ابيها واطمعت جذيمة في نفسها الى ان قتلته واتأم جذيمة مكا في زمان ملوك الطوائف خسا وتسعين سنة وق ملك اردشير بن بابك وسابور للحنود ثلثا وعشريين سنبة

## CHAPITRE XLIV.

ROIS DE HIRAH, DE LA FAMILLE DES BENOU-NASR, ETC.

Djodaïmah, surnommé el-Waddah (éclatant de blancheur), périt dans le piége que lui tendit Zibba, fille de Amr, fils de Darib, fils de Haçân, fils d'Odeïnah, fils de Sameīdâ, fils de Houbar. Le père de cette princesse gouvernait, au nom des Romains, les provinces orientales de la Syrie jusqu'à l'Euphrate, et résidait dans une localité nommée el-Madik (le défilé), entre Khanoukah et Karkicyiah. Lorsque Zibba hérita de la couronne paternelle, elle réussit à se faire aimer de Djodaïmah et finit par le tuer. Djodaïmah régna quatre-vingt-quinze ans sous les chefs des satrapies, plus vingt-trois ans sous Ardéchir, fils de Babek et Sabour el-Djunoud; ce qui fait en tout cent dix-huit ans.

فكان مكله ماية وثمّان عشرة سنة وكان يكنى بابى مالك وفيه يقول سويد بن ابى كاهل اليشكري

إن أذنَّ حتى فقبلى دائمه طسمُ عادٍ وجديسُ دو الشَّعَ وابد و مالك أللهما الذي تتلته بنت عردٍ بالخَدَع وال عن الملك قبل و الخَدَع الله وهو اول من ملك للحية والله اعظ وكان يقال له مالك بن فهم بن دوس بن الازد بن اللهوت بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن يخصب بن يعرب آبن تخطان وكان سار من الهن مع ولد جَفْنَة بن عجو بن عامر مُريقيا فسارت بنو جغنة تحو الشام وانفصل مالك تحو العراق فلك على مضر بن نزاز اثنتي عشرة سنة ثم ملك ابنه جذيمة ابن اختما عرو بن

Son prénom était Abou Malik, comme on le voit par les vers suivants de Soweid, fils d'Abon-Kahel el-Yachkori : Si je dois goûter le breuvage de la mort, avant moi l'ont goûté Tasm,

des Benou-Ad, Djedis l'infâme (dou-chană)

Et Ahou Malik, le devin, qui périt victime des stratagèmes de la fille d'Amr.

Avant Djodaiuah, la couronne avait appartenu à son père, qui fut, à ce que l'on croit, le premier roi de Hirah. Voici son nom et sa généalogie : Malik, fils de Fahm, fils de Dous, fils d'el-Azd, fils d'el-Gawt, fils de Nabit, fils de Malik, fils de Zeid, fils de Kehlân, fils de Saba, fils de Yachdjob, fils de Yarbe, fils de Kahtân. Malik avait émigré du Yémen avec la famille de Djánah, fils d'Amr, fils d'Amrimozaikya. Les Benou-Djánaha se dirigérent vers la Syrie, Malik se fixa dans l'Irak, et régna pendant douze ans sur la tribu de Modar, fils de Nizar. Son fils Djodaímah lui succéda, comme nous venons de le dire; il laissa le trône à un

عدى بن نصر بن ربيعة بن الخارت بن مالك بن غام بن عارة آبن الحم وهو اول من نزل من الملوك الديرة واتحذها منزلا ودار ملك والديرة واتحذها منزلا ودار ملك والديرة واتحذها منزلا ودار على الملك والديرة دكان ملك عبد عدى بن اخت جذية ماية سنة الله الله المسعودي مقدد ذكر غير واحد عمى عنى باخبار العرب وايامها ان جذية اول من ملك من تضاعة وانع جذية بن مالك بن ضهم التنوي وإنه قال دات يوم لندمائله لقد ذكر لى غلام من الحم الدوران الدور بعثت اليه فوليته كاس والقيام على رأسي لكان الرأى فقالوا الرأى ما راد الله فليبعت اليه فوليته كاس والقيام على رأسي لكان الرأى فقالوا الرأى ما راد الله فليبعت اليه فليد عن اليه ولدي بين اليه فليد على اليه ولدي بين واليه الميه عدل بين والتعالى فليبعت

fils de sa sœur, nommé Amr, fils d'Adi, fils de Nasr, fils de Rébyah, fils d'el·larit, fils de Malik, fils de Ganem, fils de Nemarah, fils de Lakhm. Amr fut le premier roi qui fixa sa résidence à Hirah, et fit de cette ville la capitale de son royaume; il est le chef de la dynastie des Marites, autrement nommés rois de Hirah. Cet Amr, fils d'Adi, neveu de Djodaïmah, régna cent ans.

Quelques auteurs, parmi ceux qui ont étudié avec soin l'histoire des Arabes et de leurs journées célèbres, croient que Djodaimah fut le premier roi de la famille des Kozaites, et ils le disent fils de Malik, fils de Fahm le Tonoukhite. Ce roi dit un jour à ses favoris : 0n m'a parié d'un jeune homme issu de Lakhm, qui vit parmi ses oncles les Benou-Yiad, et l'on m'a vanté sa beauté et sa politesse. Ne serait-il pas convenable de le mander à na cour et de lui confier les fonctions d'échanson et de page? — « Tout ce que le roi propose est sage, répondirentils; il faut donc faire venir ce jeune homme. « Quand il se présenta devant le roi, Djodairad lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui démanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi, fils de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi de Macitand lui demanda son non. « Je suis Adi demanda son

نصر بن ربيعة فولاه تجلسه نعشقته وقاع بنت مالك اخت الملك فغالت يا عدى اذا سقيت القوم فامترج لهم وغدّن للك فاذا اخذت الخبر فيه فاخطبنى اليه فانه يورجك فاشهد القوم أن فعل ففغل الغلام ذلك وخطبها وروجها به فاشهد عليه وانصرى الغلام اليها فعرفها فقالت عرّس باهلك فغعل دفحا اصبح غدا مُصرّجا بالمُثلوق فقال له جذية ما هدفه الآثار يا عدى فال آثار العروس قال وأى عوس قال عوس وقائ فنضر وآكب على الارض ورفع عدى جراميزة واسرع جذية في طلبه في المديدة وقال بعضهم بل قتله وبعث اليها يقول

fils de Rébyah, » répondit-il, et il fut aussitôt admis parmi les familiers du roi.

Cependant une sœur de celui-ci, Rikach, fille de Malik, devint amoureuse du jeune page, et lui dit un jour : « Adi, lorsque tu serviras à la table du roi, verse-lui du vin pur et donne à ses convives du vin mélangé d'eau. Dès que tu verras le roi sous l'empire de l'ivresse, demande-lui ma main, il te l'accordera et tu prendras tous les assistants à témoin de sa promesse. » Le page obéit, il demanda Rikach en mariage, l'obtint, requit le témoignage des convives et courut annoncer à la princesse ce qui s'était passé, « Viens chercher ta fiancée, » lui dit-ellé. La cérémonie eut lieu, et, dès le lendemain, il parut tout parfumé de khalouk (mélange de safran et d'aromates) en présence du roi, qui lui demanda ce que cela signifiait. - « C'est la parure de l'époux, » répondit le page. - « De quel époux ? » - « De l'époux de Rikach! » A ces mots, le roi rugit de fureur et tomba la face contre terre. Adi se déroba par la fuite à son ressentiment et échappa à ses actives recherches; cependant quelques auteurs disent qu'il périt par son ordre. Ensuite Djodaimah envoya ces vers à sa sœur :

حدّثيني وانتِ لا تكذبيني أَخُرِّ رنيتِ ام بيَّهِ مِن ام بعدد فانتِ اهدُّ لعددٍ ام بدونِ فانتِ اهدُّ لدونِ

فاحاست

انت رَّجِتني وما كنتُ ادري وأناني النسآء المستروبيين داك من شربك المدامة صوراً وتماديك في الصبى والجمور فنقلها جذية اليه وحصنها في قصرة فاشتملت على جل وولدت غلاما فسمته غروًا ورهِّحته حتى ترعرع حائته وعطرته والبسته كسوة فاخرة ثم أزارته خالة فاعجب به والتي عليه تعبية منه وخرج الملك في سنة قد اكأت الارزن فبسط له في وضة وخرج

Parle, Rikach, et ne mens pas, est-ce à un noble que tu t'es prostituée ou à un roturier?

Est-ce à un esclave, car tu es digne d'un esclave; ou bien à un être plus vil encore, car tu es capable d'une telle infamie?

Elle lui répondit :

C'est toi qui, sans me consulter, m'as choisi un époux, c'est toi qui as ordonné aux femmes de me parer pour la noce.

Voilà le résultat de ta passion pour le vin, de tes débauches continuelles et de ta folie!

Djodaïmah se fit amener sa sœur et la retint prisonnière dans son palais. Cette princesse était grosse; elle mit au monde un garçon qu'elle nomna Amr, et elle le nourrit de son lait. Dès qu'il fut en état de marcher, elle le para, le parfuma, le revetit d'une robe précieuse et l'envoya chez le roi son oncle. Celui-ci fut charmé de sa beauté et lui témoigna une tendre affection. Un jour, dans la saison de l'année où la terre était couvette de champignons, le roi del la se promener dans un jardin préparé pour le recevoir. Amr

جرو فى غطة بجتنون اللمأة نكانوا ادا اصابوا بأة طبية الاوها وادا اصابها جرو خبأها ثم انبلوا يتعادون وجرو يقدمهم وبقسول

هذا جناى وخيارة فيه اذ كلَّ جان يدُه الى فيه

فالتنومه جذيمة وحباة ثم ان الإن استطارته فضرب له جذيمة في الافاق زمانا فلم يسمع له تجنير ادا قبل رجلان يقال لاحداث ماك والاختر الماك والاختر عقيل ابنا فالج والا يويدان الملك بهدية فنولا على مآء ومعها قبنة يقال لها لم الاو فنصبت لها شدرا وهيأت لها طعاما فبينا بما يأكلان ادا قبل رجل شعت الرأس وقد طالت الظارة وسآحت حاله حتى جلس مزجر الكلب ومدّ يدة

et d'autres jeunes gens l'y suivirent. Loin d'imiter ses compagnons et de manger tous les bons champignons qu'il trouvait, Amr les mettait de côté. Au retour, il prit les devants, en récitant ce vers :

Voilà ce que j'ai recueilli; c'est le meilleur de ma récolte; tandis que ceux qui cueillaient avec moi avaient toujours la bouche pleine.

Le roi, depuis ce moment, lui témoigna encore plus d'intérêt et d'attachement. On raconte que des djinn enlevèrent alors cet enfant et que Djodaimah le fit chercher partout pendant longtemps, sans découvrir ce qu'il était devenu. Un jour, deux hommes nommés Malik et Okail, fils de Falidi, se rendant chez le roi dans l'intention de lui offiri un présent, s'arrêtérent en route, auprès d'une citerne. Une esclave nommée Oumm-Amr (la mère d'Amr), qui les accompagnait, plaça près d'eux une chaudière, afin de préparer leur repas. Tandis qu'ils mangeaient, ils virent venir à eux un homme aux cheveux épars, aux ongles longs et dans un accoutrement pitoyable. Il s'accroupit à leur côté فناولتم القيفة طعاما فأكل فم يغن عنه شيئًا فد يده فقالت القيفة ان تعط العبد كراعا يطلب ذراعا نارسلتم مشلا تسم ناولت صاحبيها من شرابها واوكات سقاها فقال مجرو بن عدى

عدَلتِ الكاس عنا أمّ عرو وكان الكاس بجراها المعينا وما شرّ الشلائة الم هرو يصاحبك الذي لا تصجينا

فقال له الرجلان من انت فقال ان تنكران لن تنكرا نسبى انا هرو بن عدى فقاما اليد فلشاء رفسلا رأسه وتحمل اظلماره وقصّرا من لمتد واللمساء من طرائف ثيابهما وقالا ماكنا نهدى الى الملك فديد في انفس عندة ولا هو عليها احسن صفحا

comme un chien et tendit la main; l'esclave lui ayant donné des aliments, il les dévora sans en laisser une miette et tendit de nouveau la main. La servante dit alors : · Donnez à l'esclave le poignet et il demandera le bras, · paroles qui ont passé en proverbe; puis elle présenta du vin à ses maîtres, et, pendant qu'elle leur versait à boire, Amr, fils de Adi (car c'était lui), récita ces vers :

Mère d'Amr, tu détournes de moi la coupe, alors qu'elle devrait circuler à droite.

Mère d'Amr, est-ce un mal d'avoir trois convives? Celui auquel tu refuses du vin est ton compagnon.

Ses hôtes lui demandèrent son nonn. — « Si vous ignorez qui je suis, leur dit-il, vous ne méconnaîtrez pas mon origine: je me nomme Ann, fils d'Adi. » A ces mots, ils se levèrent et lui baisèrent les mains; puis ils répandirent de l'eau sur sa tête, lui coujèrent les ongles, lui taillèrent les cheveux et le revétirent de leurs vétements les plus élégants. « Nous ne pouvons, disaient-ils, offiri au roi un cadeau plus précieux, un présent qui lui soit plus agréable que le fils de

من ابن اخته قد ردة الله غليه وخرجا به حتى اذا دفعا الى باب اخته قد ردة الله غلاه وخرجا به حتى اذا دفعا الى حكما نقالا حكما منادمتك ما بقيت وبقينا قال ذلك لكما فيها ندمانا جذيمة المعروفان وايافا عنى مقمم بن نوبرة البربوي في مرتبته لاخيه مالك حين قتله خالد بن الوليد يوم البطاح منها يقول

وكنا كندمائ جذيمة حقيةً من الدهرحتى قبل لن يتصدعا فها تغرّق ضاكل ومالله لطول آجّتهاع لم نبِت ليلة معا وقال ابو خرائر، الهذابي

sa sœur, puisque Dieu le lui a rendu. • Puis îls se mirent en route avec lui, le menèrent à la cour et annoncèrent au roi cette heureuse nouvelle.

Djodaimah reçut son neveu avec joie et l'envoya chez sa mère; ayant demandé ensuite aux deux étrangers ce qu'ils désiraient. «Notre seul désir, lui répondirent-ils, est de demeurer près de vous pendant toute la durée de notre vie et de la vôtre. Le roi y consentit, et ils furent surnommés depuis lors les deux familiers de Djodaimah. Leur nom est cité dans une élégie composée par Motammin, fils de Nowairah el-Yarbouyi, lorsque Malik, son frère, fut tué par Khaled, fils de Walid, à la journée d'el-Bitah. Voici le passage:

Unis pendant longtemps d'une amitié aussi étroite que celle des deux familiers de Djodaimah, on disait de nous : Rien ne peut les séparer. Mais quand nous fûmes séparés, il nous semblait, à moi et à Malik, si

longue avait été notre intimité, que nous n'avions jamais dormi une seule nuit l'un près de l'autre.

Abou Khirach le Hodeîlite a dit dans le même sens:

ألم تعلى ان قد تغرق تبلنا خليلا صغاء مالك وعقيلً وان ام عرو عجدت اليد فيعثت معد حقدة يقومون عليد في للجمام حتى اذا خرج البستد من طرائف ثباب للمرك وجعلت في عنقد طونا من ذهب لنذر كان عليها ثم أمرتد بوبارة خالد فيا رأى خالد لحيتد والطوق في عنقد قال شب عروعي الطوق وانام عمره مع جذية خالد قد حمل عند عاسدة امرد وان الربا بنت عورو بن صرب بن حسان ملكة الشام والجوزيرة من اعلى بيت عاملة من العمالين كانوا في سليم وقال بعضهم بمل كانت رومية وكانت تتكلم بالعربية مدائنها على شاعلى الفرات من الجانب الشرق والغرق وفي اليوم خراب وكانت فيها ذكروا

Ne savais-tu pas que, longtemps avant nous, l'absence avait désuni deux amis sincères, Malik et Okaïl?

La mère d'Amr., après avoir retrouvé son fils, lui donna une troupe d'esclaves pour le servir au bain. Quand il se fut baigné, elle le revêtit d'un riche costume royal, et, pour accomplir un veu qu'elle avait formé, elle lui passa autour du cou un collier d'or; puis elle l'envoya chez le roi son oncle. A la vue de ce collier, et remarquant le duvet qui couvrait les joues du jeune homme, Djodaïmah s'écria :

'Amr est trop grand pour porter un collier! · (Proverbe.) Depuis ce moment, Amr ne quitta plus son oncle et sut se concilier entièrement ses bonnes grâces.

La Syrie et la Mésopotamie obéissaient alors à la reine Zibba, fille d'Amr, fils de Darib, fils de Haçàn, de la famille Amilla, branche des Amalécites, établis à Solefit, quelques auteurs pensent que Zibba était Grecque, mais qu'elle parlait l'arabe. Ses villes principales, aujourd'hui ruinées, s'étendaient sur la rive orientale et sur la rive occiقد شققت العرات وجعلته انفاتا بين مدائنها وكانت تغرو بالجنود تباكل فيقال خطبها جذيمة الابرض فكتبت اليه ان فاعلة ومثلك من يرغب فيه فاذا شئت فاتخص الى وكانت بكرا عجمع عند ذلك جذيمة اصابه واستشاره واشاروا البه بالمصى وخالفهم تصبر بن سعد تابع كان له من لخم فأمرة ان لا يفعل وبكتب اليها فان كانت صادتة اقبلت اليه والا لم يقتم ع حبالها فعصاه واطاعهم وسارحتى اذا كان ببقة من دون هيت الى الانبار جمهم وشاورم فانية فأمروه بالتخوص موافقة لرأيه ى ذلك واشار الهة تعمير بالانصوان فقال جذيمة ببقة تُعسى

dentale de l'Euphrate; ce fleuve avait été, dit-on, partagé par cette reine en un grand nombre de canaux qui répandaient la fertilité dans toutes les villes de ses États. Zibba faisait elle-même la guerre aux tribus à la tête de ses troupes. Djodainiah « le lépreux » la demanda eu mariage et recut d'elle cette réponse : « Je suis prête à t'obéir, car on doit désirer un époux tel que toi; tu peux, si tu le désires, te rendre à ma cour. » Zibba était vierge encore. Djodaïmah réunit aussitôt ses familiers pour prendre leur avis : tous lui conseillèrent de partir, à l'exception d'un serviteur du roi, nommé Koçaïr, fils de Saad, de la tribu de Lakhın, qui conjura son maître de ne pas entreprendre ce voyage, mais d'écrire à Zibba. Si elle était sincère, elle vieudrait elle-même le trouver; dans le cas contraire, il devait renoncer à ce mariage. Diodaimah adopta l'avis du plus grand nombre, sans tenir compte de ce conseil, et se mit en route. Arrivé à Bakkah, localité située en deçà de la route de Hit à el-Anbar, il consulta de nouveau ses compagnons. Tous approuvèrent sa résolution et l'engagèrent à poursuivre son voyage : seul Koçaîr le pressa de revenir sur ses pas. Djodaïmah lui répondit : « La décision a été prise à Bakkah. »

الامر نارسلها مثلا وقال تصير حين رأى ما قد عزم عليه لا يطاع لقصير رأى نارسلها مثلا وظعن جذيمة حتى ادا عايس مدينتها وهم يحان دون للنانوته ونظر الى آلكتائب من دونها هاله ما رأى فقال اى تصبر ما الرأى قال تركت الرأى بالنقة قال على ذلك اشرعين قال ان لفيتك ألكتائب غيتك بتحمية الملك وانصوفوا امامك فالمرأة صادتة وان هم اخذوا جنبيك ووقفوا بعدك فالقوم منعطفون عليك فيها بينهم وبين جنوبهم فاركب المصا فانها لا تدرك ولا تسبق يعنى فرسا كانت تجنب معمد واستقبله القوم فاحاطوا به فلم يركب العصا فعمد الهها تصبر فركبها وختيل للحيل وانطلق والنفت جذيمة فادا هو بالعصا

(Proverbe dans le sens de : « C'est une affaire faite. ») Koçair, voyant que telle était la résolution du roi, s'écria : « On n'écoute pas les conseils de Koçair, » phrase qui a passé en proverbe. Le roi se remit en route et s'arrêta un peu en decà de Kanoukah, en vue de la capitale de Zibba. Il vit avec inquiétude que des troupes lui barraient le passage ; il consulta encore Koçair, qui lui répondit : « La prudence a été laissée à Bakkah. » (Proverbe.) Mais, sur les instances du roi, il ajouta : « Si les troupes viennent à ta rencontre en te saluant du titre de roi, et si elles marchent devant toi, c'est une preuve que la reine est de bonne foi; mais si elles se disséminent à tes côtés et derrière toi, si elles donnent passage à la foule et lui permettent de l'entourer, hâte-toi de t'enfuir sur el-Aça, dont la vitesse est incomparable; c'était le nom d'une jument que le roi faisait conduire en laisse auprès de lui. Djodaïmah fut bientôt entouré et cerné par la foule; mais il ne monta pas sa jument. Koçair, sans perdre de temps, se jeta sur le dos d'el-Aça, trompa la surveillance des cavaliers et s'enfuit. Le roi, le voyant distanعليها قصير امام خيلهم حتى توارت عنه فقال ما صدل من تجرى به العصا وادخل على الربا فاستقباته وقد كشفت من عجبتها فقالت يا جذبهة اى مناع عروس ترى قال أرى مناع عروس ترى قال أرى مناع مواس ولا تلة أواس وكن شيمة ما الأس ثم اجلسته على نطع ودعت له بطشت من عجده فقطت رواهشه واستنزنته حتى اذا ضعفت تواد ضرب بيدة فقطرت قطرة من دمه على دعامة رخام وقد تيل لها ان وقع من دمه غيرطشت طلب بدمه فقالت اى جذبهة لا تضيعن من دمه غيرطشت طلب بدمه فقالت اى جذبهة لا تضيعن من دمه غيرطشت طلب بدمه

cer, avec son cheval, les cavaliers ennemis et se dérober à leur poursuite, s'écria : « Celui qu'el-Aça emporte ne s'égare jamais! . Puis il fut conduit chez Zibba. Cette reine vint audevant de lui et lui dit, en exposant à ses regards les charmes les plus secrets de sa personne : « Quel est le prix d'une épouse comme celle que tu as sous les yeux? . - « C'est le prix d'une esclave infâme et sans pudeur, » répondit Diodaimah. - « Par Dieu, reprit la reine, n'attribue pas les particularités que tu remarques à l'impossibilité de trouver un rasoir ou des servantes habiles à le manier. Non, elles sont l'indice d'une nature toute virile. » Par son ordre, on fit étendre le prisonnier sur un tapis de cuir, on plaça près de lui un bassin d'ivoire, on lui coupa les veines du bras et on laissa couler son sang. Le roi, sentant ses forces s'en aller, secoua le bras et quelques gouttes de sang rejaillirent sur une colonne de marbre. Zibba avait été avertie que, si tout le sang n'était pas recueilli dans le vase, la mort du roi serait vengée; aussi elle lui dit : « Djodaïniah, ne laisse pas perdre une seule goutte de ton sang, car je ne l'ai attiré chez moi que parce que je savais qu'il renferme اليك وقد بلغنى أن دمك شغا من للبُكل فقال جـ دُعِـة وما يحزنك من دم أضاعة أهله وق ذلك يقول البعيت

من الدارميين ٱلَّذين دمآءهم شعآء من الدآء الجنَّة والخبل

واستصفت دمد مجعلته في برنية وقد قال بعضهم دخل جذيمة عليها في تصر لها لبس فيه الا للجواري وفي على سرير لها فقالت الامآء خذن بيد سيدكن ثم دعت بنطع ناجلسته عليه وكشفت عن عورتها ناذا في تحد عقدت شعر استها من وراثها فقالت أشوار عووس ترى فقال جذيمة بل شوار امة بظرآء (أ) فقالت اما والله ما ذلك من عدم مواس ولا من قلة أواس وكلن

un remède contre la possession (khabal). • — • Ne t'inquiète pas d'un sang que son maître consent à perdre, • répliqua Djodaïmah. Il y a une allusion à cet événement dans le vers suivant d'el-Boâit :

Parmi ces jeunes effémiués dont le sang est un remède contre la folie et la possession, etc.

Zibba fit clarifier le sang de la victime et le conserva dans un vase. D'après une tradition un peu differente, Djodaïmah fut introduit dans un palais so la reine, àsisse us son trône, était seule avec ses femmes. A sa vue, elle dit à celles-ci, « Prenez la main de votre seigneur, » et elle le fit asseoir sur un tapis de cuir. Découvrant ensuite les parties les plus secrètes de son corps (cujus pilos nexuerat pone nates): « Est-ce là le corps d'une fiancée? » lui dit-elle. — « Non, répondit Djodaïmah, mais celui d'une esclave odieusement conformée. « La reine ajouta: « Par Dieu, les particularités que tu remarques ne sont point dues au manque de rasoir ou de servantes habiles à le manier, mais elles sont l'indice

شهة ما أناس ثم أمرت برواهشه فقطعت لجعل دمه يتخب في النطع كراهية أن يفسد مقعدها فقال جذيمة لا يحرنك دم أراقه أهله وأجا تصير فاررد للجبرعلى ثمرو بن عبد الجن التنويخ بالحيوة فاشفق لذلك نقال له تصير اطلب بشار أبسي عك والا سبتك العرب فم يحفل بذلك نخرج تصير إلى عمل عدل الله على أن أصرت للجنود البيك على أن تطلب بثار خالك فضمن له ذلك فصرى وجوة الجنود البيه ومناهم بالمال ولمال فانصون البه منهم بشركثير والتنق هو والتنويخ فلما خافوا الغنا تابعه التنويخ أن وتم الامر تعمرو بن

d'une nature toute virile. » Puis elle ordonna qu'on lui coupât les veines et qu'on laissât couler le sang sur le tapis de cuir, dans la crainte de salir le trône où elle était assise. Ce fut alors que Djodainnah lui dit : « Ne regrette pas le sang que son maître lui-même répand. »

Cependant Koçair, qui s'était échappé, porta la nouvelle de ce meurtre à Amr, fils d'Abd-el-Djinn et-Tonoukhi, qui habitait Hirah. Le voyant énu de son récit, il ajouta : «Il faut que tu venges ton oncle paternel, afin d'échapper aux railleries des Arabes». Mais le prince ne tenant aucun compte de ce conseil, Koçair se rendit auprès d'Amr, fils d'Adi, el lui proposa d'attirer l'armée dans son parti, s'il consentait à venger la mort de son oncle maternel. Amr, fils d'Adi, le lui promit. Koçair parla en sa faveur aux principaux officiers, flatta leur cupidité ou leur ambition et entraina dans son parti une portion considérable de l'armée. Aussi, lorsque le Tonoukhite fut en présence de son rival, il craignit de périr avec les siens dans cette lutte inégale, et fit sa soumission. Dès que Amr, fils d'Adi, fut proclamé, Koçair lui rappela la promesse qu'il lui avait

عدى فقال له تصير انظر فيها وعددتى به في الربا فقال هرو وكيف لنا بها وفي امنع من عقاب للجو فقال اما اد ابيت فان جادع انفي وادن وعتدال لفتلها جهدى فاعنى وخلاك دم فقال له هرو وانت ابصر وعلى معونتك لجدة و انفه فقيدل لاصر ما جذع قصير أنفه ثم انصرى حتى دخل على الربا فقالت من انت فقال انا قصير لا ورب المشرق ما كان على ظهر الارض بشر كان انعج لجذيمة ولا أغش لك منى حتى جذع هرو بن عدى كان انعج لجذيمة ولا أغش لك منى حتى جذع هرو بن عدى انفي وادن فعرفت إن لم آكن مع احد هو اتقل عليه منى معك فقالت أي قصير نقيل متراتك ونصوفك في بصائفنا باعطته

faite au sujet de Zibba; mais le roi lui dit : « Comment ponrrons-nous atteindre cette femme? elle est plus insaisissable que l'aigle dans la nue. « --- « Puisque tu refuses, répliqua Koçair, je vais me couper le nez et les oreilles, et tâcher de faire périr cette reine par la ruse. Secondemoi seulement, et tu seras exempt de blâme. . - - « Tu vois mieux que moi ce qu'il faut faire, répondit Amr, et je te promets ma coopération. » Koçaïr, s'étant mutilé le nez, ce qui donna naissance au proverbe, « C'est pour une affaire importante que Koçaïr s'est coupé le nez, » se rendit en cet état auprès de Zibba, qui lui demanda qui il était, « Je me nomme Koçaïr, lui répondit celui-ci, et je jure par le Maître de l'Orient qu'il n'y avait pas, sur la face de la terre, un honme plus dévoué que moi à Djodaïmah, ni plus hostile à ta personne. Mais depuis que Amr, fils d'Adi, m'a fait subir ces mutilations, je sais qu'en m'unissant à toi je ne puis m'unir à un ennemi plus dangereux pour lui. . ---« Koçaïr, lui-dit la reine, nous t'accueillons avec plaisir et nous te chargeons de l'achat de nos marchandises; « et en effet elle lui donna les sommes nécessaires à son négoce.

مالا التجارة فاق بيت مال الحيرة فاستحف ما فيد بأمر عور بن عدى وانصون به اليها فلها رات ما جاءها به فرحت بذلك وزادته مالا الى ما جاء به وقال لها انه ليس من ملك ولا ملكة الا وهم يتخذون في مدائنهم انفاقا يكون لهم عددا فقالت اما ان قد فعلت دلك قد فقت سوا وجعلته من تحت سوبري هذا حتى اخرج من تحت الغرات الى سوبر اختى رُحيلة نخزنها قصير ثم ظعن حتى أن عرا فركب عمود في الني رجيل على الف بعير في الجوالق حتى سار اليها فتقدم قصير وسيق الابعرة فقال لها اصعدى حائط مدينتك وانظرى الى مالك وتقدى الى بوابك فلا يُعوض لشيء من اعكامنا فاني قد جكت

Koçaïr retourna à Hirah, prit, du consentement d'Amr, fils d'Adi, plusieurs objets précieux dans le trésor royal, et revint à la cour de Zibba. A la vue de ces richesses, la reine témoigna une vive satisfaction et lui confia des sommes plus importantes pour de nouvelles acquisitions. Koçaïr lui dit un jour : « Il n'y a pas de rois ni de reines qui ne se soient ménagé dans leur capitale quelques issues secrètes, en cas de danger. » - « Moi aussi, répondit Zibba, j'ai pris cette précaution : sous ce trône même, j'ai fait creuser un couloir souterrain qui, passant sous le lit de l'Euphrate, aboutit au trône de ma sœur Roheilah.» Koçair eut soin de fermer l'entrée de ce couloir, puis il se rendit en toute hâte chez Amr, Ce dernier fit cacher deux mille soldats dans des sacs portés par mille chameaux, et se dirigea avec eux vers le royaume de Zibba. Kocaïr prit les devants, arriva avant la caravane et dit à la reine : « Monte sur le rempart de la ville, pour voir les richesses qui t'arrivent, mais avertis le gardien des portes de ne pas visiter mes marchandises, car elles ne se composent que de meuيمال صامت وقد كانت آمنته ولم تكن تخافه فصعدت وفعلت ما امرها فلما نظرت الى ثقل مشيء للجمال قالت<sup>(1)</sup>

ما للجمال مشيها ويُعبدا آجندلا بجلن ام حديدا ام صرفانا باردا تسديسدا ام الرجال جُمَّا تعبودا ودخلت الابل المدينة حتى اذا بق جمل اخراها عبل صبر البواب فطعن بمنصدة يده خاصرة رجل فضوط فقال البواب بشتا لمقنا اى شرى الجوالي ونار الرجال من الجوالي ضربا باسيافهم تخرجت الربا هارية الى سربها نابصرت قصير عند فقها مصلتا سيده نانصوت راجعة وبلقاها جور بين عدى

bles et d'effets. » Zibba avait confiance en Koçair et ne redoutait aucun piége de sa part; elle fit ce qu'il lui conseillait, et monta sur le rempart. Elle remarqua cepeadant que les chameaux s'avançaient d'un pas pénible, et elle dit:

Tandis que les chameaux entraient en ville, un de ces animaux resta en arrière. Le gardien des portes perdit patience et piqua, avec une haguette pointue qu'il tenait à la main, les flanes du soldat (caché dans le sac). Celui-ci lácha un vent, et le gardien dit (en langue nabatécane), bichta le-chaka, ce qui signifie: · Il y a quelque chose de mauvais dans les sacs. · Au même moment, les soldats se précipitèrent hors des ballots et passèrent la garnison au file l'épée. Zibba courut au passage secret; elle vit Koçair qui se tenait à l'entrée, l'épée à la main; elle revint sur ses pas, et rencontra Aurr, fils d'Adi, qui l'égorgea. Quelques au-

<sup>«</sup>Pourquoi ces chameaux ont-ils une allure si lente? Portent-ils donc des pierres ou du fer,

De lourdes masses de plomb, ou bien des hommes ramassés sur euxmêmes et accroupis?»

فضربها وقال بعضهم مصت خاتمها وكان فيد سم ساعة. وقالت بيدى ولا بيد عور وخربت المدينة وسبيت الذراري فقالت الشعرآء في امرها وامر قصيـر فاكثـرت (1) ومن ذلك قـول المتحـد،

ومن طلب الاوثار ما جدّ أنعُد قصيرُ ورام الموت بالسيف يبهس في اميات والاشعار في هذا كثيرة وكانت الريا قل ما تأق حصفا الا صغرت باستها من خلفها وتقاعست به فتقلعه حتى فعلت ذلك يمارد حصن دومة الجندل وبالابلق حصفين منسيعين فقالت تمرد مارد وعر الابلق فذهبت مثلا وها الحصفان اللذان تذكرها العرب في اشعارها كثيرا تال الاعشى

teurs raeontent qu'elle avala un poison subtil enferuié dans le chaton de sa bague, et dit en expirant : 2 Que ce soit de un main et non de celle d'Amr! : La ville fut détruite et les femmes furent réduites en esclavage. L'aventure de Zibba et de Koçaïr revient souvent, et avec de longs détails, dans les poésies arabes. Citons ce passage de Motelemmis :

Quelle noble ardeur de vengeance porta Koçaîr à se mutiler le nez et à braver héroïquement la mort par le glaive? etc.

Ce sujet se retrouve dans un grand nombre de poésies. On raconte que, lorsque Zibba attaquait une forteresse, elle lui tournait le dos et faisait entendre un sillement aigu; puis elle s'avançait en rampant et renversait la forteresse de fond en comble. C'est par ce moyen qu'elle détruisit deux citadelles très-bien fortifiées, le château de Marid, dans le pays de Dawmate-l'Djandal, et le château d'el-Ablak, On lui attribue la locution : révolte de Marid et puissance d'el-Ablak, locution qui est restée proverbiale. (Proverbes de Meidani, t. I", p. 218.) Il est souvent question de ces deux châteaux dans les poésies arabes, comme dans ce vers d'el-Acha:

بالابلق الغرد من تها منرأة حصن حصن وجارغبرغدار والما سمى جذيمة الابرض الوضاح لانه كان به برس فكنى عنه اعظاما له قال المسعودى فهذا بدو خبر فرو بين عدى وما كان من امرة ولما هلك فرو بين عدى وقد قدمنا ان صدق ملكه كانت ماية سنة ملك بعده ابنه امرؤ النيس بي فرو بين عدى ستين سنة تم ملك بعده فرو بين امرئ النيس وصو تحرق الدرب خسا وعشرين سنة وكانت امه مارية الميرية (المناس في عدى مناب عمل عنا النعمان بين امرئ الخيس فارد من مارك غسان تم ملك النعمان بين امرئ النيس فالمي بنت سلول من مراد ويقال من اياد وملك المنخان المنعمان بين المورى بنت سلول من مراد ويقال من اياد وملك المنخر بين المعمان

Son séjour est à el-Ablak cette merveille du Teīmā, fortcresse redoutable, auprès d'un hôte sans artifice.

Djodaimah el-Abrach fut nommé el-Waddah (d'une blancheur éblouissante), parce qu'il avait la lèpre. Ce surnom lui fut donné par respect pour son rang.

Tels furent les débuts du règne d'Amr, fils d'Adi, et les événements auxquels il prit part. Quand il mourut, après avoir régné, ainsi qu'on l'a vu précédemment, pendant cent ans, son fils Imroul'-Kaïs lui succéda et régna soisante ans. Imroul'-Kaïs fut remplacé par son fils Annr, suronnmé « celui qui allume la guerre. « Ce prince, dont le règne dura vingt-cinq ans, avait pour mère Marie la Bédouine, sœur de Tàlabah, fils d'Amr, de la famille des rois gassanides. La couronne appartint ensuite, pendant soixante-cinq ans, a Nômán, fils d'Imroul'-Kaïs, « le général des Persans. » Sa mère était Heidjoumaneh, fille de Saloul, de la tribu de Mourad, ou, selon d'autres, d'Yad. El-Moundir, fils de Nômân, fils d'Inroul'-Kaïs, régna après lui, pendant vingtآبي امري القيس خسا وعشرين سنة وكانت امه الفراسية بنت مالك بن المندر من آل نصر وملك النعمان بن المندر فارس حليمة وهو الذي بنا للورنق وكردس اللرادس خسا وثلاثين سنة وكانت امه هند بنت زيد بن مناة من آل غسان وملك الاسود بن النعمان عشرين سنة وكانت امد هند بن الهيجُماية من آل نصر وملك المنذر بن الاسود بن النعمان اربعا وثلثين سنة وكانت امه مآء السمآء بنت عون بن الـخــر بن تاسـط آبي هيت بي اقصى بن دعى بن جديلة بن اسد بن ربيعة آبن نزار واتما سميت بمآء السمآء لحسنها وجمالها ثم ملك بعدة عرو بن المنذر اربعا وعشرين سنة وكانت امم حليمة بنت لخارث من آل معدى كرب وملك المنذر بن عرو بن cinq ans. Sa mère se nommait Firaciah, fille de Malik, fils d'el-Moundir, de la famille de Nasr. Nômân, fils d'el-Moundir « le cavalier de Halimah, » régna ensuite à Hirah, pendant trente-cing ans. Ce roi bâtit le château de Khawarnak et organisa, dans son armée, des escadrons de cavalerie. Sa mère se nommait Hind, fille de Zeid, fils de Monat, de la race des Gassanides. Puis régna el-Aswad, fils de Nôman, pendant vingt ans; sa mère, Hind, était fille de Heïdjoumaneh, de la famille de Nasr. Il eut pour successeur el-Moundir, fils d'el-Aswad, fils de Nômân, dont le règne dura trente-quatre ans. La mère de ce Moundir était Maes-sema, fille d'Awf, fils de Namir, fils de Kaçit, fils de Hit, fils d'Aksa, fils de Dâma, fils de Djodeïlah, fils d'Açed, fils de Rébyàh, fils de Nizar. Elle fut surnommée Ma-essema (eau du ciel), à cause de sa beauté accomplie. Moundir laissa la couronne à son fils Amr, qui régna vingt-quatre ans. Amr avait pour mère Halimah, fille d'el-Harit, de la famille de Màdi-Karib. Son successeur Moundir, fils d'Amr,

المنذر ستين سنة وكانت امه اخت \$رو وقابوس من آل نصر ثم ملك قابوس بن المنذر ثلاثين سنة وكانت امه هند بنت للارث بن آل معاوية بن معدى كرب وملك النعمان بن المنذر وهو الذي يقال له ابيت اللعن اثنتين وعشرين سنة وكانت أمه سلمى بنت واثل بن عطية بن كاسب وذكر عدة من الاخباريين أن النابغة استأذن يوما على النعمان فقال له للاجب أن الملك على شرابه فقال النابغة فهو وقت الملق تقبله الافتدة وي جذل المرحيق والسماع فإن مُرفى فلق الجد عن مواهبة فائد له للاجب ما تفي عنايتي بدون

fils de Moundir, resta sur le trône pendant soixante ans; sa mère était sœur d'Amr et de Kabous, de la tribu de Nasr. Puis régna Kabous, fils de Moundir, pendant trente ans; il eut pour mère Hind, fille d'el-Harit, de la famille de Moàwiah, fils de Màdi-Karib. Hirah obéti rensuite pendant vingt-deux ans à Nômân, fils de Moundir. Ce roi, le premier à qui fut adressée la salutation «loin de toi les ma-lédictions!» avait pour mère Selma, fille de Wail, fils d'Olyjah, fils de Kelb.

Quelques historiens racontent l'anecode suivante. Le poète Nabigah sollicita un jour la faveur d'être admis chez Nomàn. Le chambellan lui faisant observer que le roi était alors occupé à boire, Nabigah lui dit: « Voici le moment le plus favorable à la flatterie; sous le charme du vin et de la musique, les cœurs l'accueillent avec empressement. Celui qui adresse alors au roi des louanges peut en obtenir de précieuses faveurs. Je vous promets une part dans ce qui me sera accordé. « — « Un pareil service, répondit le chambellan, serait bien au-dessous du prix de vos remer-ciments; comment oserais-je prétendre au partage dont

شكرك فكيف ارغب فيها وصفت ودون ما طلبت رهبة التعدى فهل من سبب تال النابغة ومن عندة قال خالد بن جعفر الكلاي نديم فقال النابغة فهل لك ان تودى الى حالد منى ما اقول لك تأل وما هو قال تقول ان من قدرك وفاء الدرك بك وناحيتى من الشكر ما قد عثبت فها صار خالد الى بعض ما تدفقه مواذ الشراب عليه نهض فاعترضه للحاجب فقال ليهنك ابا البسام حادث الغم قال وما ذاك فاخبرة اللير وكان خالد رفيقا يتأتى الاشياء بلطف وحسن بصيرة فدخيل متبسما

vous parlez? Une seule chose s'oppose à ce que vous demandez, c'est la crainte d'importuner le roi. Et quel motif pourrions-nous faire valoir? » Nabigah lui demanda qui se trouvait auprès de Nômân, et apprenant que c'était Khaled, fils de Djafar el-Kilabi, son convive ordinaire, il ajouta : « Voulez-vous vous charger de transmettre à Khaled le message que ic vais vous confier? . - Ouel est-il? . demanda le chambellan. - « Répétez-lui de ma part ces paroles : Un homme de votre rang doit réussir dans ce qu'il se charge d'entreprendre. Quant à ma reconnaissance, vous savez jusqu'où elle s'étend. » En ce moment, Khaled, pressé par une de ces nécessités qui sont le résultat des libations copieuses, sortait de chez le roi; le chambellan vint à sa rencontre et lui dit : « Abou'l-Bessam , je suis heureux de vous transmettre un message agréable; » et Khaled le priant de s'expliquer, il lui raconta ce qui se passait. Khaled était un courtisan qui apportait dans toute affaire de l'aménité êt une sagacité remarquable; il rentra chez le roi, le sourire sur les lèvres, et en récitant ce vers (de Nabigalı. Voyez S. de Sacy, Chrest. grabe, Il, 406):

الا أختلك أو من أنت سابعًه سَمِّقَ الجواد أدا استولى على الأمرد واللات كاننى انظر الى أملاك ذى رُغين وقد مدت لهم قصبات اللاجد الى معالم احسابهم ومناقب انسابهم في حلية ابيت اللامن انت غرتها نجعت سابقا مقهلا وجاءوا لم يام لهم سعى تأل النعمان لانت في وصفك ابلغ احسانا من النابقة في نظم تأميته نقال خالد ما ابلغ فيك حسنا الا وهو دون قدرك استحقاقا للشرن الباهر ولو كان النابقة حاصرا لغال وقلنا فأمر النعمان بادخاند تخرج اليم للحاجب فقال النابغة ما وراك قال قد رفع الجاب وادن البواب ادخار فدخل ثم انتصب بين

(N'exerce ton ressentiment) que sur un homme digne de toi, ou sur celui que tu laisses loin derrière toi, comme le cheval qui arrive, avant ses rivaux, au terme de sa course.

« Par el-Lat! les rois issus de Dou-Roain (rois himyarites), ces chess illustres qui ont porté si loin les jalons de leur noblesse et les mérites de leur race, il me semble les voir réunis dans la carrière où vous répandez tant d'éclat (loin de vous les malédictions!). Sans précipiter votre course, vous les laissez loin derrière vous, et quand ils arrivent, on ne peut cependant leur reprocher leur défaite. » Nômân répondit : « Tu es plus éloquent dans tes éloges que Nabigah lui-même, lorsqu'il arrange ses rimes. . - « Puis-je être éloquent, reprit Khaled, quand je reste si au-dessous de votre mérite, et quelles paroles pourraient célébrer votre gloire éblouissante? Ah! si Nabigah était ici, je pourrais mêler mes accents aux siens? . Nômân ordonna qu'on fit entrer le poête, Celui-ci, voyant le chambellan venir à lui, lui demanda : « Que se passe-t-il de l'autre côté? » - « Les barrières se lèvent devant vous, répondit-il, et les huissiers sont autorisés à vous laisser passer. Entrez donc, » Le poête fut

يديد وحياد بتمية الملك وقال ابيت اللعن تفاخر وانت سائس العرب وغرة الحسب واللات لامسك ايمن من يدومة ولغناك احسن من وجهة وليسارك استح من يمينة ولوعـدك اصلح من رفدة ولعبدك اكبر من قومة ولاسمك اشهـر من قدرة ولنفسك اكرم من جدة وليومـك اشـرن من دهـرة شمـال اشـرن من دهـرة شمـال

اخلاق بجدك جلَّت ما لها خَطُرٌ ف البأس ولِلود بين الولم وللنُّرَ مترَّجُ بالمعالى فــوقَ مـغــرقه وق الوفا دينغمُ ف صورة الفَّر فتهلا وجه النعمان بالسرور تم أمر نُخشيَ فوة جوهرا تم قال هكذا فلهدح الملوك وقد كان النعمان قتل عدى بن زيــد

introduit; il se plaça devant le roi, et, le saluant de la félicitation royale, il lui dit: - Loin de vous les malédictions!
Gloire à vous, chef des Arabes, splendeur de cette race illustre. Par el-Lat! Votre veille est plus heureuse que sa journée. Meme en tournant la tête vous éclipsez son visage. Les dons de votre main gauche dépassent ceux de sa droite. Vos promesses valent mieux que ses bienfaits. Un seul de vos esclaves l'emporte sur son peuple. Votre nom a plus de prestige que son rang. Votre personne est plus noble que son aieul, et un seul de vos jours est plus glorieux que tout son siècle. - Puis il ajouta:

Votre gloire brille d'un éclat sans pareil, dans le châtiment comme dans le bienfait, soit qu'on en éprouve les effets, soit qu'on les raconte. Une couronne de vertus ceint votre front royal, et dans le combat vous êtes un lion dont la face resplendit comme la lune.

Noman était rayonnant de joie; il fit remplir de perles la bouche du poète en disant : « C'est ainsi qu'on doit louer les rois! » العبادى وكان يكتب كلسرى البرويدر بالعربية ويتسرج له ادا و فدت البه رقام العرب لموجدة وجدها عليه النعمان في خبر طويل الشرح فنا قتله صار زيد بن عدى ابنة مكان ابيه فذكر لابروير بهال نسآء للمذر ووصفهن له فكتب الى النعمان يأمرة أن يبعث البه باخته فنا قرأ النعمان كتابه قال المرسول وهو زيد بن عدى اما لكسرى في مهاء السواد كناية حتى يتضفى الى العربيات فقال زيد انما اراد الملك كناية حتى يتضفى الى العربيات فقال زيد انما اراد الملك أكرامك ابيت اللعن بصهرك ولو عنم أن ذلك يشتن عليك ما فعل وسأحسن ذلك عندة واعذرك ما يقبله فقال له النعمان

Nômân avait tué Adi, fils de Zeïd el-Ibadi (le Nestorien), qui traduisait en persan à la cour de Kesra-Perviz les dépêches rédigées en arabe que les envoyés de Nômân portaient au roi de Perse. Zeid avait péri victime du ressentiment de Nômân, à la suite d'une intrigue qu'il serait trop long de raconter, (Vovez Essai sur l'hist, des Arabes avant l'islam, II, 148 et suiv.) Après le meurtre de son père, Zeid, fils d'Adi, le remplaça dans ses fonctions. Il parla à Perviz de la beauté des femmes de Moundir, et lui en sit une peinture si séduisante que le roi écrivit à Nômân de lui envoyer sa sœur. Nômân, ayant pris connaissance de cette lettre, dit au messager du Kosroès, qui n'était autre que Zeid, fils d'Adi : « Le Kosroès n'a-t-il donc pas ce qu'il lui faut parmi les maha (les antilopes) du Sawad, qu'il s'adresse encore aux femmes arabes? » Zeïd lui répondit : « Loin de vous les malédictions! Le but du roi était seulement de vous honorer de son alliance, et s'il avait su que sa demande pouvait vous déplaire, il ne l'aurait pas faite. Mais je me charge d'arranger cette affaire et de lui présenter de votre part une excuse acceptable. . - « Faites cela, reprit Nômân; car vous n'ignorez

بانعل فقد تعرن ما على العرب في ترويج الجمم من الغضاصة والبشاعة فلما انصرن الى كسرى اخبرة اند رغب عند وادى اليم قوله في مهاء السواد على اقديم الوجوة واوجدة عليه وقال ما المهاء قال البقر فقال رُبِّ عبد قد صار من الطفيان الى اكثر من هذا فلما بلغت كامته النعمان تخوفه نخسرج عاربا حتى سار الى طيِّ لصهر كان له فيهم ثم خبرج من عندهم حتى الله بنى رُواحة بن ربيعة بن مازن بن الخارث بن قطيعة بن عيس فقالوا له اقم معنا فال مانعوك عما تمنع منه انفسنا نجراهم خبرا ورحل عنهم يريد كسرى ليرى فيه رأيه وق ذلك قول رغير بن إن سامى

pas qu'un mariage avec les étrangers est pour les Arabes un affront et un déshonneur. • Zeïd retourna à la cour du Kosroès; il lui apprit le refus de Nômân, en lui présentant sous le jour le plus défavorable le terme de maha du Sawad dont Nômân s'était servi, et excita son ressentiment contre ce dernier, « Et que veut dire maha? » demanda le roi. « Cela signifie des vaches, » répondit Zeïd. --- « Y a-t-il beaucoup de serviteurs qui se permettraient une insolence plus coupable? « s'écria Perviz. Ces paroles furent répétées à Nômân et lui inspirèrent des appréhensions. Il sortit précipitamment de Hirah et se réfugia chez les Benou-Tayi auxquels il était uni par les liens du sang. Puis il quitta cette tribu et chercha un refuge chez les Benou-Rowahah, fils de Rébyâh, fils de Mazen, fils d'el-Harit, fils de Katyah, fils 'd'Abs. Ils lui dirent : « Reste parmi nous, nous te défendrons comme si tu étais l'un des nôtres. » Nômân leur exprima sa reconnaissance, mais il les quitta et se rendit auprès du Kosroès pour connaître ses intentions à son égard. Cet événement inspira les vers suivants à Zoheir, fils d'Abou-Solami :

ألم تر النعمان كان بنجوة من الدهرلوان امراً كان ناجيا فغير عنه ملك عشرين حجّة من الدهريوم واحدً كان غاويا فغ از مسلوبا له مثل مُلكة اتلّ صحيقا مُعطيا او مُواسيا خلاان حيًّا من رُواحةً حافظوا يسيرون حتى خيرا عند بابه عجّان المطايا والعتاق المذاكيا فقال لهم خيرًا واثنى عليهم ووقعهم حيا وداع التلاقيا

واقبل النعمان حتى اق المدائن فصف له كسرى ثنانية الان جاربة عليهن المصبغات صلّى فلا صار النعمان بينهن قلن له اما فينا لملك غنا عن بقر السواد فعلم النعمان انه غير ناج منه ولقيه زيد بن عدى فقال له النعمان انت فعلت صدّاً

Nômân, poursuivant sa route, arriva à Médaîn. Le Kosroés fit mettre sur deux rangs huit mille jeunes filles richement vêtues, et tandis que Nômân marchaît au milieu d'elles, elles lui répétaient: «Le roi ne peut-il pas se passer, au milieu en ous, des vaches du Sawad? » Rômân comprit alors qu'il était perdu; ayant rencontré Zeid, fils d'Adi, il lui dit: «Cest done toi qui es la cause de ma perte? Si je sauve ma civ, je te ferai boire à la même coupe que ton père. «—

Ne pensais-tu pas que Nômân était au-dessus des atteintes do la fortune, si un homme pouvait être à l'abri de ses coups? Un seul jour d'erreur a repressée es trône qui était debout depuis vinet

Un seul jour d'erreur a renversé ee trône qui était debout depnis vingt pèlerinages (années).

Non, je n'ai jamais vu un roi aussi entièrement dépouilté de ses États, aussi privé des secours et des consolations de l'amitié.

Scule la tribu des Rowahah lui offrit sa protection; des hommes comme ecux-là redoutent le déshonneur.

Ils vinrent camper devant sa porte, sur leurs nobles juments et leurs beaux étalons de deux ans.

Nômân les combla de remerciments et d'éloges, puis il s'éloigna en leur disant un adieu éternel.

ي لمن تحلصت الاستعناك بكاس ابيك فقال زيد امض نُكمٌم فقد اخبت لك آخية لا يقطعها المهر الأرن وامر به كسرى نحبس بساباط المدائن ثم امر به فرى تحت ارجل الفيلة وتال بعضهم بل مات في تحبسه بساباط وقد ذكرت ذلك الشعرآء فاكثرت فن ذلك قول الاعشى(أ)

ولا المكلك النعمان يوم لغيته بغيطين يُعطى الصِكاكُ ويأفق ويُقسم أمر الناس يومًا وليدلم المحافظ على المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ على المحافظ على المحافظ المحافظ على المحافظ المحافظ على المحافظ المحافظ على المحافظ المحافظ المحافظ على المحافظ المحافظ المحافظ على المحافظ المحاف

«Va, mon petit Nômân, répondit Zeid, je tai attaché aux pieds une entrave que le cheval le plus fougueux ne pourrait rompre.» Le roi fit emprisonner Nômân dans le faubourg de Sabat (le pont) à Médain, et plus tard il le fit périr sous les pieds des éléphants, D'autres prétendent que Nômân mourut dans sa prison de Sabat. Les poètes ont chanté à l'envi sa disgrâce. L'un d'eux, el-Acha, a dit à ce sujet:

Le roi Nomân que j'ai vu, aux jours de sa prospérité, distribuant les pensions et les faveurs; Il disposait, nuit et jour, du sort de ses sujets : tous se taisaient et la

voix du destin se faisait seule entendre. (Que mon âme soit ta rançon!) Il n'a pas su disputer sa vie au trépas,

(Que mon âme soit ta rançon!) Il n'a pas su disputer sa vie au trépas lorsqu'il périt à Sabat, déchiré en lambeaux.

Nòmán, en se rendant à la cour du Kosroès, passa chez les Benou-Cheïbân, et confia ses armes et sa famille à Hani, fils de Maçoud Cheïbâni. Après avoir puni Nòmán, le Kosroès invita Hani à lui remettre ce que le roi de Hirah lui فامتنع والى ان يحفر الذمة فكان ذلك السبب الذي هاج حرب دى تار وقد اتبنا على ذلك في الكتاب الاوسط فاغنى عن اعادته في هذا الكتاب وقد كانت حرقة بنت النعمان بن المنذر اذا خرجت الى يعتبها فرش لها طريقها بالحرير والديباج مُعشى بالخز والوشي ثم تقبل في جواريها حتى تصلى في بيعتها وترجع الى منزلها فلما هلك النعمان نكبها الزمان فانزلها من الرفعة الى الذلاة وقدم سعد بن إن وآس القادسية اميرا عليها لما هرم الله الغوس وقتل رسام فاتنه حرقة بنت النعمان في حفدة من نسآه تومها وجواربها وكلهن في زبها عليهس في حفدة من نسآه تومها وجواربها وكلهن في زبها عليهس في حفدة من نسآه تومها وجواربها وكلهن في زبها عليهس

avait confié; mais Hani refusa de violer la foi jurée, et son refus alluma la guerre de Dou-Kar. Les détails que nous avons donnés dans notre Histoire moyenne nous dispensent de revenir sur ce suiet.

Nômân, fils de Moundir, avait une fille nommée Hourukah. Lorsque cette princesse allait à l'église, les rues, sur son passage, étaient tapissées de soie et de brocart et ornées de tentures de lin richement peintes. Elle se rendait à la prière au milieu de ses femmes et rentrait dans sou palais avec la même pompe. Après la mort de son père, elle partagea sa disgrâce et tomba du faite du pouvoir dans la plus profonde misère. A l'époque où Saad, fils d'Abou Wakka, vint commander à Kadiçyah, après avoir vinicu les Persans et tué Roustem, avec l'aide de Dieu, Hourakah se présenta devant lui, entourée des femmes de son pays et de servantes couvertes, comme elle, d'un cliice et de tuuiques de couleur sombre. Ces religieuses se présentèrent à lui et implorèrent sa protection. Saad ne fit pas attention à elles et demanda si Hourakah les avait accompagnées. « Me voici, « dit-elle eu يديه انكرهن سعد وقال أبيكن حرقة فقالت هانذا قال انت حرقة قالت نعم غا تكرارك في استفهاى ان الدنيا دار زوال ولا تدور على حال تنتقل بأهلها انتقالا وتعقيهم بعد حال حالا كنا ملوك هذا للصر تجبا البنا خراجه ويطبعنا اهله مدى المدة وزمان الدولة فها ادبر الامر وانقضى صاح بنا صائح الدهر فصدع عصانا وشتت ملانًا وكذلك الدهر يا سعد انته ليس من قوم مخيرة الا والدهر يعقبهم غيرة ثم انشأت تغييرانا

فیبنا نسوس الناس والامرامرا ادا نحن منهم سوتهٔ تتنصف فای لدنیا لا یدوم نعهٔها تقلّب تاراب بنا وتـصـرّن فبیغا فی واتفة بین یدی سعد اذ دخل شور بی معدی کرب

s'avançant. — « Comment! c'est vous qui étes Hourakah? lui dit le général. — « Oui, reprit la fille de Nomân, et ne renouvelez pas votre question. Ce monde est un séjour périssable et sujet à de continuelles vicissitudes. Il nous jette dans
les situations les plus diverses et qui se succèdent avec rapidité. Nous étions les souverains de cette contrée, prélevant
ses revenus, redoutés de nos sujets pendant toute la durée
de notre règne; puis la fortune ést tournée contre nous,
l'arrêt funére du destin a retenti, notre sceptre s'est brisé
et notre cour s'est dispersée. Telle est la loi du sort, ô Saad:
dès qu'une famille jouit des biens de ce monde, il la précipite daus l'infortune. » Puis elle récita ces vers :

Tandis que, maîtres d'une paissance sans bornes, nous gouvernions nos sujets, nous sommes tombés au niveau des plus infimes esclaves. Malheur à ce monde, dont les hieus sont éphémères; il nous emporte et nous renverse au gré de ses caprices.

Pendant qu'elle adressait ces paroles à Saad, survint Amr,

وكان زوارا لابيها في الخاصلية منها نظر اليها نال انت حرقة تالت نعم تال فا دهك ناذهب مجودات شجك وابين تسابع نعمك وسطوات نقك ثالت يا هرو ان المدهر لسطوات وعثرات وعبرات نعثر بالملوك وابنائهم فتضفضهم بعد وضعة وتضردهم بعد منعة وتذلهم بعد عرق ان هذا امركنا ننتظره فنها ان حل لم ننكرة قال ناكرمها سعد واحسن جادرتها فنها ارادت فراقة تالت حتى احييك بتحية املاكنا بعضهم لبعض لا نزع الله من عبد صالح نعمة الا جعلك سببا لردها عليه ثم خرجت من عندة فاقيها نسآء المدينة فقل لها ما فعل بك الامير تالت (الحكم الكرية فقل لها ما فعل بك الامير تالت (الحكم الكرية على ماكرة الكرية والكرية ماكرة الكرية المركزة الماكرة الكرية الكرية الله على المدينة وقال لها ما فعل

fils de Mâdi-Karib, qui avait connu son père avant la prédication de l'islam. Il l'apercut et lui dit ; « Est-ce vous , Hourakah? » - « Oui , » répondit-elle. - « Que vous est-il arrivé , ajouta Amr, que sont devenues les nobles qualités qui vous ornaient? La source de vos bienfaits est-elle tarie? Le cours de vos vengeances s'est-il arrêté? » - « Amr, reprit Hourakah, la fortune frappe sans pitié, elle réserve des disgrâces et des leçons terribles aux rois et à leur postérité, elle les abaisse après les avoir élevés, elle les isole après les avoir protégés, et les précipite du haut de leur gloire dans l'abjection. Nous nous attendions à ce dénoûment, et quand il est arrivé, il ne nous a pas surpris. » Saad la combla de témoignages de respect et de bienfaits. En prenant congé de ce chef elle lui dit : « Laisse-moi t'adresser la salutation que nos rois s'adressaient les uns aux autres : Que Dieu, lorsqu'il privera d'un bien un de ses serviteurs vertueux, te choisisse pour lui rendre ce qu'il a perdu! » Puis elle s'éloigna; les femmes de la ville vinrent à sa rencontre et lui demandèrent quel accueil elle avait reçu de l'émir. Elle leur dit: « Il m'a

11.

الكريمُ وسنذكر خبر هند بنت النعمان مع المغيرة بن شعبة ايام امرته على الكوفة فيها يبرد من هذا الكتاب عند ذكرنا لاخبار معاوية بن إن سغيبان قال المسعودي فهاؤلام ملوك للخيار معاوية بن إن سغيبان قال المسعودي فهاؤلام ملوك للحيرة الى ان ورد الاسلام ناظهره الله واذل الكافرين لجميع من حمية الابرش على حسب ما تدمنا أنغا في صدر هذا اللباب ثم جاء الاسلام وملك اللوس كسري ابورير بن هومو فلك على المورب بالخيرة اياس بن تبسيمة الطابي فكان مكلد تسع سنيين وشانية اشهر مضت من ملك اياس كان مبعت رسول الله صلّم م ملك الحيرة جماعة من الخرس وقد كان وسول الله صلّم ملك الحيرة على حسب ما ذكرنا فكانت من عدد الله عدد عرب مع عدد المورد على الميزة على حسب ما ذكرنا فكانت مدد المهات والمعادد والمهات والم

Tels furent les rois de Hirah, jusqu'à l'époque où Dien envoya l'islam sur la terre et abaissa les infidèles. Tous les souverains dont nous avons parlé descendaient d'Anr, fils d'Adi, fils de la sœur de Djodaimah le lépreux, comme nous l'avons expliqué au début de ce chapitre. Lors de la prédication de l'islam, leroi de Perse Kesra Perviz, fils de Hormuz, donna pour chef aux Arabes de Hirah Yas, fils de Kabissah le Taite, qui exerça le pouvoir pendant neuf ans. Il était sur le trône depuis six ans et huit mois, lorsque le Prophète reçut sa divine mission. Après Yas, Hirah obéit à diffèrents chefs persans. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, cette ville en avait ce plusieurs antérieurement à Anr. fils d'Adi. Le nombre

fille de Nômân, avec Mogaïrah, fils de Chôbah, lorsqu'il

fut nommé au gouvernement de Koufab.

عدة الملوك بالحيرة ثالثة وعشرين مكلا من بنى نصر وغيرهم من العرب والمغرس وكانت مدة مكلهم ستماية سنة واثفتين العرب والغرس وكانت مدة مكلهم ستماية سنة واثفتين وعشرين سنة وثمانية اشهر وقد قيل ان خربت في وقت بناء ألكونة كان خس ماية سنة ونيفا تال المسعودي ولم يرل هوانها يتناقش من الوقت الذي ذكرنا الى صحر من الم المتضد فانه استولى عليها الخراب وقد كان ينولونها ويطيلون المقام سالماتي والمنصور والرشيد وغيرهم يزينها وصلابتها وترب الحوريق والنجف منها وقد كان فيها لحراب عثيرة فيها رهبان فاصقوا بغيرها منها وقد كان فيها الحواب والربيد هذا المدد لنداي ديارات عثيرة فيها رهبان فاصقوا بغيرها من البلاد لنداي ديارات عشرة منها وقد كان المحدد ديارات عشيرة فيها رهبان فاصقوا بغيرها من البلاد لنداي ديارات عشيرة فيرس من كل انيس في هذا الوقت الا الصحدي المالية والغيرة من الملاد المددي المالية والغيرة منها وقدت الا الصحدي المالية والمناس مدال المدن المالية والمناس المالية والمناس مدال المناس من المالية والغيرة من المالية والغيرة من كل انيس في هذا الوقت الا الصحدي والتيارة من المالية والمناس مدالة المحدد والنسي والمناس مدالة المحدد والنسية والمناس المالية والغيرة من المالية والغيرة من كل انيس في هذا الوقت الا الصحدي والتيارة من مالية والنسية والمناس الوقت الا الصحديد والنسية والمناس المالية والغيرة والمناس المناس المناس والمناس المالية والمناس وال

total de ces rois de la famille de Nasr et d'autres familles arabes ou persanes est de vingt-trois, et la durée entière de leur pouvoir s'élève à six cent vingt-deux ans et huit mois. Selon d'autres, la durée de Hirah, depuis son origine jusqu'à sa ruine, qui coincide avec la fondation de Koufah, est de cinq cents et quelques années.

A dater de cette époque, la décadence de Hirah s'accrut rapidement jusqu'aux premières années du règne de Môtaded, où elle disparut sous ses ruines. Quelques khalifes de la maison d'Abbas, tels que Saffah, Mansour et Réchid, aimaient à s'y arrêter et à y séjourner, à cause de son climat, de son beau ciel, de la nature forte et salubre de son territoire, et aussi à cause du voisinage de Khawarnak et du Nédjef. Elle renfermait plusieurs monastères; mais quand elle tomba en ruines, les moines émigrérent dans d'autres contrées. Aujourd'hui, Hirah n'est plus qu'un désert dont la chouette et le hibou sont les seuls hôtes. Cependant plusieurs personnes, qui prétendent lire dans les secrets de

والبوم وعند كثير من اهل الدراية بما يحدث في المستقبل من الزمان ان سعدها سيعود بالعمران وان هذا النحس عنها سيزول وكذك اللوفة تأل المسعودي ولمن سمينا من ملوك لليرة اخبار وسير وحروب تد اتينا على ذكرها والغرر من مبسوطها في كتابينا في اخبار الزمان والاوسط فاغني ذلك عن اعادته في هذا الباب

# الباب الخامس والاربعون ذكر ملوك الشام من الين من غسان وغيرهم

کان اول من ملك الشام من الهين بالغ بن يغور ثم ملك بعده يوتاب وهو ايوب بن زراح وقد ذكر الله تعالى في كتابه ما كان من خبرة على لسان نبيد وما اقتص من امرة ثم خُلبت الهين

l'avenir, assurent que sa prospérité renaîtra et que cette ville se relèvera de ses ruines. On en dit autant de Koufah.

Les principaux détails concernant l'histoire, la vie et les guerres des rois de Hirah nommés ci-dessus se trouvent dans nos Aunales historiques et notre Histoire moyenne. Aussi nous sommes-nous cru dispensé de les reproduire dans ce chapitre.

## CHAPITRE XLV.

## HISTOIRE DES ROIS DE SYRIE D'ORIGINE YÉMÉNITE ; LES GASSANIDES, ETC.

Le premier roi yéménité en Syrie fut Falig, fils d'Yagour. Ce roi eut pour saccèsseur Youtab, nommé aussi Eyoub (Job) fils de Zerab. Dieu a révété à son Prophète dans le Koran des détails concernant Eyoub et son histoire (Koran, XXI, 83-84). Lorsque les tribus yéménites furent على ديارها فتغرقوا في البلاد فكانت تضاعة بن مالك بن جير اول من نزل الشام وانضافوا الى ملوك الروم فكلوهم بعد ان دخلوا في دين النصوانية على من حوى الشام من العرب فكان اول ملوك تنوخ النعمان بن فرو بن مالك شم ملك بعده چرو بن النعمان بن جرو شم ملك بعدة الحوازي بن النعمان قرلم يمك من تنوخ الا من ذكرنا وهو تنوخ بن مالك بن فهم آبن تم الالات بن الازد بن ويرة بن تعلية بن كلوان بن بُوان بن لخان بن تضاعة بن مالك بن جير وقد تنوزع في تضاعة أمن معد كان ام من تحطان فضاعة قابي ان تكون من معد وترهم انها من تحطان على ما ذكرنا من المنسب شم وردت تضاعة وإتصالها تجير غير ما ذكرنا من المنسب شم وردت

attaquées dans leurs possessions et dispersées, les Kodaïtes, fils de Malik, fils de Himyar, s'établirent les premiers en Syrie, Ils s'allièrent aux Romains, et, après avoir embrassé le christianisme, ils furent investis de l'autorité sur toutes les tribus arabes domiciliées en Syrie. Le premier roi tonoukhite fut Nôman, fils d'Amr, fils de Malik, Puis régnèrent successivement Amr, fils de Nômân, fils d'Amr, et el-Hawari, fils de Nômân. Ces trois rois furent les seuls souverains de la famille de Tonoukh. Ce Tonoukh, le chef de leur famille, était fils de Malik, fils de Fahm, fils de Teim el-Lat, fils d'el-Azd, fils de Wabrah, fils de Talabah, fils de Houlwan. fils d'Omran, fils d'Alhaf, fils de Kodaah, fils de Malik, fils de Himyar. Mais on ne sait pas si les Kodaïtes appartiennent à la branche de Maadd ou à celle de Kahtân. Quant aux Kodaîtes, ils rejettent toute filiation avec Maadd, et se considèrent comme issus de Kahtan, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. L'origine des Kodaïtes et leur degré de parenté avec les Himyarites ont donné lieu à d'autres conjectures.

سليم الشام فتغلبت على تغوخ وتنصرت لكلتها الروم على العرب الدين بالشام وعم ولد سليم بين حلوان بين الجان الخيان المن الأسان المائة تقطعة فاستقام ملك سليم بالشام وتغرقت تبائل البحن لما كان من مارب وقصة عمرو بين عامر مريقيا فسارت غسان الى الشام وهم من ولد مازن وذلك أن الازد بين الغوث بين يعرب بين آبين مالك بين زيد بين كهلان بين سبا بين يتحجب بين يعرب بين تحملان ولد مازن واليم يرجع قبائل غسان واتما غسان مآء تشروا منه فسموا به وهو ما بين زبيد ووكع وادى الاشعوبيين ابون البهين وق ذلك يقول حسان بن نابت الانصاري

امَّا سأَلْتَ نانًّا مع شر نُجُب الأردُ نسبتنا والمآء غسان

Plus tard, la tribu de Salih entra en Syrie, assujettit les Tonoukhites, adopta le christianisme, et reçut des Romains le gouvernement des Arabes de Syrie, Cette tribu descendait de Salih, fils de Houlwan, fils d'Omran, fils d'Alhaf, fils de Kodaàh; son pouvoir s'établit d'une manière solide dans ce pays. Enfin, après les événements survenus à Mareb et la disgrâce d'Amr, fils d'Amir-Mozaîkya, les tribus yéménites s'étant dispersées, les Gassanides arrivèrent en Syrie. Cette tribu était issue de Mazen, par el-Azd, fils d'el-Gawt, fils de Nabit, fils de Malik, fils de Zeid, fils de Kehlân, fils de Saba, fils de Yachdjob, fils de Yârob, fils de Kahtân, fils de Mazen : toutes les branches de souche gassanide le reconnaissent pour leur père. Gassan était le nom d'un étang appartenant à cette tribu, et ce nom leur est resté. Cet étang était situé entre Zébid et Rimâ, vallée des Achârites, · dans le Yémen. Le poête Haçan, fils de Tabit l'Ansar, en a parlé en ces termes :

Si tu m'interroges, apprends que nous sommes d'une maison illustre, dont l'origine remonte à el-Azd et à l'étang de Gassan. وسند کر بعد عذا الموضع خبر فحرو بن عامر مریقیا وخبر سبل العرم وتفرقهم فی البلاد وخبر المآء المعرون بغسان وقد ذکر ان مجرو بن عامر حین خرج من مارب لم برل مقبها علی عذا المآء الى ان ادرکه الموت فکان فحره ثماعایة سنة اربع مایة مُستوقة واربع مایة مکلا وغلبت غسان علی من بالشام من العرب الحرب فکان اوّل من ملك من مملوك غسان بالشام الحارث بن هرو بن عامر بن حارثة بن امرى القیس بن تعلبة بن مازن وهو غسان بن الازد بن الغوث ثم ملك بعده الحارث بن تعلبة بن هرو وامه مارية ذات القرطين بنت ارتم المنا بنت ارتم ألك بنت طالم المنا المنا بن عارته بن علاقة بن مجرو وامه مارية ذات القرطين بنت ارتم آبن وهب بن الحارث بن معاوية بن ثور وهو كندة وي التي

Nous aurons l'occasion de revenir sur les aventures d'Amr, fils d'Amir-Mozaixa, sur la rupture de la digue d'el-Aren, la dispersion des tribus, el l'étang nommé Gassán. On prétend que Amr, fils d'Amir, séjourna constamment aux bords de cet étang, depuis son départ de Mareh jusqu'à sa mort. On le fait vivre pendant huit cents ans, dont quatre cents ans dans la condition de sujet, et quatre cents sur le trône.

Les Gassanides ayant soumis les Arabes domiciliés en Syrie, les gouvernèrent par délégation des Romains. Le premier roi de cette dynastie fut el-llarit, fils d'Amr, fils d'Amr, fils de Hariah, fils d'Imrou'l-Kais, fils de Tàlabah, fils de Hace, et dernier est nommé aussi Gassén, fils d'el-Azd, fils d'el-Gawt. Le second roi gassanide fut el-Harit, fils de Tàlabah, fils d'Amr; sa mère Mariah, surnommée dat el-Kortain (la femme aux boucles d'oreilles), était fille d'Arkam, fils de Tàlabah, fils de Djafnah, fils d'Amr. Suivant une autre version, Harit avait pour mère Mariah, fille de Zalim, fils de Wabh, fils d'el-Harit, fils de Môaviah, fils de Calim, fils de Wabh, fils d'el-Harit, fils de Môaviah, fils de

ذكرتها الشعراء وتنسب جهاعة من ملوك غسان اليها وملك بعده النعمان بن الخارث بن جبلة بن الخارث بن تعلية بن الحارث بن تعلية بن حبوث ثم ملك بعده المنذر ابو شعّر بن الحارث بن حبلة بن تعلية بن عمرة ثم ملك بعده عون بن ال شعّر فكان ملك عدى الن بعث رسول الله صلّعم وذكر عدة من الاخباريين ان حسان أبن ثابت الانصاري زار الحارث بن ان شعّر الغسال بالشام وكان النعمان بن المنذر المحيى ملك الحيوة يساميه فقال له وصو عنده يابن المأوعة لقد بلغني اذك تفصل النعمان على فقال

Tawr, d'origine kindite. Mariah a été chantée par les poêtes, et plusieurs rois de Gassán sont issus de cette princesse. Le trône apparint ensuite à Nômân, fils d'el-Harit, fils de Djabalah, fils d'el-Harit, fils de Tàlabah, fils de Djafnah, fils d'Amr. Il eut pour héritier Moundir Abou Chammir, fils d'el-Harit, fils de Djabalah, fils de Tàlabah, fils de Djafnah, fils d'el-Harit, fils de Djabalah, fils de Tàlabah, fils de Djafnah, fils d'Abru. Le roi Moundir laissa la couronne à son fils Awf. Ce demier eut pour successeur el-Harit, autre fils d'Abou Chammir, dont le règne coîncide avec la prédication du prophète de Dieu.

Au rapport de quelques historiens, Haçan, fils de Tabit, l'Ansar, se rendait quelquefois à la cour d'el-Harit, fils d'Abou Chammir le Gassanide. Or il existait une rivalité de noblesse entre ce roi et le roi de Hirah, Nômân, fils de Moundir le Lakhmite. El-Harit, un jour que le poête était venu le voir, lui dit: «Fils de Foreiåh, on m'a rapporté que tu places Nômâu au-dessus de moi. »— Comment pourrais-je lui accorder la prééminence? répondit Haçan. Je jure que votre nuque est plus belle que son visage; votre mère plus

اشرن من ابیده ولابوك اشرن من جمیع قومه ولشمالك اجود من كثیره من یمند ولحومانك احسن من نداه ولفلسك آكثر من كثیره ولفادك امرع من غدیره ولگرسیك ارفع من سربره ولحداولك اغزر من جوره ولیومك اطول من شهوره ولشهراك اسد من حوله ولحولك خبر من حقیم ولزندك اورى من زنده ولجندك اعزم من جنده وانك لمن غسان واند من لخم فكیف افضاله علیك او اعداد بك فقال یابن الدُوعة ان عذا لا یسمع الا قشعد شعو فقال

ونبَّتُ أنَّ آبا منذر يساميك للحارث الاصغر تفامَك احسن من وجهة وأمَّك خير من المنذر

illustre que le père de Nômân; votre père plus illustre que sa tribu tout entière. Votre main gauche est plus généreuse que sa main droite. Vos refus valent mieux que ses largesses. Une obole donnée par vous l'emporte sur tous ses trésors. Une goutte d'eau venant de vous est plus douce que son étang. Votre siége est plus haut placé que son trône. Le ruisseau de vos bienfaits laisse loin derrière lui l'océan de ses faveurs. Votre journée a plus de durée que tous ses mois. Votre mois s'étend plus loin que son année. Votre année vaut mieux que son siècle. Votre fover répand plus de chaleur que le sien, et votre armée a recueilli plus de gloire que son armée. Enfin, vous êtes issu de Gassan, et lui de Lakhm, comment donc pourrais-je le placer au-dessus de vous, ou même à votre niveau? .- . Fils de Forciah, reprit le roi, de pareils discours ne peuvent s'entendre qu'en vers. . Haçan improvisa alors les vers suivants:

J'ai appris qu'Abou Moundir veut disputer de noblesse avec toi , ô Harit le jeune!

Ton occiput est plus beau que son visage, ta mère l'emporte sur Moundir (son père).

ويسرى يديك على غيرها كيهني يديه على الميسر

تم ملك بعده جبلة بن الايهم بن جبلة بن الخارث بن تعلية آبن جغنة بن عور بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن تعلية بن مارن وهو غسان بن الازد بن الغوت وهو الملك الذي امتدحه الحسان بن تابت الله وشعرة عيد كثير مشهور وكانت ديار ملوك غسان باليرموك والجيّلان وغيرها بين غوطة دمشق واقالها ومنهم من نزل الاردن من ارض الشام وجبلة هو الذي اسم وارتد عن دينة خون العار والقول من اللطمة وخبرة واضع مشهور قد اتبنا على ذكرة فها سلف من كتبنا وسائر اخبار ملوك تنوخ وسلج وغسان وغيرهم هن ملك بالشام

Ta main gauche est autant au-dessus de toutes les mains, que la droite de Nômân est au-dessus de sa gauche.

El-Harit (Harit VII, d'après C. de Perceval) eut pour successeur au tròne Djabalah, fils d'el-Ayham, fils de Djabalah, fils d'el-Harit, fils de Tàlabah, fils de Djafnah, fils d'Amr, fils d'Amir, fils de Haritah, fils d'Imrou'l-Kais, fils de Tàlaah, fils de Mazen, autrement nommé Gassán, fils d'el-Ázd, fils d'el-Gawt. Le roi Djabalah est le même qui a été chanté par Haçan, fils de Tabit, dans plusieurs poésies restées célèbres.

Les rois de Gassân résidaient à Yarmouk, à Djaoulân, et dans d'autres villes situées entre les vergers de Damas et la province de ce nom. Quelques-uns habitaient la contrée baignée par le Jourdain, en Palestine. Le Djabalah dont il est question ici se fit musulman, puis abjura, pour se soustraire à la honte, et ne pas laisser impuni le soufflet qu'il reçut (de la main d'un musulman). Cette histoire est parfaitement connue, et nous l'avons citée dans nos ouvrages précédents. Tout ce qui se rapporte aux rois tonoukhites,

ودعاء الذي عتم الحارث بن ابي شعر الى الاسلام وترغيبه في الايمان وقد اتبنا على خبرة وما كان من أمر أسلامه واخبارة مع الذي عتم في كتابينا في اخبار الزمان والاوسطوق أبيه يقول النابقة الذبياني

هذا غلامٌ حسنَ وجهه مستقبل لخير سريعُ التهام المسارة الأكبر والحارث خير الانام ثم لهند ولهند فقد اسرع لا لخيرات منه امام خسسة اباءهم أما أثم أكرمُ من يشرب صوب الغمام لحيمة من ملك من غسان الشام احد عشر مكلا وقد كان البلقا من بلاد دمشق

salihites, gassanides, et aux autres dynasties arabes de Syrie; l'invitation que le Prophète adressa à el-Harit, fils d'Abou Chammir, d'accepter l'islam, et ses instances à cet égard, l'histoire de ce roi, sa conversion, ses rapports avec le Prophète; tout cela est raconté dans nos Annales historiques et dans l'Histoire movenne.

Le poëte Nabigah Dobiani avait adressé au père d'el-Harit (Nômân VI) des vers dont voici un passage :

Dans ce jeune homme aux traits charmants tout présage un avenir heureux et de rapides succès.

C'est le digne rejeton d'el-Harit le grand, d'el-Harit le jeune, et d'el-Harit le meilleur des hommes.

C'est le digne fils de Hind, puis de Hind; il deviendra promptement le modèle de toutes les perfections;

Et parmi ces einq afeux illustres, il sera le plus grand de ceux qui boivent l'eau versée par les nuages!

La dynastic entière des Gassanides syriens se compose de douze rois. Mais la Syrie a eu d'autres rois; par exemple à Madeb (Madaba) dans le pays de Balka, qui dépend de وكذلك مدائن قوم لوط من ارض الاردن وبلاد فلسطين وكانت خس مدن وكانت دار المُللة منها والمدينة العظيم مدينة سدوم وكانت سمة كل ملك يملها بارع كذلك ذكر في التوراة وذكرت اسماء هذه المدن اعرضا عن ذكر ذلك اذ كان فيه خوج عن شرط الاختصار وقد كان للندة وغيرها من العرب من تحطان ومعد ملوك كثيرة لم نعرض لذكرها اذ كان لا اسماء لهم تعمهم وتشهرهم كقولنا خليفة وكسرى وتيصر والنجاشي ولمللا يطول اللتاب بذكرهم وقد اتبنا على ذكر سائر ملوك العرب من معد وتحطان وغيره عن وسم بالملك في سائر ملوك العرب من معد وتحطان وغيره عن وسم بالملك ف

Damas, et dans les villes du peuple de Lot, situées dans la province du Jourdain et la Palestine. Il y avait là cinq villes, dont la plus importante et la capitale était Sodome. Tous les rois de ce pays portaient le titre de bari (ברע Genèse, XIV, 2). C'est ainsi qu'ils sont désignés dans la Thorah, où l'on trouve aussi le nom de ces villes. Nous n'en parlerons pas ici, pour ne pas sortir des limites que nons nous sommes imposées. Enfin la famille de Kindah et d'autres tribus arabes, issues de Kahtân et de Maadd, ont fourni un grand nombre de rois, dont nous n'avons pas à nous occuper, puisqu'ils ne sont point connus dans l'histoire sous un titre collectif, comme celui de Khalife, de Kosroès, de César ou de Nédjachi : d'ailleurs de semblables détails nous entraîneraient trop loin. Nous avons parlé déjà de tous les rois arabes maaddites et kahtanides, et en général de tous ceux qui ont reçu le nom de rois, dans les différents pays, parmi les nations anciennes et les états actuellement existants, dans la race blanche comme dans la race noire, autant qu'il nous a été possible de trouver des documents sur leur والسودان عن امكن ذكره وتأق لنا الاخبار عنه وابما ذكرنا ق هذا الكتاب من الملوك من اشتهر ملكه وعرفت مملكته مييلا الى الاختصار وطلبا الامجاز وتغبيها على ما سلف من اخبمارهم ق كتبنا للتقدم تصنيفها

# الباب السادس والاربعون

ذكر البوادي من العرب وغيرها من الامم وعلة سكناها البدو<sup>(۱)</sup> وجهل من اخبار العرب وغير ذلك ثما اتصل بهذا المعنى

قد. تقدم ذكونا لولد تحطان وان من عداهم من العرب العاربة دثرت مثل طسم وعاد وجديس وقلاق وجرهم وثمود وعبيل ووبار وسائر من سمينا وان من بق عمن ذكونا دخلوا في العرب

compte. Mais dans le présent ouvrage, en nous occupant exclusivement des rois qui ont joui d'une certaine notoriété dans leur gouvernement et leur pays, notre but est de donner seulement un résumé rapide et concis. Nous renvoyons donc le lecteur, pour de plus amples détails, aux ouvrages que nous avons écrits avant celui-ci.

### CHAPITRE XLVI.

DES THIBUS NOMADES CHEZ LES ARABES ET LES AUTRES PEUPLES; POUNQUOI ELLES RÉSIDENT DANS LE DÉSERT; EXTRAITS DE L'HIS-TOIRE DES ARABES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS QUI SE RATTA-CHENT À CE SOLET.

En parlant, dans les chapitres précédents, de la postérité de Kahtia, nous avons dit que toutes les autres familles arabes primitives (aribeh), les Tasm, les Adites, les Djadis, les Amlak, les Djorhomites, les Tamoudites, les fils de Abil et de Wabar, et d'autres tribus déjà citées, dispaالباقية الى هذا الوقت وهم تحطان ومعد ولا نعم أن قبيلا بقى يشار اليه في الارض من العرب الاولى غير معد وتحطان وذكرنا من طان الارض من ملوكهم مثل التبابعة والاذوا ومن شيّد البنيان في الشرق والغرب ومصّر الامصار وبنا المحن أللبار كافريقس بن ابرهة وما بنا بالغرب من المدن كمدينة افريقية وصقلية وماكور من الكورهناك وما انحذ من العمائر وكمسير شمرالى ارض المشرق وبنيانه سمرقند ومن خلف هناك من چير بها وببلاد التبت والصين وقد ذكر ذلك جماعة من شعرآئهم ممن سلف وخلف منهم دعبل بن على الخزاعى في قصيدته التي يرد فيها على اللميت وينخر عن سلف من ملوكهم ومسيرهم في الارض وقد ذكرنا طرفا من قولد ذلك فيما rurent, et que les survivants de ces familles se mélèrent aux seules tribus dont la postérité existe aujourd'hui, celles de Kahtân et de Maadd. Du moins, à l'exception des deux tribus de Maadd et Kahtân, nous n'avons jamais entendu signaler l'existence actuelle d'aucune famille arabe primitive. Nous avons parlé également des rois, tels que les Tobba et les Dou, qui ont étendu au loin leurs expéditions, de ceux qui ont laissé de grands monuments dans l'orient et l'occident, bâti des capitales et des villes importantes. Tel est Ifrikous, fils d'Abrahah, qui fonda plusieurs villes en occident, comme Ifrikyah et Sikilyah, y créa des provinces et en développa la prospérité. Tel est aussi Chammir, qui se dirigea vers l'orient, bâtit Samarcande, et laissa dans ce pays, ainsi que dans le Tibet et la Chine, une famille de race himyarite. Ce fait est attesté par plusieurs poëtes anciens et modernes, et notamment par Dîbal, fils d'Ali le Khozaïte, dans une kaçideh dirigée contre Komaït, où il célèbre les anciens rois de sa race et leurs expéditions loinتقدم من هذا الكتاب وقد كان البهن ملوك لا يدعون بالتبابعة عن تقدم وتأخر منهم حتى من ينقاد الى مكلهم العل المحمر وحضوموت تحييلة يستحق ان يُسمى تتها ومن تخلف من مكله من ذكرنا شمى يمك ولم يطلق عليه اسم تبتع وقد نال الله عزوجها وعددها أهم حَيِّهُ مُ تَبَع الرية حين دخل الحرم نبعت الله عليه الطلقة وقد كان من يتبع أن تبعه وكذلك حتى عن عبد الله بن عباس وقد كان تبع أبو كرب سارة الارس ووعلى الحالة عيوم وقيا الخالق يومد ووعلى الحالة عن وعبد الله يومالها ووعلى الحالة عن يعباس الطوائف يومد حوولى المنالة والحوائف يومد جود بن سابور (أ) فلق ابو كرب مكاما من الطوائف يومد له لد

taines; nous en avons donné un extrait dans l'un des chapitres qui précèdent. (Voy. t. I, p. 352.) Mais il v eut aussi dans le Yémen, à différentes époques, des rois qui ne portaient pas le titre de tobbà, de sorte que, à proprement parler, ce titre appartenait seulement à ceux qui régnaient sur les populations de Chihr et du Hadramaut; ceux, au contraire, dont l'autorité n'était pas reconnue de ces populations, étaient nommés rois, sans la dénomination spéciale de tobba. Dieu, en parlant, dans le Koran, de Koreïch. cette tribu si fière de sa puissance et de son nombre, a dit: « Valent-ils mieux que le peuple des Tobbà? » (Koran, xuiv, 36), dans le passage où il est fait allusion à l'invasion du territoire sacré, et aux ténèbres que Dieu répandit sur les envahisseurs. Quant au nom de tobbá, il a pour origine l'escorte (tabà, suivre) qui entourait ces chefs : telle est la tradition attribuée à Abd-Allah, fils d'Abbas.

Le Tobbà Abou Karib étendit au loin ses expéditions, envahit plusieurs royaumes, et les soumit à sa puissance. Il porta ses armes en Irak, à l'époque des Mulouk et-tawaïf,

15

قباد وليس بقباد بن فبروز من الساسانية فافهرم قباد واق ابو كرب على مكله ومُلَك العراق والشام والجباز وكثيرا من الشرق وفي ذلك يذكر ما صنع في تصيدة انشدها فقال<sup>(1)</sup>

اد جنبنا جيادًنا من ظلار ثم سونا بها مسيرًا بعيدا استجنا بالخيل مُلك تباد والنُّيُ افلود جآمن مصفودا وكسونا البيت الذي حرم الله لله مدلاً معضدًا وبرودا واقنا به من الشهرعشرًا وجعلنا لبابد اقليدا وذال ايضا

لستُ بالتبّع اليمانيّ ان لم تركض للنبل في سواد العراق وتودّى ربيعة للعرج قَسْرًا او تعقّى عوائق العرّاق

dont le chef était alors Djouder, fils de Sabour. Abou Karib eut à combatire un de ces chefs de satrapies, nommé Kobad, qu'il ne faut pas confondre avec Kobad, fils de Firouz, de la dynastie des Sassanides. Il le mit en fuite et s'empara de son royaume, de l'Irak, de la Syrie, du Hédjaz, et de plusieurs contrées de l'orient. Il a rappelé ses exploits dans une pièce de vers dont il est l'auteur :

Sortant de Dafar à la tête de nos troupes, nous leur avons fait pareourir une longue route. Nos cavaliers ont envahi le royaume de Kobad, et m'ont amené le fils

d'Affoud chargé de chaînes.

Puis nous avons revêtu le temple consacré à Dieu de tapis couverts de broderies et de peintures.

Nous avons habité pendant dix mois dans ce sanctuaire, et nous avons muni sa porte d'une clef.

Il a dit dans une autre poésie :

Que je ne sois plus le Tobbà du Yémen, si les pieds de nos chevaux ne foulent pas le sol fertile de l'Irak (Sewad).

Je contraindrai les fils de Rébyàh à me payer tribut, à moins que les obstacles les plus insurmontables ne m'arrêtent.

وقد كانت لنزار بن معد معه وتأثيع وحروب كثيرة واجتمعت عليه معه من ربيعة ومتسر واياد واتمار وتداعت بجدها نزار وتواهبت ما كان بينها من الدمآء والطوائل فكانت لهم عليه وى ذلك يقول ابو داود الايادي من تصيدة

نسربنا على تبع جروبة جياد المرود وحَرْج الذهب وول ابنو كرب هسارب وكان جياتا كثير اللاذب الله وقد ذكوا في الكذب الاستطاعة المسلمين الموهم الخليل عمّ وولد اسمعيل وتفوع النسب الى نزار بن معد وتشعب الناس من نزار بن معد بن عدنان فلنذكر الآن في صدا الموضع خبر ولد نزار الاربعة مع الافق بن الافق الجوضع خبر ولد نزار الاربعة مع الافق بن الافق الجوضع

Abou Karib eut de longs démélés et des guerres avec les Benou Nizar, fils de Maadd. Ces tribus, c'est-à-dire Rébyàh, Modar, Yiad et Aomar, nommées collectivement fils de Nizar, en souvenir de leur aïeul, firent cause commune, oublèrent mutuellement les vengeances et les haines qui les divisaient, et, grâce à leur union, triomphèrent du Tobbà. Le poète Abou Daoud el-Yiadi a parlé de ces événements dans une pièce de vers dont voici un fragment :

Nous avons imposé au Tobbà un tribut d'étoffes précieuses et une contribution en or;

Nos armes ont mis en fuite Abou Karib, cet bomme lâche et plein d'astuce.

Nous avons parlé, dans l'Histoire moyenne, des premières origines de la race arabe, depuis Abraham, l'ami de Dieu, des fils d'Ismaël, et des développements de cette famille, jusqu'à Nizar, fils de Maadd; enfin des différentes tribus issues de Nizar, fils de Maadd; lis d'Adnán. Nous allons maintenant raconter ici l'anecdote des quatre fils de Nizar avec el-Afa, fils d'el-Afā, le Djorbomite; après quoi, arrivant au

دلك بما البيد تصدما في هذا الباب من هذا اللقتاب من علق سستمنا البوادي من العرب البدو وغيرهم ممين سستمن الجمال والاودية والغفار ذكر عدة من رواة اخبار العرب ان نزار بن معد ولد له اربعة اولاد اياد وبه كان يكنى وأعار وهو ابو تجيئة وخثتم على ما قبل اذكان فيما ذكرا تنازع لان من الناس من لكفهم ماليمن ومن الناس من ذكر فيهم ما وصغفا انهم من ولد اتجاز بن نزار روريعة ومضر فيا حضرت نزار الوفاة دعا ببنيه ودعا بجارية له تحطاء فقال لاياد هذه الخارية بما شميها من ما فلك ودعا باتجار ودعا ببدرة وهو تجلس له فقال هذه البحرة ما الشجها من ماك فلك ولك الكبارية وما أشجها هذه البحرة ما الشجها من ماك فلك ولك الكبارية وما الشجها

sujet principal de ce chapitre, nous rechercherons pourquoi les Arabes nomades et les autres peuplades qui habitent les montagnes, les vallées et les déserts, ont adopté la vie errante.

Au rapport de quelques auteurs qui ont recueili les faits elatis aux Arabes (antéslamiques), Nizar, fils de Maadd, eut quatre fils, à savoir : 1° Yiad, qui a valu à Nizar le surnom d'Abou Yiad; 2° Anmar, père de Badjilah et de Khatimy, selon certains généalogistes, car cette filiation ést controversée, les uns rattachant ces deux personnages au Yémen, les autres les considérant, ainsi que nous venons de le dire, comme fils d'Anmar, fils de Nizar; 3° Rébyàh; 4° Modar. Nizar, sentant sa fin approcher, fit venir ses quatre enfants; puis, appelant une de ses seclaves dont les cheveux grisonnaient, il dit à Yiad : « Cette esclave et tout ce qui dans mes hiens a la couleur de ses cheveux est pour toi. » Il appela ensuite, dans la chambre où il était, son fils Anmar; et se faisant apporter un sac d'argent, il dit à Anmar : « Cette burse, tous mes biens du même genre, ainsi que cette de-burse, tous mes biens du même genre, ainsi que cette de-

بيد ربيعة فادخله خباء له اسود من شعر وقال هذا البيت وما اشبهم من مالي قلك ثم أخذ بيد مضر فادخله قبمة له حرارًم من أدم فقال هذه القبمة فاتوا الافق بن الافق الجرفي وكان أشكات عليكم هذه القسمة فاتوا الافق بن الافق الجرفي وكان أعملك تجران حتى يقسم بينكم وتراضوا بقسمته فم يلبث نزار واحلهم وتصدوا نحو الافق حتى اذا كانوا منه على يوم وليلة من ارض تحران وهم في مفارة اذا هم بأثر بعير فقال اياد ان هذا المعير الذي ترون اثرة اعور قال اتمار واند لابتر قال ربيعة واند لازور

meure, seront pour toi. . Il prit par la main son autre fils Rébyâh, le fit entrer dans une tente en crins noirs, et lui dit : « Cette tente et tout ce qui lui ressemble dans mes biens sera ta part. » Puis il conduisit Modar dans une tente ronde en cuir rouge, et lui dit : « Cette tente et tout ce qui lui ressemble dans mes biens restera en ta possession. » Et il ajouta : « S'il s'élève entre vous des difficultés touchant ma succession, allez trouver el-Afà, fils d'el-Afà le Djorhomite (il régnait à Nedjrân), et rapportez-vous-en à la décision qu'il prendra sur vos différends. » Nizar mourut bientôt, et comme ses fils ne purent s'entendre sur le partage de sa succession, ils montèrent à cheval pour se rendre auprès d'el-Afà. Ils n'étaient plus éloignés de Nedjrân que d'une étape de vingt-quatre heures, quand ils apercurent dans le désert les traces d'un chameau. Yiad dit à ses frères : « Le chameau dont vous voyez ici les traces est borgne. » ---« Il n'a pas de queue, » reprit Anmar. — « Il penche d'un côté, » ajouta Rébyàh. - « Il est d'un naturel farouche, » dit Modar. Un peu plus loin, ils rencontrèrent un cavalier qui avait فلا غشبهم تال لهم هل رأية من بعير صل في وجهكم هذا قال اياد كان بعيرك اعورقال اعار كان بعيرك ابترقال نعم واند لازورقال مضر نعم واند لازورقال مضر أكان بعيرك ازورقال واند لازورقال مضر أكان بعيرك شهرودًا قال انه لشرود ثم قال لهم اين بعيرى دلول عليه قالوا والله لا احسسنا لك بعيرا ولا رأيناه قال انم اصحاب بعيرى وما اخطأتم من نعته شيئا قالوا ما رأينا لك بعييرا فتيمهم حتى قدموا نجران فلا الأحوا بباب الافتى استأذنوا عليه فأدن لهم فدخلوا فصاح الرجل من ورآء الباب ايسها للك شؤلاء اخذوا بعيرى ثم حلفوا انهم ما رأوه فدعا بم للك شؤلاء اخذوا بعيرى ثم حلفوا انهم ما رأوه فدعا به الافتى قال ما تقول فقال ايها لللك شؤلاء دغموا بععيرى وهم

perdu sa monture; cet homme les aborda en disant : « N'avez-vous pas vu un chameau qui s'est égaré dans la direction d'où vous venez? . - « Ton chameau est borgne , » lui dit Yiad, - « C'est vrai , » répondit le voyageur. - « Il n'a pas de queue, » ajouta Anmar. - « C'est vrai. » - « Ne penchet-il pas d'un côté? » demanda Rébyah, --- « Oui, » --- « N'estil pas d'un naturel farouche? » dit Modar. - « C'est vrai, répondit l'homme; vous savez où est mon chameau, mettezmoi donc sur sa piste. » Les fils de Nizar jurèrent qu'ils ne l'avaient ni vu ni rencontré. « C'est vous qui l'avez pris, s'écria le voyageur, car vous n'avez rien omis dans son signalement. » Les fils de Nizar eurent beau lui repéter qu'ils ne l'avaient pas vu, il les suivit jusqu'à Nedjran. Les quatre frères, s'étant arrêtés devant la demeure d'el-Afà, demandèrent la permission d'entrer, l'obtinrent, et furent introduits. Mais l'homme, s'arrêtant sur le seuil de la porte, s'écria : « Ô roi ! ces gens-là m'ont dérobé mon chameau ! » Les fils de Nizar affirmant le contraire, el-Afà fit entrer le plaignant, et lui ordonna de s'expliquer. « Sire, répéta celui-ci,

اصحابه فقال لهم الافعى ما تقولون ثالوا رأيفنا فى سفروا هـذا اليك اثر بعير فقال اياد انه لأعور ثال وما يدروك انه لأعور ثال رأيته مجتهدا فى رأى الكلا من شق تد لحسه والشق الاخر وافر كثير الالتفان لم يمسه نعطت انه اعور وقال انمار رأيته يرى ببعرة مجتهعا ولو كان اهلب لمنع به فعطت انه ابتر وقال ربيعة رأيت اثر احدى يديه تابتة والاخرى فاسدة الاثر فعلت انه ازور وقال مضر رأيته يرعى الشقة من الارض شم فعطت انه ازور وقال مضر رأيته يرعى الشقة من الارض شم يتعداها فهر بالكلا الملتف الغض فلا ينهض منه حتى يأن ما هو اذق منه فيرع فيه فعطت انه شرود فقال الافعى صدة وا

ils m'ont enlevé mon chameau et le détiennent. » --- « Qu'avez-vous à répondre? » leur demanda le roi. Ils lui dirent : « Pendant que nous nous rendions auprès de vous, nous avons vu les traces d'un chameau, et Yiad a remarqué que cet animal était borgne. » Le roi, s'adressant à Yiad, lui demanda pourquoi il l'avait jugé tel. « J'ai remarqué, répondit Yiad, que ce chameau avait brouté, sans désemparer, la partie du champ qui avait frappé sa vue, tandis qu'il avait laissé intacte l'autre moitié, bien qu'elle fût abondante en herbe: j'en ai conclu qu'il était borgne. » Anmar reprit à son tour : « Ses crottins étaient réunis en tas, tandis que le mouvement de sa queue, s'il en avait été pourvu, les aurait éparpillés: c'est ce qui m'a fait dire qu'il n'avait pas de queue. . - « Moi , ajouta Rébyâh , j'ai observé que l'un de ses pieds de devant avait laissé sur le sol une empreinte profonde, tandis que l'autre l'avait à peine effleuré : j'ai conclu de là que son corps penchait d'un côté. » Modar dit : « Je me suis aperçu qu'après avoir brouté sur un point du pâturage, il l'avait abandonné et avait laissé intacte une partie où l'herbe était grasse et touffue, pour aller brouter là où l'herbe était plus rare. C'est ce qui m'a fait dire que son caracقده اصابوا اثر بعيرك وليسوا باتحابه الخس بعيرك ثم قال الافتى للقوم من انتم ناخبروة تحالهم وانتسبوا اليه فرصب بهم وحيّاهم ثم قال ما خطبكم فقصوا عليه تصة ابيهم فقال الافتى وكيف تحتاجون اللّ وانتم على ما ارى قالوا امرنا بدلاك ابوا ثم امر بهم فأنزلوا وامر خادما على دار الشيافة ان بحسن الهم ويكرم مثواهم ويطفهم باكثر ما يقدر عليه ثم امر وصيفا من بعض خدمه ظريفا ادبيا فقال له انظر كل كلمة تخرج من افواههم فاتنى بها فلما نزلوا بيت الضيافة اتاهم النهروان بقرض من شهد فاكلوا فقالوا ما وأينا شهدا اعذب ولا

tère devait être farouche. » El-Afà se tournant alors vers le plaignant: « Ils ont raison, lui dit-il; ils ont vu les traces de ton chameau, mais il n'est pas en leur possession. Continue donc à le chercher. . Puis il demanda aux quatre frères qui ils étaient. Quand ils l'eurent renseigné sur leur origine et leur généalogie, il leur souhaita la bienvenue, les félicita et leur demanda quel était l'objet de leur visite. Ceux-ci lui apprirent les volontés de leur père. « Comment pouvez-vous avoir besoin de moi, reprit el-Afà, après les preuves de sagacité que vous venez de me donner? . . .... Nous devons obéir aux ordres de notre père, » répondirent les jeunes gens. Le roi les invita à descendre chez lui; il ordonna à l'officier chargé de la réception des hôtes étrangers de les traiter avec une considération marquée, et de ne rien épargner pour rendre leur séjour agréable. Il appela aussi un de ses esclaves, qui se distinguait par sa finesse et son urbanité, et lui dit : « Recueille les moindres paroles qui sortiront de leur bouche, et viens m'en rendre compte. . Quand ils furent installés dans la demeure destinée aux hôtes, l'officier de la table leur apporta un rayon de miel; ils en mangèrent et dirent : « Nous n'avons jamais goûté de miel احسن ولا اشد حلاوة منه فقال اباد صدقتم لولا ان محله القاه في هامة جبار فوعاها الغلام فطا حدسر غدآوهم وي بالشوآه فاذا بشاة مشوبة فالحوها وقالوا ما رأينا شوآء اجود ولا ارخص لجا ولا اسمن منه فقال اتمار صدقتم لولا انه تُحدى بلين كلبة ثم جآءهم بالشراب فطا شربوا قالوا لا رأينا خرا ارق لولا اعذب ولا اعذب ولا اطبق ولا اطبيب راجعة منها قال ربيعة صدقتم لولا ان كرمها نبت على تبر ثم قالوا ما رأينا مغرلا آكرم قرى ولا اخسب رحلا من هذا الملك قال مضر صدقتم لولا انه لغير ابيه فذهب الغلام الى الافق ناخبره يما كان منهم فدخل ابيه مذهب الغلام الى الافق ناخبره يما كان منهم فدخل ومن على امه فقال اقسمت عليك الا اخبرتيبني من انا ومن

meilleur, plus pur et d'une saveur plus douce que celui-ci. » - « C'est vrai, ajouta Yiad; mais les abeilles qui l'ont produit l'ont déposé dans le corps d'un animal de grande taille. » L'esclave prit note de ces paroles. Au repas du soir, on leur servit des viandes rôties; après avoir mangé un agneau préparé de la sorte, ils dirent : « Nous n'avions pas encore mangé un rôti plus délicat, d'une chair plus tendre et plus succulente. » - « Vous dites vrai, s'écria Anmar, et pourtant cet agneau a été nourri de lait de chienne. » Puis on apporta du vin, ils burent et dirent : « Nous n'avions jamais goûté d'un vin plus pur, plus agréable au goût, plus limpide, et d'un bouquet plus suave. » - « C'est juste, remarqua Rébyâh; mais la vigne qui l'a produit a été plantée sur un tombeau. » Enfin, ils déclarèrent n'avoir pas connu jusqu'alors une hospitalité aussi généreuse, ni une contrée aussi prospère que celle de ce rol. « En effet, ajouta Modar; mais elle n'appartenait pas au père d'el-Afà. » L'esclave retourna chez le roi et lui répéta ce qu'il venait d'entendre. El-Afà courut chez sa mère et lui dit : « Je te conjure de ان قالت يا بنى وما دعاك الى هذا انت ابن الافتى لللك الآكير قال حقاً لتصديبنى فطا الم عليها قالت يا بنى ان اناك اللق الذى تدوي له كان شيخاً قد اثقاً فخصيت ان يخسرج هذا للأفق الذى تدوي له كان شيخاً قد اثقاً فخصيت ان يخسرج الملك عنا اصل البيت وكان تد قدم البينا شاب من ابناء الملكو فدعوته الى نفسين فاتان فعلقت بدم البنى قدمتم الى عاولاً القبومان فقال له اخبرن عن الشهد الذى قدمتم الى عاولاً السلوما خطيع قال انا خميراً بدير في طف فيعثت الميد من المناطقة في ذلك يضورة فاخبرون انهم هجموا على عظام تحرق مكثرة في ذلك الطف فاذا النصل قد عسلت في ججمعة من تلك العظام فاتوا الطف في رئمتله قط فقدمته الى القوم لجودته ثم بعث الى

m'apprendre qui je suis et qui était mon père. » - « Pourquoi cette question, ô mon fils? répondit celle-ci; tu es le fils d'el-Afà, le roi puissant. » El-Afà la supplia de lui dire la vérité; elle finit par céder à ses instances et lui dit : · Sache donc, mon enfant, que ton père el-Afà, celui dont tu portes le nom, était un vieillard accablé sous le poids de l'âge. J'ai craint que la royauté ne sortit de notre maison; profitant alors de l'arrivée d'un ieune homme issu d'une famille royale, j'ai accordé un rendez-vous à cet étranger, et c'est à cette circonstance que tu dois la vie. » Le roi manda ensuite auprès de lui l'intendant de sa maison, et lui dit : « Je veux savoir d'où provenait le miel que tu as servi à ces voyageurs. » L'intendant répondit : « Informé qu'on avait vu une ruche près du rivage de la mer, j'ai envoyé des gens pour en recueillir le miel. Ils m'ont raconté qu'ils ont trouvé en let endroit un amas considérable d'os à moitié pourris et dans la cavité desquels les abeilles avaient déposé le miel qu'ils m'apportèrent. Ce miel m'ayant paru d'une qualité supérieure, je l'ai offert aux étrangers. »

صاحب مائدته فقال ما هذه الشاة التي الشهيتها لهؤلاء القرم فقال ان بعثت الى الرابي ان ابعث الى باحسين شاة عندك فيعت الى الرابي ان اعلاني خبر هذه الشاة قال انها اول ما ولدت من غضى اول عام فاتت امها وبقيت وكانت لى كلبة قد وضعت فانست الحفاة محو المها فيعثت بها البك ثم بعث الى صاحب الشراب فقال ما شاها فبعثت بها البك ثم بعث الى صاحب الشراب فقال ما عدد الخمرة التي سقيت هؤلاء القوم قال من حبة كرم غرستها على تبر ابيك فليس في العذب مثل شرابها فقال الافق ما هؤلاء القوم ال ما خليكم قصوا على تصتكم فقال اياد ان ابي جعل لى خادما شبطاء وما اشبهها من

Le roi fit venir alors l'officier de sa table et le questionna sur l'agneau qui avait été servi aux fils de Nizar. Le maître d'hôtel répondit qu'il avait demandé au berger le plus bel agneau de son troupeau, et qu'il lui avait envoyé celui qui avait paru sur la table. Mais le roi lui ordonna d'interroger encore le berger. Cet homme fut conduit chez le maître d'hôtel, qui s'informa de la provenance de cet agneau. Le berger fit la réponse suivante : « C'était le premier-né de cette année dans mon troupeau; sa mère étant morte, l'agneau se familiarisa avec ma chienne qui venait de mettre bas, et se mit à teter avec ses petits. Comme je n'aurais pu en trouver un plus beau dans tout le troupeau, je te l'ai envoyé. » Le sommelier, mandé à son tour, et interrogé par le roi sur le vin qu'il avait versé aux étrangers, répondit : « Il provient d'une vigne que j'ai plantée sur le tombeau de votre père; jamais vigne n'a donné de meilleur vin. » - « En vérité, s'écria el-Afà, mes hôtes sont des démons! » Aussitôt il les fit venir et les invita à exposer l'affaire qui les amenait. Yiad, pre-

قال فلك ما ترك ابوك من الرقة والحرث والارض فقال ربيعة ان ان جعل لى بيتا اسود وما اشبهة من ماله قال ان اباك تــرك خيلا دفا وسلاحا فهي لك وما فيها من عبيده فسمى ربيعة الفُرَس (1) فقال مضر أن أبي جعل لى قبة حرآء من أدم وما اشبهها من مالد قال فان اباك ترك ابلا حرآء فهي لك وما اشبهها من ماله فصارت لمضر الابل والقبة الحمرآء والذهب فسُمى مضر الحمرآء فكانوا على ذلك مع اخوالهم جرهم يمكة فاصابتهم سفة nant la parole, dit : « Mon père m'a laissé une esclave aux cheveux gris et tout ce qui ressemblait à cette esclave. » El-Afà lui répondit : « Si ton père a laissé du bétail gris, il t'appartient, ainsi que les bergers et les serviteurs. » -- « Pour moi, reprit Anmar, mon père m'a donné une bourse, la maison qu'il habitait, et tous ses biens du même genre. » - « A toi, dit le roi, les meubles de ton père, les instruments de labour et les terres. » Rébyah dit : « Mon père m'a laissé une tente noire et tout ce qui est d'une couleur analogue. . -- Tous les chevaux bruns que ton père a pu laisser, ses armes et ses esclaves noirs seront ton lot, » répondit le roi. Voilà pourquoi Rébyâh fut surnommé depuis Rébyât el-Faras (Rébyâh du cheval). « Mon père, dit à son tour Modar, m'a laissé une tente ronde de cuir rouge et tout ce qui ressemblait à cette tente. » - « A toi donc, reprit le roi, les chameaux roux et tous les biens de la même couleur. Modar reçut ainsi en partage, outre les chameaux, les tentes rouges et l'or. En conséquence, il fut surnommé Modar el-homra (Modar à la tente rouge).

Après ce partage, les quatre fils de Nizar se fixèrent auprès de la Mecque avec leurs oncles, les Djorhomites. Une فاهكات الشاة وعامة الابل وبقيت لليبل فكان ربيعة يغرو عليها ويعيل اخوته وذهب ما كان لانمار من شيء في تلك السنين ثم عاود الناس للحصب والغيث فرجعت الابل وثارت اليها انفسها وسمنت فتناسلت وكثرت وثام مضر بامر اخوته فبيضا هم كذلك وقد قدم الرعاة بابلهم فتعشوا ليبلا وعشوا رعاهم فقام مضر يوصى الرعا في يد انمار عظم يتعرفه فرى به في ظلمة الليل وهو لا يبصر فاوتد في يين مضر وقتاها وصاح مضر عينى وتشاغل به اخوته فركب انمار بعيرا من كراشم ابسلا فلمين وتشاغل به اخوته فركب انمار بعيرا من كراشم ابسلا فلمين بديار البين فكان بين اخوته ما ذكرنا من التنازم

année de disette étant survenue, les troupeaux et les chameaux dépérirent; mais les chevaux résistèrent, ce qui permit à Rébyah de faire des razias et de nourrir ses frères, car Anmar avait dépensé tout ce qu'il possédait pendant ces années stériles. Enfin, la pluie ramena l'abondance, les chameaux reprirent leur vigueur et leur embonpoint, et de nouveaux produits enrichirent les troupeaux. Modar pourvut donc à son tour à la subsistance de ses frères. Telle était la vie des fils de Nizar, lorsque, un jour, les pâtres revinrent à la tombée de la nuit avec leurs chameaux, pour prendre le repas du soir. Une fois le campement de nuit établi, et tandis que Modar donnait ses instructions aux pâtres, Anmar, qui tenait à la main un os qu'il s'amusait à ronger, le lanca au hasard, car la nuit était profonde. L'os alla droit dans l'œil de Modar, et le creva, Aux cris de douleur poussés par Modar, ses frères s'empressèrent autour de lui. Anmar s'élanca sur le dos d'un de ses meilleurs chameaux et se réfugia dans le Yémen. C'est à cette occasion que surgirent entre ces frères les dissensions dont nous avons parlé ailleurs.

D'après le récit que nous venons de rapporter, on voit

نهؤلاء ولد نزار الاربعة اليهم يرجع سائر ولد نزار على حسب ما تدمنا ان مصر للحمراء لما ذكرنا من القبة للحمراء وبدفالك تغضر مصرى كلامها من المنثور والمنظوم وربيعة الغرس والقشعم من الغروسية والشجاعة والنجدة والغزو وشن الغارات ولما ذكرنا من امر الغرس واياد وقد ذكرنا ما لحق عقبه واعار وقد بينا للائن في تغرع نسله وما قاله النشابون في عقبه وأكار واحد من هؤلاً ومن اعقب اخبار كثيرة يطول ذكرها ويتسع شرحها من ذكر ما حلوا به من الديار ونشعب انسابهم وتسلسلها قد أن الناس على ذكرها وقد قدمنا فها سلف من كتبنا اليسيو من مبسوطها فنعنا ذلك من اعادتها في هذا ال

que les quatre fils de Nizar, souche de la race de Nizar tout entière, étaient : 1º Modar, surnommé el-homra, à cause de la tente rouge; ses descendants se sont souvent glorifiés de ce surnom dans leur prose et dans leurs vers: 2º Rébyât el-Faras, nommé aussi Kachâm (le lion), à cause de son habileté à manier un cheval, du courage et de l'audace qu'il déployait dans les razias et la capture du butin, et aussi en souvenir du cheval qui lui fut adjugé; 3º Yiad; nous avons raconté l'histoire de sa posférité; 4º Anmar; nous avons expliqué le désaccord qui règne sur les diverses branches de cette famille et l'opinion des généalogistes à cet égard. L'histoire de ces quatre frères et de leurs descendants, leur établissement dans différentes contrées, les ramifications et l'enchaînement des familles auxquelles ils ont donné naissance, tout cela exigerait de longs détails et de nombreuses explications. C'est un sujet qui a été traité par d'autres, et les quelques développements que nous lui avons consacrés dans nos ouvrages précédents nous dispensent d'y revenir dans ce livre. Arrivons maintenant à

ألقناب (1) فلنذكر الآن الغرض من هذا الباب الذي به ترجم واليه نسب في سكني من حل البدو من العرب وغيرها من الامم المتوحشة كالترك وألكرد والبجة والمبريح ومن تبطئ المبران وقطن الجيال والعلة الموجعة لذلك من فعلهم تعاين المران وقطن كثير من الناس في السبب للموجب لما ذكرا فذهب كثير من الناس الى السبب للموجب لما ذكرا فذهب كثير من الناس ليه المبار إلى المجلس المبارية من المران لم يبنوا بناء ويشكروا مدنا وكان سكناهم في شبه الاكواخ والمطال بينوا بناء فيزا مفهم اخذوا في ابتقاد المساكن وخلف من بعدهم خلف فابتنوا الابنية وثبتت فرقة على مجيتها الاولى في البيوت والاظلال ينتجعون الاهاكن ونيتها الاولى في البيوت والاظلال ينتجعون الاهاكن الرفية للخصية وينتقلون عنها اذا اجدبت فضت غدة الطايفة على نيج الاقدمين وذكرت

l'objet principal de ce chapitre, conformément au titre que nous lui avons donné, à savoir : la vie nomade chez les Arabes et les autres nations étrangères à la civilisation, telles que les Turcs, les Kurdes, les Bedjah, les Berbères, en un mot, toutes les peuplades qui habitent les déserts et les montagnes, et recherchons pourquoi elles ont adopté ce séjour.

On explique de différentes manières les causes qui les déterminèrent à choisir ce genre de vie. D'après plusieurs auteurs, les premiers habitants de la terre vécurent un long espace de temps sans construire de maisons, ni se fortifier dans des villes; des huttes grossières et des cavernes étaient leur seul abri. Plus tard, quelques individus commencèrent à bâtir des maisons, et leurs descendants imitèrent ce genre de construction. D'autres peuplades, au contraire, fidèles aux usages primitifs, se contentèrent de leurs tentes et de leurs toits rustiques, recherchant les terres fertiles et les pâturages abnodants, et s'en éloignant dès qu'ils devenaient arides.

طایفة آن اول دلك آن الناس لما انصبّ عنهم الطوفان الذی اهلک الله به الارض فی زمی نوح فتفوق می تجا فی طلب البقاع المحسبة المتضیّرة وانفرد می انفرد بانتجاع الارضین و حسلول البیدآء واستوطن اخرون بقاعا تحیروها كن ابتنی اقلم بابل من النبط ومی حقه می ولد حام بین نوح صع تمرود بین خوع می تمان بین سنجاریب بن تمرود الاول بن کوش بن حام بین نوح ودلك حین تملك علی اقلم بابل من قبل العصّاك وصو بیوراسف وكن حل بلاد مصر من ولد حام علی حسب ما ذكرا فی باب مصر واخبارها وكن فر الشام من اللنعانیين ومن حلّ بوار عوراته روسرسه ومغیله وورتجومه حدّ بوادی البربر(آ) وی هوارة وزاته روسرسه ومغیله وروتجومه حدّ بوادی البربر(آ) وی هوارة وزاته روسرسه ومغیله وروتجومه

C'est ainsi que la vie primitive se transmit parmi ces derniers.

D'autres auteurs remontent à une antiquité plus reculée et prétendent qu'à la suite du déluge dans lequel Dieu fit périr les hommes, du temps de Noé, ceux qui échappèrent à la mort se mirent à la recherche de contrées fertiles et en rapport avec leurs besoins. Les uns s'isolèrent en poursuivant ce but et s'établirent au désert, les autres se fixèrent dans les pays qu'ils trouvèrent à leur convenance. Ainsi le pays de Babel fut occupé par les Nabatéens et par une immigration de la race de Cham, fils de Noé, conduite par Nimroud, fils de Kanaan, fils de Sendjarib, fils de Nimroud l'Ancien, fils de Kouch, fils de Cham, fils de Noé. Ce fut alors que Nimroud établit son autorité sur la Babylonie, avant Dahhak ou Biourasf. D'autres descendants de Cham vinrent habiter l'Égypte, comme nous l'avons dit dans le chapitre consacré à ce pays (t. II, p. 394). La Syrie fut peuplée par les Cananéens. Dans les déserts s'établirent plusieurs tribus berbères : les Howarah, les Zenatah, les

ونغزه وكتامه ولواته ومزانه ونغوسه ولفطة وصديفه ومصموده وزيارة وفارة وقالم ووارقد وانيته وبأية وبغو سخصون واركفه وفي من زياته وبغو كالان وبغو مصدريان وبغو افعياس وزجي وبغو منهوس وصنهاجه وبن سكن من انواع الاحاييش وفيرهم القابة للمورة بغابة العافريم سون ورجوين والعورفة ويكسوم وعن سكن غير الغابة وانسع في هذه البلاد من الغرب وقد ذكرنا ان ارض المورم خاصة كانت ارض فلسطين من بعلاد الشام وان مكلهم كان جالوت وان هذا الاسم محة لمكوكهم ال ان قتل داود جالوت فلم يتملك بعدة عليهم ملك وانهم المنتهوا النجها وانتهوا الدياوة ومراقبة وانتشروا

Dariçah, les Maghilah, les Ourfaddjoumah, les Nefrah, les Ketamah, les Louatah, les Mezatah, les Nefouçah, les Laftah (l. Neflah), les Sadinah, les Masmoudah, les Zenarah, les Gomarah, les Kalmah (Guelmas), les Warkah (Ouerga), les Otitah, les Babah (l. Biatah), les Beni-Sabkhoun (Beni-Kengan), les Arkanah (g. Iribu zénatienne, les Beni-Kelan (Beni-Kenlan), les Beni-Masdouren, les Beni-Afbas (g), les Zabdjen (pour Ouandjen), les Beni-Manhoussa (peut-ètre Mettouça) et les Sanhadjah (en berber, Zenaga).

Des tribus abyssines ou d'autre origine vinrent habiter les contrées marécageuses et boisées (gabeh) connues sous le nom de Gabet el-Afrim, Soun, Râwin, el-Quroufah et Yakçoum. D'autres tribus enfin s'établirent hors des contrées boisées et se répandirent dans les régions de l'ouest.

Ainsi que nous l'avons dit déjà, le pays natal de la race berbère était la Palestine, province qui dépend de la Syrie. Leur roi se nommait Djalout, thre common à toute sa dynastie, jusqu'au dernier Djalout, qui fut toé par David. Depuis cette époque, les Berbères ne forent plus gouvernés

16

هناك فنرا منهم رتاته ومغياه وصويسه للجال س تلك الديار وي وتبطئوا الاودية ونزلوا ارض برقة ونزلت هوارة بالاد اياس وي بلاد اطراباس المغرب اى الثلاث مداثن وقد كانت هذه الديار الافرتجة والروم ناتجلوا عن البربر حين اوطنوا ارضهم ال جزائر البحر الروى فسكن الاكثر منهم بجريرة صقلية وتغرقت البربر في بلاد افريقية وأقاصى ديار المغرب في نحد من مسافة التي ميل وأنتهوا الى موضع يعرف بقيوسة على اكثر من التي ميل من بلاد القيروان وتراجع الروم والافرتجة الى مدنهم مكايرهم وذلك على موادعة وصلح من البربر واختارت المبرس سكني الجبال والاودية والومال والدوان المبرس والتغارل والاودية والومال والدوان المبرس

par un roi indigène; ils se dirigérent alors vers le Magreb, du côté de Loubyah et de Mérakyah, et s'y disséminèrent. Les Zenatah, les Maghilah et les Dariçah fixèrent leur résidence dans les montagnes de ce pays, et en occupèrent les vallées, ainsi que la province de Barkah. Les Howarah séjournèrent dans le pays de Yias, autrement nommé Tripoli du Magreb, ou les trois villes.

Les Francs et les Grecs qui en étaient possesseurs s'éloignèrent devant l'immigration berbère, et cherchèrent un
refuge dans les iles de la Méditerranée. Le plus grand nombre
d'entre eux s'établit en Sicile. Les Berbères se répandirent sur
l'Afrique du nord et jusqu'aux extrémités du dar c'l-Magreb
(le Maroc), sur une étendue de deux mille milles. La limite
de leur établissement, de ce côté, fut Kabouçah, qui est
éloignée de plus de deux mille milles du Kairowân. Les Grecs
et les Francs revinernel alors dans leur pays et dans leurs anciennes possessions, en vertu des immunités et des trèves
que les Berbères leur accordèrent. Ceux-ci adoptèrent pour
leur résidence les montagoes, les vallées, les plaines sablon-

ومن تحر صغلية وافريقية بخرج للرجان وهو المتصل بحر الظهات المعرون بحر اتبانس وغير هاؤلاء عن ذكرنا عن سكن قطع الارض واختي للدائي شرقا وغراء ورآت العرب ان جولان الارض واختير البقاع على الايام اشبه باولى العز والبيق بدفرى الانفة وقالوا لنكون عكين في الارض ونسكن حيث نشآه اصلح من غير ذلك فاختاروا سكنى البدو من اجل ذلك وذكر اخرون ان القدمآه من العرب لما ركبهم الله على سعو الاخطار ونبل الهم والاتدار وشدة الانفة والعمية من المعرق والهرب من العار بدأت بالتفكير في المغازة والعمية من المعرق والهرب شأن للدن والابنية فوجدوا فيها معرة ونقصا وقال ذو المعرقة

neuses, la limite des solitudes et des vastes déserts. C'est de la mer qui baigne la Sicile et l'Afrique du nord qu'on extrait le corail. Cette mer communique avec la mer des Ténèbres, ou Océan. Telles furent les migrations et les colonisations, à l'est et à l'ouest, de ces peuples et d'autres tribus que nous avons énumérées déjà.

Les Arabes virent dans la vie nomade et dans le choix continuel d'un nouveau campement la condition la plus digne d'une race noble et la plus conforme à son orgueilleuse indépendance. A leurs yeux, être maîtres chez eux et habiter où bon leur semble, vant mieux que tout autre genre de vie, et c'est pourquoi ils ont adopté le séjour du désert.

Selon une autre opinion, doués par Dieu d'aspirations sublimes, de vues et de desseins généreux, d'un orgueil énergique, cherchant toujours à se soustraire à l'infamie et à se préserver de toute honte, les anciens Arabes étudièrent sérieusement les contrées habitables, et pesèrent le fort et le faible de chacune. Convaincus, après un exameu attentif, والتهييز منهم أن الارضين تمرض كما تمرض الاجسام وتلحقها الآفات والواجب تخير المواضع تحسب أحوالها من الصلاح أذ الهواء وكل الهواء وكل الهواء المرجة تطابقها وقال الهواء وكل المرجة تطابقها وقال ذو الارآء منهم أن الابنية والتحويط حصر عن التصرف في الارش ومقطعة عن للجوان وتقييد للهمم وحبس لما في الغوائر والمسابقة ألى الشون ولا خير في اللبت على هذه الحال وزهوا أيضا أن الاظلال والابنية تحصر الغدا وتمنع انفساح المهوآء أيضا من السلوك فسكنوا البرائدي الذي الذي لا تحافون فيه من حصر ولا منازلة ضرّ هذا مع ارتفاع الاذكرة وسهاحة الهوآء وعدم الورة وعدم الورة ومع تهذيب

que les villes et les demeures bâties par l'homme ne recélaient que des hontes et des vices de toutes sortes, ceux d'entre eux qui se distinguaient par leur expérience et leur discernement déclarèrent « que les pays sont, comme le corps humain, exposés à une infinité de maladies et de calamités, et qu'il fallait, par conséquent, opter pour telle ou telle contrée, en raison des conditions de salubrité qu'elle présentait, puisque bien souvent l'influence du climat est telle qu'il appauvrit la race qui l'habite et altère la santé publique. . Les sages, parmi les Arabes, dirent aussi : « Le séjour des maisons, la vie sédentaire sont autant d'entraves à la libre possession de ce monde, qui arrêtent l'homme dans sa course indépendante, enchaînent ses plus nobles instincts, captivent les plus beaux sentiments de son cœur et son élan vers la gloire. Il n'y a donc que des dangers à demeurer dans cette situation. Les centres de population, disaient-ils encore, et les maisons ralentissent la digestion, entravent le passage de l'air, gênent sa marche et l'empêchent de circuler librement, En conséquence, ils

الاحلام في هذه المواطن ونقي القرائح في التنغل في المساكن مع صحة الامرجة وقوة الغطن وصفاء الهوآه ومتانة الاجسام ال العقول والارآه تتولد من حيث تولد الهوآء وطبع الفضا وفي هذا الدين من العاهات والاسقام والعملل والالام خاتسرت العرب سكني البوادي والحاول بالبيداء فهم اتوى الغاس فجما واشدهم احلاما واحجهم اجساما واعرقم جارا واجام ذمارا وافضلهم جودا واجودهم فطنا لما اكسبهم اياه صفاء الجود ونقاء النضاء لان البدن تحتمى اجزاؤها على متكانف الأكدار ونقاء النضاء لان وبتلاطم في عرصاته ولما وافقع من جميع المستحيلات

s'établirent dans les vastes plaines, là où ils n'avaient à redouter ni agglomération, ni fléau d'aucune sorte. Ce séjour présentait toute sécurité; l'air y était vivifiant et exempt de toute influence pestilentielle; leurs pensées y puisaient un aliment meilleur; le passage continuel d'un campement à un autre purifiait leurs inclinations, fortifiait leur santé et donnait plus de vigueur à leur esprit, comme la pureté de l'air rendait leur corps plus robuste. Puisque l'intelligence et l'imagination participent de la nature de l'air et des conditions du sol, le désert était à leurs venx un abri contre les fléaux, les maladies, les accidents et les dangers de toute espèce. Grâce à cette préférence pour le désert et la vie nomade, les Arabes l'emportent sur les autres peuples, par la vigueur de leur caractère, la force de leur imagination et leur tempérament robuste; nul peuple ne pratique mieux les devoirs de l'hospitalité et la protection due aux faibles; ils puisent dans l'air limpide et pur de leur pays une plus grande générosité et des pensées plus nobles. Les différentes parties du corps humain s'enflamment par l'agولذلك تراكبت الاتذاء والادواء والعاهات في اهدا المدن وتركبت في اجسامهم وتضعفت في اشعارهم وابصارهم فغضلت العرب على سائر من عداها من بوادي الامم المتغوقة لما ذكرنا من تخيرها الاماكن وارتبادها المواطن قال المسعودي ولذلك جانبوا قصاصة الاكراد وسكان للجال من الاجيال الجانية وغيرهم الذين مساكنهم حرون الارض ودهاسها وذلك أن هدف الامة الساكنة هذه الجبال والاودية تناسب اخلاتها مساكنها في انخفاضها وارتفاعها لعدم استقامة الاعتدال في ارضها فكذلك اخلاق قطانها على ما في عليد من الجفاة والغلظ وذكر الهيئم

glomération des humeurs provenant du milieu dans lequel il vit, des exhalaisons et de la corruption des eaux; tout ce qui l'entoure exerce sur sa santé une influence directe, et c'est là qu'il faut chercher les causes des accidents, des maux et des contagions qui déciment les babitants des villes. Ces influences délétères se mélent à l'organisme, font tomber les cheveux et affaiblissent la vue. Parmi tous les peuples qui vivent à l'état nomade, les Arabes occupent le premier rang, grâce aux avantages particuliers que leur offrent les contrées de leur choix et le soin qu'ils ont mis à les rechercher.

C'est pour le méme motif que les fragments de la race kurde et les tribus montagnardes se sont éloignés des peuplades sauvages et autres qui ont établi leur demeure dans les pays plats et unis. En effet, les mœurs des races établies dans les montagnes et les vallées varient en raison, du plus ou moins d'élévation de leur pays, et de même que ces contrées n'ont aucune homogénéité dans leur configuration topographique, de même les hommes qui les habitent participent de la nature agreste et sauvage du sol.

Voici une anecdote rapportée par el-Heîtem, fils d'Adi,

آس عدى والشرق بن القطاى وغيرها من الاخباريين انه وفد على كسرى انوشروان بعض خطباً « العرب فسأله كسرى عن شأن العرب وسكناها البر واختيارها البدو فقال ايها الملك مكلوا الارض ولم تمكلهم وامنوا من التعصن بالاسوار واعتمدوا على المرفقات الباترة والرماح الشارعة جننا وحصونا في ممك تقطعة من الارض فكانها كلها له يريدون منها خيارها ويقصدون الطفها قال فاين حظوظهم من الفلك قال تحت الفرقدين ورأس الكبرة وشبعة للمدى مشرقين في المبر بحسب ذلك قال في رباحهم قال اكثرها الفكباء بالليل والصباء عند، انقلاب الشمس قال فكم الرباح قال اربع فاذا انحرفت واحدة منهين

par Charki, fils de Kotami, et par d'autres historiens. Un des Arabes célèbres par leur éloquence fut chargé d'une mission à la cour de Kesra-Anouchirwan, Ce roi l'interrogea sur les Arabes, leur séjour dans le désert et leur goût pour la vie nomade, · Sire, répondit l'envoyé, ils sont maîtres de leur pays, au lieu de dépendre de lui; ils n'ont pas besoin de se fortifier dans les murs d'une ville, car le tranchant de leurs sabres et la pointe de leurs lances les protégent aussi bien que des remparts et des citadelles. Posséder un coin de la terre en toute propriété, n'est-ce pas l'avoir tout entière? Ils recueillent donc les avantages qu'elle leur offre et jouissent de tous ses agréments. » - « Quelle est , reprit le roi, votre position relativement à la sphère? » L'Arabe ajouta : Nous sommes sous les Gémeaux, la tête de la voie lactée et l'interstice du Chevreau, par conséquent dans la région orientale de la terre. . - . Quels vents soufflent chez yous? . demanda encore le roi. - . Ce sont ordinairement les vents intermédiaires (littér, de côté) pendant la nuit, et le vent d'est quand le soleil est à son déclin. . - . Comفهى نكبآء وما بين سهيدا ال طرن بياض الخبر جنوب وما بأرّائها هما يستقبلها من المغرب شعال وما جاء من ورآء اللعبة فهى دبور وما جاء من قبل ذلك فهى صعبآء قال قبا اكثر اغذيتهم قال اللحم واللبن والنبيذ والغرقال فا خلائقهم قال العر والشرن والمكارم وقرى الضيف وادمام الجار واجارة لخائف وادآء لجمالات وبذل الملج في المكرمات وهم سراة الليل وليوت الغيل وقار البر وانس القفر الغوا لقناعة وشغوا الضراعة لهم الاخذ بالثار والانفة من العار والحماية للذمار فقال كسرى لقد وصفت عن هذا الجيل كرما ونبلا وما اولاما بأنجاح وفادتك

bien y a-t-il de vents? » demanda Anouchirwân .- « Quatre. Quand l'un de ces vents intermédiaires tombe, le vent qui se lève entre les Pléiades et le point du ciel où paraît la première lueur de l'aube est le vent du sud. Du côté du ciel opposé à ce point, vers l'ouest, part le vent du nord. Le vent qui souffle derrière la Kaabah est le vent d'ouest, et le vent qui soussle en face de la Kaabah, le vent d'est. . -« De quoi se nourrissent habituellement les Arabes? » --- « De viande, de lait aigre, de nébid (vin de dattes) et de dattes. » - Quelles sont leurs qualités naturelles? » - La grandeur, la noblesse, la générosité, le culte de l'hospitalité, le respect du client, la protection accordée aux faibles, la rétribution pour les belles actions et l'exercice de la bienfaisance, même au prix de la vie. Les Arabes sont les voyageurs de la nuit, les lions de l'attaque, les génies du désert et les hôtes de la solitude. Ils sont accoutumés à la frugalité, ont horreur de l'asservissement, et se vengent par la peine du talion. Ils se préservent de la honte et savent défendre leur honneur. » - Anouchirwan lui dit alors : « La noblesse et la grandeur avec lesquelles tu m'as dépeint tes compatriotes me prescrivent de faire réussir la mission qu'ils t'ont confiée. »

فيهم فتخيرت العرب في البر ادرالا منها مشات ومنها مصايع ففهم المنجد وللتهم فالمنجد منهم هم الذين سكنوا ارض نجد والمنهم هم الذين سكنوا ارض تهامة ومنهم من سكن اغوار الارض كفور بنمسان وغور مرة ارض الشام من بعلاد فلسطين والارض ومن سكنه من شم وجُدام وطهيم العرب مياة بجتمون عليها وتقطع مكلية يعرجون اليها كالدهشات والسعارة والتهائم وانجاد الارض والبقاع والقيعان والوصاد ولست كاد ترى قبيلا من العرب يوفل من الاساكن المعروفة لهم والمياة المشهورة بهم كماً هارچ وماء العقيق والهيادة وما أشهد ذلك من الماء فاما اجناس الاكراد (أأ وانواعهم فقح

Les Arabes, en faisant choix de leurs campements, distinguent les campements d'hiver de ceux d'été. Parmi eux, il y a les Moundjid et les Mouthim; les premiers sont ceux qui habitent les plaines du Nedid; les seconds, ceux qui habitent les Téhamah (plateaux plus voisins de la mer). D'autres résident dans les gaur ou vallées déprimées, comme le Gaur-Baiçan (Beth-sçan ou Scythopolis), le Gaur-Marrah, en Syrie, dans la Palestine et la contrée du Jourdain, pays habité par les tribus de Lakhm et de Djodam. En outre, toutes les tribus ont des réservoirs autour desquels elles se réunissent, et des fiefs territoriaux où seules elles pénètrent; tels sont les déserts de Dahna et de Samawah, les Téhamah, les Nedid, les vallées (bakaa), les plaines (káa) et les ravins (wahad). Il est rare de voir une tribu arabe s'écarter de ses campements ordinaires et des citernes qu'on sait leur appartenir, comme la citerne de Daridj, celle d'el-Akik, d'el-Habadah et d'autres réservoirs analogues.

Parlons maintenant de la race des Kurdes et de ses branches. On n'est pas d'accord sur leur origine : snivant les uns, تغازع الغاس في بعدتهم ففهم من رأى انهم من ربيعة بن نزار آبي معدد بن عدنان بن بكر بن واثار انفردوا في قديم الزمان واندمافوا الى الجبال والاودية لاحوال دعتهم الى ذلك وجاوروا من هنالك من الامم الساكفة للدن والعمائر من الاعاجم والغرس نحالوا عن لسانهم وصارت لغتهم الجمية ولكل نوع من الاكراد لهم لغة بألكردية ومن الغاس من رأى انهم من مضربن نزار وانهم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن وانهم من رأى انهم من ربيعة ومضر اعتصموا بالجبال طلب الحياة والمراى نحالوا عن اللغة العربية لمن جاورهم من الامم ومن الداس من لخقهم بإماء سلهان بن داود حين سلب مكلة ووقع الناس من للقهم بإماء سلهان بن داود حين سلب مكلة ووقع

ils descendent de Rébyâh, fils de Nizar, fils de Maadd, fils d'Adnan, fils de Bekr, fils de Wail. Dès une haute antiquité, ils se séparèrent des Arabes, à la suite d'événements particuliers, et s'établirent dans les montagnes et les vallées, à côté des villes de la Perse et d'autres nations étrangères. Là ils oublièrent leur langue primitive et adoptèrent un idiome étranger. Depuis lors, chaque tribu parle un dialecte kurde particulier. D'autres prétendent que les Kurdes descendent de Modar, fils de Nizar; qu'ils sont la postérité de Kurd, fils de Mard, fils de Sassa, fils de Hawazin, et qu'ils émigrèrent de leur pays à une époque reculée, par suite de leurs querelles avec les Gassanides. D'autres pensent que ce sont des descendants de Rébyâh et de Modar, qui, s'étant retranchés dans les montagnes pour y chercher de l'eau et des pâturages, abandonnèrent leur langue natale par leur contact avec les étrangers. D'autres les font descendre des filles esclaves de Salomon, fils de David. Lorsque ce roi fut

على اماته المفافقات الشيطان المعرون بالجسد وعصم الله منه المؤمنات ان يقع عليهن فعلقن منه المفافقات فطارد الله على الميان مكله ووضع تلك الامآء الحواصل من الشعيطان قال اكردوهن ال الجبال والاودية فرتيهم بامهاتهم وتفاكموا وتفاسلوا الافواة المقدم ذكرة في هذا الكتاب الذي تفارعت فيه الغرس الافواة المقدم ذكرة في هذا الكتاب الذي تفارعت فيه الغرس والعرب من اي الفريقين هو أنه خرج بكتفيه حيتان فكانتنا لا تقديان الا بادمغة الناس فافني خلقا من نارس واجتمعت الى حربه جماعة كثيرة واتاة افريدون بهم وقد شالوا رابعة من الجلود تسميها الغرس درفش كاوان فأخذ افريدون العقاك

privé de sa couronne, le démon nommé Djacad assaillit celles de ces esclaves qui étaient infidèles et les rendit mères, les esclaves croyantes ayant invoqué l'aide de Dieu contre ses atteintes. Salomon, quand Dieu lui rendit la couronne, apprit que ses esclaves avaient mis au monde des enfants provenant de cet accouplement avec le démon ; il les fit expulser (karrad) dans les montagnes et les vallées, et permit aux enfants de s'y fixer avec leurs mères. Leur famille s'accrut avec le temps et devint la souche de la race kurde. Voici encore une autre version. Nous avons parlé précédemment de Dahhak dou'l Afwah et des discussions soulevées entre les Persans et les Arabes, pour savoir s'il appartenait à l'une ou à l'autre race. (Voyez t. II, p. 113.) Sur les épaules de ce tyran s'étaient formés deux serpents qui se nourrissaient de cervelles humaines. Les Perses, indignés des massacres accomplis parmi eux par Dahhak, se soulevèrent en nombre considérable, mirent à leur tête Aféridoun, et arborèrent un étendard de cuir qu'ils nommaient, dans leur laugue, dirafch-kawán. Comme on l'a vu déjà, Aféridoun

فقيدة في جبل دنهاوند على ما ذكرنا وقد كان وزير العقال في كل يوم يذيح كبشا ورجلا وبخلط ادمغتهم ويطعم تلك لليتين اللتين كانتا في كتفي العقال ويطود من تخلص الى للبال الم فتوحشوا وتناسلوا في تلك للجبال فهم بدو الاكراد وهؤلام من نسلهم وتشعبوا المخاذ وما ذكرنا من خبر العقال نالفوس لا يتناكرون به ولا اصحاب التواريخ القديمة ولا للحديثة والفوس في خبر العقال مع ابليس اخبار عجيبة وفي موجودة في كنههم وترعم ان طهومرت المقدم ذكرة في ملوك الفرس الاولى عدو نوح الذي وتفسير دوضي بالفارسية الفهلوية وفي الاولى الوايية والطور والعلم ناما الترك واجناسها فقد قدمنا كثيرا من

s'empara de Dahhak et l'enchaîna dans le mont Démavend. Or, le ministre du tyran égorgeait chaque jour un bélier et un homme, et mélangeait leurs cervelles pour nourrir les deux serpents nés sur les épaules de Dahhak. Les Perses qui échappèrent au supplice furent chassés dans les montagnes et y vécurent à l'état sauvage. Plus tard, ils s'allièrent dans ces parages et donnèrent naissance à la famille kurde. Les Kurdes actuels seraient donc leurs descendants répartis en plusieurs fractions de tribus. L'histoire de Dahhak n'est révoquée en doute ni par les Persans, ni par les chroniqueurs anciens et modernes, et, dans les livres de la Perse, se trouvent d'étranges détails sur les aventures de ce roi avec le diable. Les Persans prétendent que Tahmouret (Tahomurs), le premier roi de la première dynastie, dont nous avons parlé précédemment, n'est autre que le prophète Noé. Quant au mot dirafch, en pehlvi, c'està-dire dans la langue primitive de la Perse, il signifie drapeau, pique et étendard.

Nous nous sommes étendu ailleurs sur l'histoire des dif-

اخبارها وقد غلط قوم فرقوا ان الترك من ولده طوح بن افريدون وهذا غلط بين لان طوح ولاه افريدون على الترك وسلم على الرم فكيف توليده وما ذكريا يدل على ان الرك من غير ولده وما ذكريا يدل على ان مشهور فيهم وللمنظم في احياة الترك هم الثبت وهم من جير مشهور فيهم والمعظم في احياة الترك هم الثبت وهم من جير الاكراد بالاشهور عند الناس والاسم في الشابعة من ربيعة بن الأكراد بالاشهور عند الناس والاسم في استابهم انهم من ربيعة بن نزار فاما نوع من الاكراد وهم الشرقيان ببلاد ماق المؤمد والبعمة وقي ارض الدينور وهدان فلا تناصر بعنهم انهم من ربيعة أني في الرئيز وهدان فلا تناصر بعنهم انهم من ربيعة أني في المعتمد واللحردان وهم من المنكور بهلاد اذربيجان

férentes tribus turques. C'est par erreur qu'on les fait descendre de Touh (ou Tawadj), fils d'Aféridoun. Ce qui prouve cette erreur, c'est qu'Aféridoun donna à Touh le gouvernement des Turcs, contme il donna à Selm celui des peuples de Roum. Comment aurait-il pu faire des Turcs les sujets de Touh s'ils étaient ses propres enfants il faut en conclure que les Turcs ne sont pas la postérité de Touh, fils d'Aféridoun. Cependant on doit reconnaître qu'il y a parmie usé descendants parfaitement authentiques de Touh. De toutes te tribus turques la plus noble est celle qui habite le Tibet, puisqu'elle descend de Himyar, comme nous l'avons dit plus haut en parlant des Tobbà, qui l'établirent dans ce pays. (Voy. c'dessus, p. 22,4 et l. f. y. 350.)

Pour en revenir aux Kurdes, l'opinion la plus répandue et la plus certaine est qu'ils descendent de Rébyàh, fils de Nizar. Une de leurs tribus, les Schouhadjàn, qui habitent le mah de Koufah et le mah de Basrah, c'est-à-dire le territoire de Deinawer et de Hamadân, se reconnaissent unanimement pour les descendants de Rébyàh, fils de Nizar, fils de Maadd.

والهابناييم والسراة ومن حوى بلاد للجبال من النشاد تجان واللارية والمادتجان والمردنكان والبارسان والخالية والحابارقيمة والخابارقيمة والخاوانية والمستكان ومن حل بلاد الشام من الدبابلة وغيرهم فالاشهر فههم انهم من مضربن نزار ومنهم البعقوبية والجورقان الآكراد من وأيهم رأى الخوارج والهراة من عثمان وعلى رضى الله عنها فهذه بجل من اخبار بوادى العالم وقد اعرضنا عن ذكر العوز والخراج من الترك نحو بلاد غرش وبسست ذكر العوز والخراج من الترك نحو بلاد غرش وبسست وبسطام أنا على بلاد تجستان وكذلك من ببلاد كرمان من النقص والبلوج والجت تال المسعودي فاما أيام الغرب ووقائمها

Quant aux Madjerdan, qui babitent Kenkiver (Concobar), dans l'Azerbaïdjàn, de méme que les Houlhanyeh, les Sarat (ou Charat) et ceux qui habitent le Djébal; comme les Chadendjàn, les Lezbah, les Madendjàn, les Mazdenkân, les Barisân (ou Barisân ), les Khalyeh (Quatremère lit Djelalt), les Djabarkyeh, les Djavanyeh, les Mestekân, et ceux qui résident en Syrie, tels que les Debabileh, etc. il est constant chez eux qu'ils tirent llen origine de Modar, fils de Nizar. Parmi les Kurdes, on compte aussi des Jacobites et les Djourkân, chrétiens qui demeurent sur le territoire de Moçoul et aux alentours du mont Djoudi (Ararat). Enfin on trouve parmi eux des Kharidjites et des sectes qui rejettent l'autorité d'Otmân et d'Alli.

Telle est, en résumé, l'histoire des peuples nomades. Nous ne dirons rien ici des Gouzes ni des Kharlodj, fractions de la race turque qui habitent aux environs du Godjistân, de Bost, de Bestam et du Seistân. Nous ne parlerons pas non plus des Koufs, des Beloutches et des Djoutes, qui vivent dans le Kermân. وحروبها فقد ذكرناها فها سلف من كتبنا وما كان منها في المسلمة والاسلام كيوم الهباءة وحرب دُييان وفطفان وما كان بين عبس وسائر العرب من نزار واليهن وحرب داحس والغبرآء وحرب بكر وتغلب وفي حُرب البسوس ويوم اللاب ويوم خزاز ومنتل شاس بن زهير ويوم ذي قار ويوم شعب جُمَلة وما كان من عامر وغيرهم وحرب الاوس والدرج وما كان بين عامر وغيرهم وحرب الاوس والدرج وما كان بين غسان وعلى وسنورد بعد هذا الباب جملا من اخبار العرب الدائرة وغيرها وتغرقها في البلاد ونذكر جملا من ارائها ودياناتها في الغيلان والهواتف والقيامة في القيامة في القيامة والقيامة والقيامة في القيامة في القيامة في القيامة والقيامة في القيامة في القيامة

Nous avons raconté, dans nos autres ouvrages, les journées des Arabes, leurs expéditions et leurs guerres. Nous y avons mentionné les plus célèbres avant et après l'islam, comme la journée d'el-Habaah, la guerre de Dohiân et de Gatafân, la lutte entre la tribu d'Abs et les autres Arabes de Nizar et du Yémen, la guerre de Dahs et de Gabrà, la guerre qui éclata entre les tribus de Bekr et de Tagleb, et qu'on nomme aussi guerre de Baçous; la journée de Kilab, la journée de Khazaz, le meurtre de Chas, fils de Zoheir; le combat de Dou-Kar, celui de Chib-Djabalah, et ce qui arriva aux Benou-Amir et à d'autres Arabes; la guerre d'Aws et de Khazradj, la guerre entre Gassân et Akk, etc.

Nous allons donner ci-après un résumé de l'histoire des Arabes anciens et d'autres peuples et celle de leurs migrations; nous exposerons rapidement leurs opinions et leurs croyances religieuses, leurs préjugés relativement aux ogres, aux voix d'êtres invisibles, aux Kyafeh (divination par l'inspection des membres et des empreintes de pas), au Kéhaneh (divination en général, interprétation des songes, etc.), à l'art de lire dans la physionomie, à la chouette nommée والكهانة والتغرّس والصدى والهام وغير ذلك من شجها ان شيمها ان شيمها ان

## الماب السابع والاربعون '' ذكر ديانات العرب وارائها & التاهية وتفرقها & البلاد وخبر احتاب الليل وعبد الطلب وغير ذلك &ا لحة، نهذا المان

قال المسعودي كانت العرب في جاهليتها فرقا مفهم الموحد المقر تخالفه المصدق بالبعث والنشور ومؤقفا بان الله يشبب المطبع وبعاقب العاصى وقد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب وغيره من كتبنا من دعا الى الله عز وجل ونبه على اياته في الفضرة

ham et sada, et nous donnerons quelques autres détails sur leurs superstitions populaires.

## CHAPITRE XLVII.

CROYANCES ET OPINIONS DES ARABES DANS LES ÂGES D'IGNORANCE; LEURS MIGRATIONS; HISTOIRE DES COMPAGNONS DE L'ÉLÉPHANT, D'ABD EL-MOTTALIB, ET AUTRES RENSEIGNEMENTS ANALOGUES.

Les Arabes, dans les âges d'ignorance, étaient partagés dans leurs opinions religieuses. Les uns proclamaient l'unité de Dieu, affirmaient l'existence d'un Créateur, croyaient à la résurrection, et tenaient pour certain qu'un jour le Juge supréme récompenserait les fidèles et punirait les prévaricateurs. Déjà, dans cet ouvrage et dans d'autres de nos crits, nous avons parlé de ceux qui, pendant l'ère d'Intervalle (1.1°, ch. v1), appelaient les hommes à la connaissance du Seigneur tout-puissant et éveillaient leur attention sur ses signes miraculeux. De ce nombre étaient Koss, fils de

كس بن ساعدة ورباب الشتى وتعبرا الراهب وكان من عبد الغيام الغيس وكان من العرب من اتر بالخالق واثبت حدث العالم واتر بالبعث والاعادة والكر الرسل وعكف على عبادة الاصغام وم الذين حكى الله عز وجل عنهم بقوله ما تُعقَّبُكُمْ إِلا لِيُمْرِّوْنِا إِلَى اللهِ وَلَى اللهِ عز وجل عنهم بقوله ما تُعقَّبُكُمْ إِلا لِيُمُرِّوْنِا إِلَى اللهِ وَلَى اللهِ الدن ونسكوا لها النسائك الاصنام وقصدوها وتحروا لها البدن ونسكوا لها النسائك واحلوا لها واحرموا ومنهم من اقر باللاسل عزوجل والبعث ومال الى قول اهل الدهروهم الذين ذكر الله عزوجل لحدوث كالرهم عن كفرهم بقوله تعالى وَتَالُوا مَا في إِلَّا حَكُونَكُنا للهِ حَكُونَكُنا للهِ حَكُونَكُنا للهِ حَكُونَكُنا

Saidah, Riab ech-Channi et Bohaira le moine, de la tribu d'Abd el-Kais. D'autres, parmi les Arabes, confessaient le Créateur, affirmaient la création et soutenaient qu'au jour de la résurrection les hommes seraient ramenés à une autre vie; mais ils niaient la mission des prophètes et se montaient attachés au culte des idoles. Ce sont ceux-là mêmes dont Dieu a dit: « Nous ne leur rendons de culte que pour qu'ils soient nos intermédiaires auprès de Dieu. « (Koran, xxxix. 4.). Ce sont encore eux qui allaient visiter les idoles en pèlerinage et entreprenaient des voyages dans ce but, qui égorgeaient des victimes en leur honneur, leur offraient des sacrifices et établissaient en leur nom des prescriptions canoniques (prise de l'ihram ou retraite; ihlal, fin de la retraite).

D'autres encore croyaient au Créateur; mais, traitant de mensonges la mission des prophètes ainsi que la résurrection, ils se laissaient aller aux aberrations des hommes du siècle. Ce sont ceux à l'impiété desquels Dieu fait allusion, et dont il signale l'infidélité, quand il dit: « Nous ne connaissons, prétendent-ils, d'autre vie que celle de ce has monde; nous mourons et nous vivons, et le temps seul nous ravit

آلدُّنْيًا مُمُوتُ وَتُحَيَّا وَمَا مُهَكِّلُنَا إِلَّا الْخَهْرُ مَرَدُ الله عليهم بقوله وَمَا لَهُ مِدْلُوكُ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يُطَنِّونَ ومنهم من مال الى اليهودية والنصرائية ومنهم المارهل عنجهيته الراكب لجيسته وقد كان صنف من العرب يعبدون الملائكة ويرقون انها بنات الله فكانوا يعبدونها لتشفع بهم الى الله وهم الذين اخبر الله وقوله أمْرَاتُهُمُ اللَّحَنِي وَمُنَاةً النَّالِكَةُ وَلَهُم مَا يَشْتَمُ مُونَ وَقوله أَمْرَاتُهُمُ اللَّحَنِي مَلَّاكَةً اللَّمْرُةُمُ اللَّحَنِي المُحَلِّق وَلَهُم الدُحُرُ وَكُلُه اللَّهُ وَلَيْ مَنْ العرب بعن هام الله وهو الدين المحدودية وقوله أمْرَاتُهُمُ اللَّهُ وَمَنَاةً النَّالِكَة اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَلَى المُحَلِّق مُمْنَا المُوعِيد تَاكُا المتقليد عبد المطلب بن هامم بن عبد منان وقد كان حغر بمُرزمره وكانت مطوية وذلك في ملك

l'existence, « (Koran, xiv, 23.) Mais Dieu les réfute par cette parole: « Ils ne savent ce qu'ils disent; ils n'avancent que de pures inventions. » (Koran, ibid.) D'autres penchaient vers le judaïsme ou le christianisme. Il v en avait qui, ne suivant d'autre voie que celle de l'orgueil, se laissaient aller à toute la fougue de leurs passions. On trouvait, chez les Arabes, une secte qui rendait un culte aux anges qu'elle prétendait filles de Dieu, et qu'elle adorait pour obtenir leur intercession auprès du Juge suprême. Ce sont ceux dont Dieu parle dans le verset : « Ils donnent des filles à la divinité. Grand Dieu! ils auropt ce qu'ils désirent. . (Koran, xvi, 59.) Et autre part il dit encore : « Avez-vous vu Lat, Ozza et Ménat, cette troisième divinité? Est-ce que le sexe masculin serait votre partage, et le sexe féminin celui de Dieu? Certes voilà une répartition bien inique! » (Koran, LIII, 19.) Parmi ceux qui, croyant à l'unité de Dieu et aux menaces de la vie future, refusaient de se traîner à la suite des opinions régnantes, il faut citer Abd el-Mottalib, fils de Hachim, fils d'Abd-Ménaf, C'est lui qui avait creusé le puits de Zemzem,

كسري بن قباد فاستضرج منها غزال ذهب عليها الدر وللوهر وغير ذلك من للحالى وسع اسيان تلعية وخسسة ادرع سوابغ فضرب من الاسيان بأبا المكعبة وجعل احد الغزالين معنام ذهب في الباب وجعل الخرق اللعبة وكان عبد المطلب اول من اقام الرفادة والسقاية للحاج وكان اول من سقا الماء بمكة عذبا وجعل باب اللعبة مذهبا وتد كان قد نذر ان الله رؤته عشرة ذكورا ان يقرب احدهم الله فكان امرة حين رؤته الله اياهم ان قرب احبهم اليه وهو عبد الله ابو النبي صلعم

dont les parois étaient garnies de maconnerie. Cet événement se passait sous le règne de Kesra, fils de Kobad. Il en avait retiré deux gazelles d'or qui étaient ornées de perles, de pierres précieuses et d'autres bijoux; plus sept sabres de Kalâh et cinq cuirasses de grande dimension. Avec les sabres il fabriqua, pour la Kaabah, une porte dont les plaques d'or furent faites de l'une des deux gazelles. Il placa l'autre dans la Kaabah elle-même. Abd el-Mottalib fut le premier qui régla d'une manière définitive, en faveur des pèlerins, le Rifadah et le Sikayah. Il fut également le premier qui fournit de l'eau douce aux habitants de la Mecque. C'est à lui que la Kaabah dut d'être enrichie d'une porte dorée. Il avait fait le vœu que si Dieu lui accordait dix enfantsmâles, il lui en offrirait un en sacrifice. On raconte avec beaucoup de détails comment, lorsque Dieu lui eut accordé ce qu'il demandait, et qu'il fallut lui sacrifier celui de ses fils qu'il chérissait le plus, c'est-à-dire Abd-Allah, le père du Prophète, il consulta le sort à son sujet, au moyen de flèches sans pointes appelées kidah, et racheta la vie de son fils au prix de cent chameaux. Abrahah , lorsqu'il marchait à la tête des Abyssins, contre le territoire sacré de la Kaabah,

طويد وقد كان ابرهة حين سار بالحبشة الى انصاب للحرم نبرا. بالموسع للعرون تجنب التحضب فأن بعيد المطلب وأخير انبه سيد مكة فعظمه وإهابه لاستدارة نور الذي سلّمم في جبهته وقال له سلنى يا عبد المطلب فإن ان يسلّمه الا ابلا له فامسر. بردها عليه وقال له الا سألتنى الرجوع فقال انا رب هذه الابل وللبيت رب سهنته وانصرن عبد المطلب الى مكة وهو يقـول

يا اهل مكة تد جَاّتُكُمُ مَلِك مع الفيول على انيابها الربد وامر قريش ان تأمس بعطون الاددية وروس للجبال من صعرّة للبشة وقد الابل النعال وخلّاها في للجرم وهو يقول<sup>(0)</sup>

avait établi son campement dans le lieu appelé Djenb et-Moukhaddib. Quaud on lui eut amené Abd el-Mottalib, en lui disant que c'était le principal personnage de la Mecque, il le traita avec beaucoup d'honneur, et lui témoigna une grande considération, à cause de l'auréole de lumière prophétique qui brillait autour de son front. « Abd el-Mottalib, lui dit-il, demande-moi ce que tu voudras. « Abd el-Mottalib se borna à demander qu'on lui rendit les chameaux qui lui appartenaient. Abrahah les lui fit rendre et lui dit: » Pourquoi m'as-tu pas demandé de me retirer »— Prince, répondit-il, je suis le propriétaire de ces chameaux; quant au temple, il a un maire qui saura ben le protéger. « Ensuite Abd el-Mottalib revint à la Mecque, et il disait:

Habitants de la Mecque, un roi est venu vous attaquer, avec des éléphants dont les dents sont couvertes d'écume.

Puis, après avoir recommandé aux Koreichites d'aller se mettre à l'abri de la fureur des Abyssins, dans le fond des vallées et sur le sommet des montagnes, il suspendit des sandales au cou des chameaux et les laissa errer dans l'enecinte sacrée. En même temps il récit aces vers : يا ربّ ان المسرء يم نع رحاه فامنع رحالك لا يغلن صليبهم وتعالهم ابدأ تعالّك

نارسل الله عليهم الطير الابابيل اشباه اليعاسيب ترميهم جمارة من سجيل وهو طبئ خلط ججارة خرجت من الحرمع كل طير ثلثة احجار ناتلغهم الله وقد ذكرنا خبر ان رغال فيما سلف من هذا الكتاب حين دلّهم على الطريق وهلاكم وهلاكهم في الطريق وجعلت للبشة يومثذ تسأل عن نفيل آس حبيب للشعمى دليلها على الرجوع ونغيل يسمع كلام للبشة وسوالها عنه وقد ارتاع لما تجهم من البلاء وانفود من مجلتهم

A ce moment, Dieu envoya contre les Abyssins des oiseaux nommés ababil, semblables à des espèces d'hirondelles, qui les frappaient avec des pierres de sidjil. On appelle ainsi une argile mélangée de gravier, extraite du fond de la mer. Chaque oiseau portait trois de ces pierres. Ce fut par ce moven que Dieu extermina ses ennemis. Nous avons parlé plus haut, dans cet ouvrage, d'Abou-Rigal et de la manière dont il périt, lorsqu'il guidait les Abyssins dans leur route: nous avons raconté aussi comment ceux-ci furent exterminés dans le chemin. (Ci-dessus, p. 150.) Cependant, au moment où ils se virent attaqués par les oiseaux, ils appelèrent Nofaïl, fils de Habib el-Khatami, pour qu'il les guidat dans leur retour. Nofail, qui entendait la langue des Abyssins, comprenait bien qu'on le cherchait; mais, effrayé de la calamité qui les avait enveloppés, il avait sauvé sa vie en se séparant d'eux. Ils erraient donc au hasard,

Ó mon Dicu! l'homme sait bien défendre sa demeure, défends donc le lieu où tu résides.

Que leurs croix ne s'élèvent pas triomphantes, non plus que leurs erreurs, dans l'enceinte qui t'est consacrée.

يروم الخلاص وقد تاهوا فني ذلك يقول نغيال كامته التي اولــــا

الا رقى جمالك يا رُدينا نعمناكم مع الاصباح عينا دانك لو رأيت ولن تربيه لدى جنب التُكفّد ما رأينا حدت الله اذ عاينت طيرا وحصب حجارة تلقى علينا فكل الغوم يسمّل عن نغبل كانَّ على تُلفيسسان دينا

وقد ذُكرنا ما كان منه وهلاك عيدهم فيها سلف من هذا الكتاب فاما صدهم الله عن اللعبة انشا عبد المطلب يقول

ایها الدای لقد اسمعتنی ثم مایی عن نداکم می صمم ان البیت لربًا مانعا می یرده باثام یصطم

comme l'a dit Nofail dans une pièce de vers dont voici le début:

Rodeina, ramène tes chameaux; dès le matin, nous vous avons comblés des dons les plus précieux.

Ah! si tu avais pu voir, mais tu ne le verras jamais, ce que nous avons vu près de Dienb el-Moukhaddib!

Tu aurais loué Dieu quand tu aurais aperçu des oiseaux et des cailloux qui étaient lancés contre nous.

Tous les gens réclamaient Nofaîl, comme si les Abyssins avaient à faire valoir une créance contre moi.

Plus baut, dans cet ouvrage, nous avons dit ce que devint Nofail, et nous avons raconté la mort du roi des Abyssins. Lorsque Dieu les eut repoussés loin de la Kaabah, Abd el-Mottalib se mit à réciter ces vers:

O toi qui élèves la voix vers le ciel, tu m'as fait entendre ta prière; alors je n'ai point été sourd à votre appel.

Certes le temple a un maître qui repousse tous ceux qui y viennent avec de coupables pensées, et il les extermine. رامه تبع فهن جندت جير والحيّ من آل تُدم عائثتي عنه وق اوداجه قلت والاشرم تردى خيله تن آل الله فها قد مضى تحن دقرنا محمودا عنوة ثم عادا قبلها ذات الارم لم ترز لله فينا جيد في عاداً قبلها ذات الارم لم ترز لله فينا جيد عدد الله بها عنا الفقم

قال المسعودى وقد استدل قوم عن ذهب الى الغلو في بعض المذاهب وللخروج ها اوجبته قضية العقل وضرورات الحواس بهذا الشعر وقول عبد المطلب فها كان منهم في قديم الرمان وابدوا ذلك بشعر العباس في مدحد الذي عم وضو ما ذكرة

Plusieurs de ces sectaires, qui, se laissant aveugler par l'excès de l'esprit de parti, sont restés sourds à l'appel de la raison et ont résisté au témoignage des sens, ont cité, comme un argument en leur faveur, ces vers et ce qu'Abd elMottalib a dit sur leurs destinées dans les temps autérieurs. Ils ont cherché à étayer leur opinion sur les vers qu'Abbas composa à la louange du Prophète. Kairom, lis d'Aws, fils de Haritah, fils de Lam et-Tayi, racontant

Un Tobbé a marché contre le temple avec ceux qu'avaient rassemblés les Himyarites et les tribus de la famille de Kodam;

Mais il a reculé, et, dans ses veines, il portait une blessure qui retenait la parole dans son gosier.

J'ai dit, tandis que les chevaux d'Achram fuyaient au galop : le voilà cet Achram qui se flattait de conquérir le territoire sacré.

Nous étions le peuple de Dieu dans les temps anciens, et ce privilége ne cessera pas, grâce au pacte conclu avec Abraham.

Nous avons anéanti Témoud de vive force, puis Ad, qui antérieurement possédait el-Irem.

Dieu n'a jamais cessé de se vérifier parmi nous, et c'est ainsi qu'il nous vengera aussi de nos ennemis.

قريم بن اوس بن حارثة بن لام الطاى انه هاجر الى رسول الله صلّعم فقدم عليه منصوفا من تبوك فاسط قال فسمـعـت العباس يقول يا رسول الله انى اريد ان امتدحك فقال رسول الله صلّعم قل لا يفضض الله فاك يا عم فانشا يقـول

من قبلها طبت في ظلال وفي مستودح حيث يخصف الورق ثم هبطت المبلاد لا بشر انت ولا مضفة ولا علق بل نطغة تركب السغين وقد ادرك نـشـرا والله الـغـرق تنققل من صالب الى رحم اذا مضي عالم بـدا طبق وابت لما ولـدتَّ اشروَّتِ الارض وضاءت بنورك الافق فنصن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد مخترق

comment il émigra auprès du prophète de Dieu et vint se présenter devant lui, quand il se retira de Tebouk pour embraser l'islamisme, s'exprime ainsi : J'entendis Abbas qui disait : O prophète de Dieu, je veux prononcer ton éloge. — « Parle, lui dit le Prophète; que Dieu ne te coupe pas la parole, ô mon oncle! » Alors Abbas récita ces vers :

Avant ce jour, tu t'es complu dans des endroits charmants et dans un paradis où les feuilles étaient tissées en forme de vêtements.

Ensuite tu es arrivé aux régions où tu n'avais pas encore revêtu une forme humaine : tu n'étais ni chair ayant consistance, ni sang,

Mais une simple goutte de liquide portée sur les vaisseaux, et qui, sur le point de se développer, menaçait de s'engloutir.

Cette goutte de liquide passant des reins à la matrice, quand un monde était fini, une autre série d'existences commençait.

Ensuite (ô Prophète), quand tu es venu au jour, la terre a été illuminée et les horizons se sont éclairés à ton flambeau.

Pour nous, dans cette spiendeur et dans la lumière, au milieu de la voie droite, irions-nous encore proclamer le mensonge? تالوا وهذا للعبر قد ذكرة اصحاب السير والاثار والمغازي ونقلوا عذا المديج من قول العباس وما كان من سرور النبي عم بذلك واستبشارة مجعلت هذه الطايفة من القلاة ما ذكرنا من الشعرين دلالة في بواطن ادعوها وتعلقوا الى شمه بعيدة استضرجوها بمنع منها ما تقدم في اوائل العقول وموجبات المخصن ذكر دلك جهاعة من مصنفي كتبهم ومن حذاق بميريهم من فرق الحمدية والعلبانية وغيرهم منهم اتحق بن محمد النفي بلامون بالاجرى كتابه المعرون بالصراط وقد ذكر دلك الغياض بن على بن محمد بن الغياض في كتابه المعرون بالتسطاس في نقضه اكتاب الصراط وذكرة المعرون بالتهليني في نقصه لهذا في نقضه اكتاب الصراط وذكرة المعرون بالتهليني في نقصه لهذا

Les gens de cette secte ajoutent : Ces détails ont été mentionnés par les historiens dont les ouvrages nous ont conservé le souvenir des événements mémorables et des expéditions guerrières. Ils nous ont transmis cet éloge prononcé par la houche d'Abbas, et nous apprennent combien grande fut la joie du Prophète et sa satisfaction quand il l'entendit. Mais ces partisans de l'hérésie des Alides ont tiré, de ces deux pièces de vers, un argument en faveur de leurs rêveries, et ils se sont attachés à des assimilations forcées qu'ils ont été chercher bien loin, en dépit des principes fondamentaux de la raison et des exigences de l'esprit d'examen. Cette erreur a été soutenue par un grand nombre de leurs écrivains et par les plus subtils de leurs théologiens scolastiques d'entre les Mohammediyeh, les Ilbaniyeh et autres hérésiarques, parmi lesquels il faut compter Ishak, fils de Mohammed en-Nakhâyi, connu sous le surnoni d'el-Ahmar (le rouge), dans son ouvrage intitulé es-Sirat. Elle a été aussi mentionnée par el-Feïad, fils d'Ali, fils de Mohammed, fils d'el-Feïad, dans son ouvrage intitulé el-Kostas, où il الكتاب المترجج بالمصراط وهارلاد مجدية نقعت هذا الكتاب وهو على مذهب العليانية وقد اتبنا على ما ذكره هؤلاء الحمدية والعلبانية والمغيرية والقدرية وسائر فرق الغلاة واصحاب التغويض والوسائط واستقصينا النقض عليهم وهل سائر من ذهب الى القول بتناسج الارواح في انواع اشلاء سائر الخيوان محس ادها الاسلام وغيرهم عمن سلف من اليونانيين والهند والثنوية والمجوس واليهود والنصاري وذكرنا قول اجد بن حائط وابن ياقوس وجعفر القصى<sup>(11)</sup> إلى من نجم في وتننا هذا عمن تقدم وتأخر إلى هذا الوقت وهو سنة اننتين وثلثين وثلثياية عمن احدث قولا تغريعا على ما سلف من اصولهم وابدا شبها ايد

réfute le Sirat, et par l'écrivain connu sous le nom d'en-Nehkini dans sa réfutation du Sirat. Ces deux auteurs, qui appartenaient à la secte des Mohammediyeh, ont écrit contre le Sirat, qui est rédigé d'après la doctrine des Ilbaniyeh. Nous avons déjà eu occasion de parler des opinions des Mohammediyeh, des Ilbaniyeh, des Mougaïriyeh, des Kadriyeh et des autres sectes appartenantà l'hérésie des Goulat (Alides). Nous avons fait mention aussi des partisans du Tafwid (délégation) et des Weçait (intermédiaires); nous nous sommes efforcé de les réfuter eux et tous ceux qui ont enseigné la transmigration des âmes dans les corps de tous les animaux, que ces hérétiques fissent profession d'islamisme, ou qu'ils appartinssent aux anciens Grecs, aux Indiens, aux Dualistes (Manichéens), aux Mages, aux Juifs, aux Chrétiens. Nous avons dit en quels termes Ahmed, fils de Haït, Ibn-Yakous et Djafar el Koçayi s'adressaient aux hérétiques, nos contemporains, soit qu'ils nous aient précédés, soit qu'ils aient prolongé leur existence jusqu'à l'époque actuelle, en l'an 332. Je veux parler de ceux qui, déduisant les conséquences des بها ما تقدم من مذاهبهم مثل للسين بن منصور للدلاج واصحاب إلى يعقوب المرابلي ثم اصحاب الشريعيين ومن تأخر عنهم وناقهم والمرابلي ثم اصحاب الشريعيين ومن تأخر المغول المراثر وغيرة من امم نجيهم وذكرنا اللارق بينهم وبين غيرام من اصحاب الدور في هذا الوقت عن براى وقت الظهور واصحاب عج الليل والنهار اذ هاؤلام قد ابوا القول بالنتاج وان الارواح تنتقل في شيء من اجسام لليوان واحالوا على القديم جل وعز ان مجوز عليه شيء عما ذكروه من فقده فلنوجع الآن الى ما كنا فيه آنها وا تغلغل بنا الكلام عنه

principes avancés par leurs prédécesseurs, en ont tiré des propositions similaires à l'aide desquelles ils ont corroboré leurs doctrines fondamentales. Tels ont été el-Huçein, fils de Mansour el-Halladj; les disciples d'Abou-Yakoub el-Mezaili; puis les ashab-ech-cheriyn (disciples canoniques); enfin ceux qui se sont séparés d'eux et ont fait école à part; dans leurs principes, comme Abou-Diafar Mohammed, fils d'Ali ech-Chalmagani, plus connu sous le nom d'Ibn-Abi'l-Garair, et d'autres encore parmi les chess de leur secte. Nous avons rappelé la scission qui éclata entre eux et leurs coreligionnaires, tels que les ashab-ed-dawr (les disciples du mouvement rotatoire), l'une des sectes qui, de nos jours, sont dans l'attente du moment de l'apparition (du mehdi), et ceux qui se fondent sur les arguments relatifs à la nuit et au jour. Ces deux dernières sectes nient la doctrine de la métempsycose et de la transmigration des âmes dans le corps de quelque animal que ce soit, et soutiennent cette proposition absurde que l'éternel, comme ils le prétendaient, était passible, jusqu'à un certain point, de perte et de déchet. Mais revenons maintenant au sujet que nous traitions plus

من ذكر عبد المطلب تفارع الناس في عبد المطلب ففهم من رأي انه موحد وانه لمريشرك بالله ولا احد من الله الفيي عم وانه نقل في القنوات الطاهرات وانه احبر انه ولد من نكاح لا من سفاح ومفهم من رأى أن عبد المطلب كان مشركا وغيره من الله المنابع عليه المنابع عليه المنابع عليه وغيره من الأماني علم الله من عم إعانه وهذا موضع فيه تغازع بين الامامية والمعتزلة والخوارج والمرجعة وغيرهم من الكون في المنص والاختيار وليس كتابفا هذا مرسوما للجياح كل فريق مفهم وقد اتبنا على قول كل فريق مفهم وما يد عليه الديانات في اصول الديانات وما الديانات في كالامانة وق كتاب

haut, c'est-à-dire à l'histoire d'Abd el-Mottalib, dont cette digression nous a éloigné.

On n'est pas d'accord quant à ce qui concerne Abd el-Mottalib. Suivant les uns, il reconnaissait l'unité de Dieu, auguel il n'associa jamais d'autres divinités, ni lui, ni aucun des ancêtres du Prophète. Sa noblesse dérivait d'une source pure, et il affirmait qu'il devait le jour à une union légitime, et non pas à un commerce impur. Suivant d'autres, Abd el-Mottalib était paien tout comme les autres ancêtres du Prophète, sauf ceux dont la foi a été constatée, C'est là une question où il y a dissentiment entre les Imamiyeh, les Moutazales, les Kharidjites, les Merdjiych et les différentes sectes, qui sont, les unes, pour la lettre, les autres, pour la libre interprétation. Mais cet ouvrage n'étant pas consacré à la controverse, ce n'est pas le lieu de présenter ici les arguments contradictoires que faisait valoir chacun des dissidents. Nous avons rendu compte des opinions de toutes les sectes, et des preuves sur lesquelles elles cherchaient à les étayer, dans notre traité des Discours sur les bases des الصغوة ايضا وكان عبد المطلب يوصى ولده بصلة الارحام واطعام الطعام ويرغبهم ويرهبهم فعل من يراعى لتعقّب معادا وبعثا ونشورا وجعل السقاية والرفادة الى ابنه عبد منان وهو ابو طالب ووصاة بالنبي صلَّعم وقد تفوزه في اسم الي طالب فنهم من رأى ان اسمة عبد منان على ما ذكرنا ومنهم من رأى ان اسمه كنيته وان على بن ان طالب كتب في كتاب النبي صلَّعم ليهود خيبر باملاء النبي صلَّعم وكتب على بن ابي طالب وقد ذكرعبد المطلب في رجز لد وصيته بالنبي عم الى ابي طالب فقال اوصبت من كنيت بادر طالب بابن الذي غاب وليس آئب croyances, dans le Livre des Réflexions et de l'examen des doctrines professées par les hommes sur la qualité d'imam. et aussi dans le Livre de la sincérité. Abd el-Mottalib recommandait à ses enfants de se montrer généreux envers leurs proches et de les nourrir; il les excitait, par ses exhortations et par ses menaces, à se conduire comme ceux qui pensent sans cesse au châtiment final, au jour du jugement dernier et de la résurrection. Il transmit les charges du Sikavah et du Rifadah à son fils Abd-Ménaf, qui n'est autre qu'Abou-Talib, et lui recommanda de prendre soin du Prophète. On n'est pas d'accord sur le nom d'Abou-Talib : les uns pensent que son nom était Abd-Ménaf, comme nous l'avons dit; les autres croient, au contraire, qu'on ne le désignait que par son surnom, Ces derniers se fondent sur ce qu'Ali, fils d'Abou-Talib, écrivant, au nom du Prophète et sous sa dictée, une lettre aux juis de Khaibar, se servit de ce terme : Ali, fils d'Abou-Talib. Abd el-Mottalib, dans une pièce de vers sur le mètre redjez, rappelle qu'il recommanda le Prophète à Abou-Talib, lorsqu'il dit :

J'ai recommandé à celui que je surnommais Abou-Talib le fils de celui qui est parti pour ne plus revenir.

وقد كان اكثر العرب عن بق ودثر يقر بالصانع ويستداد على الخالق وقد كان في زمان كوش بين حام بين نوح هيجان الرواح التي نسغت صمح الفرود باقلم بابل من ارض العراق فبات الناس ولسانهم سربان واصحوا وقد تفرقت لغاتهم على اثنين وسعين لسانا فسمى الموضع بذلك الوقت بابل فصار من ذلك في ولد سام بين نوح تسعة عشر لسانا وفي ولد يافت بين نوح سبعة وثلثون لسانا على حسب ما ذكرنا في صدر عذا اللتاب وكان من تكام بالعربية يعرب بي قطان وجرهم وعاد وعبدل وجديس وشود وهلان سام ورطمم ووبار وعبد محتم فسار يعرب بي تحطان بي عابر بي سالج وطسم ووبار وعبد محتم فسار يعرب بي تحطان بي عابر بي سالج وطسم ووبار وعبد محتم فسار يعرب بي تحطان بي عابر بي سالج

La plupart des Arabés, tant parmi les races qui ont survécu que parmi celles qui sont éteintes, croyaient à l'ouvrier divin et enseignaient l'existence du Créateur.

Ce fut à l'époque de Kouch, fils de Cham, fils de Noé, qu'eut lieu cet ouragan qui renversa le palais de Nemrod, dans le pays de Babel, dépendant de l'Irak. Les hommes, qui la veille parlaient tous le syrien, se trouvèrent tout d'un coup partagée en soixante et douze langues différentes. C'est dans ce temps-là que le théâtre de cet événement fut appelé Babel. Dès lors les enfants de Sem, fils de Noé, es partagèrent en dix-neuf langues; les enfants de Cham, fils de Noé, en seize langues, et ceux de Jafet, fils de Noé, en trents-sept langues, comme nous l'avons déjà fait remarquer au commencement de cet ouvrage (t. 1<sup>ee</sup>, p. 78). Ceux dott l'arabe devint le langage furent Yarob, fils de Katho, Djorbom, Ad, Abil, Djadis, Témoud, Amlak, Tasm, Wabar, Abd-Doham. Yarob fils de Kathi, fils d'Abir, fils de Salih, fils de Salim, fils d'Afriskhchad, fils de Sem, fils de

آبی سالم بن ارتخشد بن سام بن نوح یمن تبعه من ولـده وغیرهم وهو یقول

الا آبن تخطان الهمام الاقيدل يا قوم سيروا في الرعبل الاول الما البدى باللسان. المسهل المنطق الابين غير المشكل تحد عين الشمس في تمهل

غلّ بالیمن علی ما وصغنا آنفا فی هذا آلکتاب وسار بعده عاد آبی عوسی بن ارم بین سام بین نوح نحل بالاحقنان بین بلاد هان وحضوموت والیمن وتغرق هاؤلام فی الارض فائتشر منهم اناس کثیر منهم جیرون بین سعد بین عاد حل بحمشیق غصر مصرها وجع عمد الرخام والمومر الیها وشیّد بنیانها

Noé, partit donc avec ceux qui le suivaient, soit ses enfants, soit étrangers à sa famille, et il prononça ces vers:

- Je suis le fils de Kahtân, le magnanime, le très-semblable à mon frère. Ò homnes, marchez dans les rangs de la première cohorte.
- C'est moi qui, le premier, ai prononcé, dans la langue aux alturcs faciles. Le discours clair et sans ambiguité.
- Dirigeons-nous tranquillement vers la droite du soleil.

Puis il vint camper dans le Yémen, ainsi que nous l'avons dit plus haut dans cet ouvrage. Ensuite Ad, fils d'Avas, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, partit à son tour et s'établit dans la région appelée el-Abkaf (les sables ondulés), entre l'Omân, le Hadramaut et le Yémen. De là ces peuples se dispersèrent dans toutes les directions, et beaucoup d'entre eux se répandirent au loin. Tel fut, par exemple, Djeiroun, fils de Saad, fils d'Ad, qui vint se fixer dans le pays de Damas, dont il fonda la capitale. Après y avoir réuni un grand nombre de colonnes de marbre blanc et d'autres marbres, il y éleva une construction considérable qu'il

وسياها اور دات العماد وقد روى عن كتب الاخبدار في اوم دات العماد غير هذا وهذا الموقت دات العماد غير هذا وهذا الموقت وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثاية سوق من اسواقها بهاب المجدد الجامع بعرن مجيرون والم بغيرة بعضها على ما كانت عليه والبعض على المجدد الجامع وقد ذكرنا فيها سلف من هذا الكتاب خبر بني الله هود وسار بعد عاد بن عوس ثهود بن عابر بن اوم بن سام بن نوح بولدة ومن تبعد فنرلوا الجبر ال تُرَيّ وقد تقدم ذكره فيها سلف من هذا الكتاب وخبر نبيهم صالح وانهم نحو وادى الترى بين الشام والمجاز وسار بعد عاد بن عوس ثمود بن نبيهم صالح وانهم نحو وادى الترى بين الشام والمجاز وسار بعد مؤد جويدة ومن تبعد فيرلوا وسار بعد

nomma Irem aux piliers. Dans les ouvrages historiques, on trouve des renseignements différents sur Irem aux piliers. De nos jours, en l'an 332, son emplacement est occupé par un des marchés de Damas, situé près de la porte de la mosquée cathédrale, appelée Djeiroun ou porte de Djeiroun. C'était un vaste édifice servant de château à ce roi. Il était muni de portes d'airain d'un travail merveilleux, dont les unes sont restées dans leur état primitif, et les autres ont été adaptées à la mosquée cathédrale, Quant au prophète de Dieu, Houd, nous en avons déjà parlé dans cet ouvrage.

Après Ad, fils d'Aws, Témoud, fils d'Abir, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, se mit en marche avec ses enfants et ceux qui l'accompagnaient. Tous campèrent dans le Hidjr, jusqu'à Kouzah. Plus haut, dans ce même livre, il a été question d'eux et de leur prophète Selih, et il a été remarqué qu'ils étaient établis aux environs du Wad'i Koura, entre la Syrie et le Hédjaz. (Ci-dessus, p. 84 et suiv.) Après Tómoud, Djadis, fils d'Abir, fils d'Aram, fils de Sem, fils de

تبعه وقد قلفا فها سلف ان هاوُلاّه نزلوا الهامة وسار بعد جدیس علاق بن لاود بن ازم بن سام بن نوح بولده ومن تبعه وهو یقول

لما رأيت الناس في تبليل وسار منا ذو اللسان الاول فسرت طرّا بالسوام المهدل نحو يمين الشمس في تمهد

ونول هاؤلاء اكنان للرم والنهائم ومنهم من سار الى بداد مصر والمغرب وقد ذكرنا ان هاؤلاً بعض فراعنة مصر وقد ذكرنا قول من للن العماليق وغيرهم عمن ذكرنا بعيص بن اسحق بس ابرهم الخليل وزعم انهم من ولد العيص على حسب ما ذكرنا فيها تقدم وقد كان العماليق ملوك كثيرة سلفت في مواضع

Noé, partit avec ses enfants et ceux qui le suivaient, et, comme nous l'avons dit déjà, il vint occuper le Yéma-mah. Après lui, Amlak, fils de Loud, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, se mit en marche avec ses enfants et ceux qui le suivaient, et il prononçait ces vers:

Comme j'ai vu que les hommes ne s'entendaient plus entre eux, et que ceux qui parlaient la langue primitive s'étaient éloignés de nous,

Je suis parti avec toute ma famille, emmenant mes troupeaux qui paissent en liberté, et je me suis dirigé d'un pas tranquille vers la droite du soleil.

Ceux-la s'installèrent aux extrémités du territoire sacré et dans les régions avoisinant la mer. Quelques-uns d'entre eux cependant prirent la direction de l'Égypte et du Magreb, où, comme nous l'avons déjà fait remarquer, plusieurs répairent sous le titre de pharaons (hyssos?). Nous avos également rapporté, dans un chapitre précédent, l'opinion de ceux qui, rattachant les Amalécites et d'autres peuples déjà nommés à Esaû, fils d'Abraham el-Khaili, pré-

من الاربن بالشام وغيره وقد اتينا على اخبارهم وذكر ممالكهم وحروبهم في كتابنا في اخبار الرمان وقد ذكرنا فيها سلف من هذا الكتاب قصة يوشع بن نون مع ملك العماليق ببلاد ايلة وهو السميدع بن هوبر وقد كان من بقي من العماليق انضافوا الى ملوك الروم فكلتهم الروم على مشارق الشام والغرب والجزيرة من تغور الشام فها بينهم وبن الفرس فمن مكلتة الروم من العماليق اذينة بن السميدد والذي يذكرة الاعشى في قولد

ازال اذیخة عن مكله واخرج عن اهاه ذا يون وقد كان ملك بعد العماليق حسان بن اذينة بن طرب بن

tendent qu'ils sont ses véritables descendants. Ces Amalécites ont eu beaucoup de rois qui ont vécu anciennement dans différentes contrées de la terre, soit en Syrie, soit ailleurs. Nous avons raconté leur histoire, en décrivant leur empire et en rapportant les guerres qu'ils eurent à soutenir, dans nos Annales historiques. Plus haut, dans cet ouvrage (t. Ier, p. 98), nous avons rapporté ce qui arriva à Josué, fils de Noun, dans la contrée d'Aïlah, avec le roi des Amalécites, Someidà, fils de Houbar, Ceux d'entre eux qui survécurent à leur défaite furent annexés à l'empire des rois de Roum, qui leur donnèrent la propriété des terres situées à l'orient et à l'occident de la Syrie, et du Djézireh, aux confins de cette dernière province, entre les frontières des Roumi et celles des Perses, Parmi ceux des Amalécites auxquels les Roumi concédèrent la royauté, il faut citer Odeïnah, fils de Someïda, dont parle el-Acha lorsqu'il dit:

Il a dépossédé Odeinah de son empire, et il a chassé loin de son peuple Dou-Yézen.

Ensuite la dignité royale échut à Haçân, fils d'Odeïnah, fils

حسان وکان یعری باسه ریا (آ ثم ملك بعده هرو بس طرب ویغال ان هرا عذا هو الذی کان یعری بامه ریا وقد کان بینه وبین جذیم الابرش الازدی ای مالک حروب کثیرة فقتله جذیم علی ما ذكرا وما کان می تند الریا لجذیم شم سار طسم بن لاود بن ازم بن سام بن نوح بعد هلاق بین لاود بولده ومی تبعه فنرل عاؤلاء البصرین وقد کان جمیع می ذكرا انتشروا فی سائر الارش علی حسب ما ذكرا می مساكنهم منها وكثرت جدیس فلکت علیها الاسود بن غفار وكثرت طسم فلکت علیها هلوق بن جدیس وذكر عمید بن شریم الجرفی حین ورد علی معاویة ان طسم بن لاود بن ازم بن سام سا

de Tarib, fils de Haçán, connu seulement par sa mère Zibba. Il eut pour successer Amr, fils de Tarib, auquel quelques uns croient qu'appartenait le surnom de fils de Zibba. Il eut à soutenir, contre Djodaimah el-Abrach el-Azdi, le père de Malik, de longues guerres, et il fut tué par son rival, comme nous l'avons déjà rapporté, en racontant le meurtre de Djodaimah par la reine Zibba. (Ci-dessus, p. 189 et suiv.)

Après Anılak, fils de Laoud, Tasm, fils de Laoud, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, partit avec see nfants et ceux qui le suivaient, et vint s'installer dans le Bahrein. Cependant tous les peuples que nous venons de nommer s'étaient disséminés sur la terre, où chacun d'eux avait choisi son campement, tel qu'il a été décrit. Les Djadiçites, s'étant multipliés, choisirent pour roi el-Aswad, fils de Guifar. Les Tasmites, s'étant multipliés également, choisirent pour roi Amlouk, fils de Djadis, Obeid, fils de Cheryah el-Djorhomi, lorsqu'il se rendit chez Moàwiah, raconta que la tribu de Tasm, fils de Laoud, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, étaient

آبى نوح وجديس بن عابر بن سام بن نوح هم العرب العاربة وكان منزلهم جميعا الصامة واسمها اذ ذاك جُوكان في طسم ملك يقال لد علوق وكان ظلوما غشوما لا ينهاه شيء عن هواء مع اصراره واقدامه على جديس وتعديد عليهم وتبهره اياهم فلبثوا في دلك دهرا وهم اهل بطالة تد فخطوا النعجة وانتهكوا للرمة وبلادهم افصل البلاد وآكثرها خيرا فيها صفون الثجير والاعناب وفي حداثين ملتفة وتصور مصطفة فم يرل على ذلك حتى انتد امراة من جديس يقال لها هُزيَّلَة بنت مازن وزوج لها تد فارتها بقال له ماشق فاراد قبض ولدها عنهها فابست

les Arabes pur sang. Ils campaient tous dans le Yémamah, qui était connu alors sous le nom de Djaw. Il y avait dans la tribu de Tasm un roi qui s'appelait Amlouk. C'était un homme aux procédés tyranniques et injustes que rien n'arrêtait dans l'assouvissement de ses passions, outre qu'il ne se lassait pas d'opprimer les Diadicites et de les rendre victimes de ses iniquités et de ses violences. Ceux-ci supportèrent sa tyrannie pendant de longues années. Cependant c'étaient des hommes d'humeur belliqueuse, ne faisant aucun cas des douceurs de la vie et violant les devoirs les plus sacrés. Le territoire qu'ils occupaient était le meilleur de tous, et il l'emportait sur les autres par sa fertilité. Il renfermait toutes sortes d'arbres fruitiers et produisait beaucoup de raisins. Ce n'étaient que jardins enclavés les uns dans les autres, au milieu desquels des forteresses formaient comme une ligne continue de défense. Les choses demeurèrent donc dans cet état jusqu'au jour où une femme de Djadis, appelée Hozailah, fille de Mazin, vint trouver le roi avec son mari. Cet homme, appelé Machik, après s'être séparé d'elle, voulait lui prendre son enfant. Comme elle عليه نارتفعا الى جلوق ليحكم بينها فقالت المراة ابها الملك هذا الذى جلته تسعا ووصعته دفعا وارضعته شفعا ولم اللا منه نفعا حتى ادا أغت اوصاله واستوفت خصاله اراد ان يأخذه تسرا ويسلبنيه تهرا ويتركنى منه صغراء تال زوجها قد اخذت المهر كاملا ولم انل منه طائلا الا ولدا جاهلا فافعل ما كنت فاعلا نامر الملك ان يقبض منهها فتجعل ئ غلانه تألت هربلة

اتينا اخاطسم ليحكم بيننا فابرز حكما في هزيلة ظالما لعمري لقد حكت لا مقورها ولا فها عند للكومة عالما

ne pouvait pas y consentir, tous deux se présentèrent devant Amlouk, pour qu'il décidàt la question. La femme dit: « O roi, voilà celui que Jai porté neuf mois, que J'ai mis au monde en souffrant, et que J'ai nourri de mon lait avec amour, sans en avoir jamais retiré aucun avantage. Aujour-d'hui que ses membres sont arrivés à leur croissance et que les parties de son corps ont pris leur entier développement., cet homme veut me le ravir de force et me l'arracher par la violence, pour me priver de cet objet de ma tendresse. « Le mari, prenant la parole à son tour, dit: Elle a reçus dot intégralement, et moi je n'en ai retiré, pour tout intérét, qu'un enfant impropre à quoi que ce soit. Du reste; agis comme tu l'entendras. « Alors le roi ordonna qu'on eleur prit l'enfant et qu'on le plaçât parmi ses pages. Hozailah dit:

Nous sommes venus trouver le frère de Tasm pour qu'il jugeât notre différend, et il a rendu une sentence inique contre Hozailah.

Par ma vie, tu as jugé en homme qui ne sait pas se défendre contre tes entraînements de la passion, qui n'a pas de tact et qui ignore la pratique de la justice.

قدمت فلم اتدريل مترحزح واصع زوق خائن الرأى نادما فيلغ علوق قول هربلة فغضب وامر ان لا يتروج امراة من جديس فترف الى روجها الا بعد ان تجل اليه فيقترعها قبل زوجها فلقوا من ذلك ذلا طويلا ولم ترل تلك حالهم حتى تروجها فلقوا من ذلك ذلا طويلا ولم ترل تلك حالهم حتى الاسود بن غفار لها حان ليلة اهدائها الى زوجها أنطرق بها الى على عادته ومعها امرانان تغفيان للا عادته ومعها امرانان تغفيان وتوفون كل غفائها

ابدى لعملوق وقوى فاركبى وبادرى الصبح الامر منجب قا لبكر بعدكم من مذهب

Je me suis présentée devant lui; mais je ne peux rien contre celui qui est hors de mes atteintes : mon perfide mari trouvera bientôt la peine de sa trahison.

Ces paroles de Hozailah revinrent à Amlouk, qui en fut irrité, et qui ordonna qu'à l'avenir aucune femme de Dja-dis, quand elle se marierait, ne serait conduite à son époux avant de lui avoir été amenée à lui-même pour qu'il jouit des prémiese de sa virginité. Ce fut pour les Djadiçties une source de longues humiliations. Cet état de chose se maintint jusqu'au mariage de Golairah, que d'autres appellent ech-Chamous (la rétive), fille de Guifar-elbjadiçi, sœur d'el-Aswad, fils de Guifar. Lorsque fut venue la nuit où on devait la remettre aux mains de son époux, elle fut conduite chez Amlouk le Tasmite, auquel elle devait se livrer, suivant l'usage. La jeune fille était accompagnée de deux femmes, qui chantolient ces vers :

Parais en présence d'Amlouk, prête à céder à ses désirs; lève-toi sans résistance; ne diffère pas, ce matin, une chose qui te charmera.

Car désormais pas une vierge d'entre vous ne pourra échapper.

فها دخلت غفيرة على فلوق اقترعها وخلى سبيلها تُخرجت غفيرة على قومها فى دمائها شاقة جيبها عن قبلها وعن ديرها وفي تقول

لا احدُّ ادلَّ من جديس أَهكذا يفعل بالعبوس وقالت ايضا تُعرَّس قومها جديس على طسم وابت ان تُمضى الى رُوحها من كلة

أيصلع ما يسوق الى فنتياتكم وانام رجال فبكم عدد النمل أيصلع تمشى في الدمآء فتاتكم صبيحة رفت في النسآء الى البعل فان انتُم لا تغيضوا من الكمل فدونكم طيب العروس فأعا خداتكم لاثواب العروس والغسل

Cependant Gofairah étant entrée chez Amlouk, il abusa d'elle, puis il la laissa aller. Celle-ci sortit, et, venant se placer devant ceux de sa tribu, encore toute sanglante, le haut de sa robe déchiré par devant et par derrière, elle s'écria:

O mes frères, est-il rien de plus avili que la tribu de Djadis? Est-ce donc ainsi qu'on agit avec les épouses?

Puis, refusant absolument d'aller trouver son époux, elle disait encore pour exciter ses compatriotes, les Djadicites, contre les Tasmites:

Souffrirez-vous que l'on traite ainsi vos jeunes filles, vous qui, pour le nombre, égalez les fourmis?

Vous convient-il que vos vierges s'en aillent tout ensanglantées, elles qui, parées de leur beauté, auraient été conduites en pompe à leur mari, au milieu d'un cortége de femmes?

Si votre colère ne s'allume pas à la vue d'un parcil outrage, alors soyez donc des femmes, et ne cessez pas de vous teindre avec du collyre.

A vous les parfums dont s'imprègnent les épouses; car, sans aucun doute, vous avez été créés pour vous parer des habits de noces des fiancées et pour vous occuper de laver vos corps. فقجا وشيكا الذي ليس دافعا وبختال مشيا بين مشية الخمل فلو اننا كنّا رجالا وكنمُّ نسآء لكنّا لا نقرّعل الذل قوتوا كراما واضرمو لعدوكم بحرب تلفق بالضرام من الجرال ولا تجزعوا للحرب يا قوم اتما تقوم باقوام كرام على رجل فيهالك فيها كل لكس مواكل ويسط فيها ذو التجابة والفضل

قال فها سمعت جديس بذلك وغيرة من اتوالها غضبت لذلك فقال لهم الاسود بن غفار وكان فيهم سيدا مطاعا يا جديس اطيعون فيما آمركم به وادعوكم اليه ففيه عز الدهر وذهاب الذل قالوا وما ذاك قال انكم قد عطائم ان هؤلاء يعنى طسما ليسوا باعر منكم وكان ملك صاحبهم عليكم وعليهم هو الذى

Honte et mille fois honte à celui qui ne sait pas se défendre de l'opprobre, et qui s'imagine que c'est une ligne de conduite avouable que de se comporter comme un étalon!

Ah! si nous étions des hommes, nous, et que vous, vous fusiter des femmes, nous ne consentirions jamais à nous soumettre à l'ignominie. Sachez donc mourir en hommes généreux, et allumez contre vos ennemis une guerre dont les flammes prendront les proportions d'un vaste incendie.

O mes compatriotes, ne craignez pas d'entreprendre une guerre que, très-certainement, des hommes généreux seuls peuvent soutenir. Ils y périront tous, les lâches qui ne marcheront qu'en rechignant; ils

en sortiront sains et sauss, les braves au noble cœur.

En entendant prononcer ces paroles et d'autres encore, les Djadiçties furent enflammés de colère. Alors el-Aswad, fils de Guifar, qui était un de leurs chefs les plus influents, leur dit : «Ô Djadiçties, obéissez-moi dans ce que je vais vous dire, et répondez à mon appel; vous y trouverez à tout jamais l'honneur et la délivrance de votre avilissement. ;— « Que veux-tu de nous? » dirent-ils. — « Vous n'igonez pas, reprit el-Aswad, que ces Tamites n'ont pas plus de noblesse

ودعنا له بالطاعة ولولا ذلك ما كان له علينا من فحصل ولو امتنعنا منهم آلمان لكم النصف فقالوا له تحد قبلنا تولك ولكن القوم اخواننا واكثر عددا منا وعُدَّة فختان أن ظفروا بنا إن لا يقيلوا فقال لهم والله يا جديس لتطبعتنى فيما آمركم به وادعوكم اليه او لاتكنّ على سيقى فاقتل نفسى تالوا فانا نطبعك فيما تد عرمت عليه قال فأن صانع لعملوق وتومه من طسم طعاما فادعوهم فاذا جاءوا متغضلين في الكلا والنعال يتوضنا اليهم باسيافنا فانفردت أنا بالملك وانفرد كل رجل منا برجل منهم قالوا له نافعل ما بدا لك واجتمع وأبهم عليه

que nous. Si leur chef exerce sur vous comme sur eux un empire souverain, il ne le doit qu'à la soumission que nous lui avons montrée : sans cela il n'aurait aucune supériorité à faire valoir contre nous. Que nous cherchions maintenant à nous affranchir de cette tyrannie, n'avons-nous pas la justice de notre côté? » --- « Tu dis vrai, répondirent-ils, mais ces gens-là sont nos frères, après tout; d'ailleurs ils sont plus nombreux que nous et mieux armés, et, s'ils remportent la victoire, nous craignons bien qu'ils ne nous fassent pas de quartier. . - - Par Dieu, ô Djadicites, s'écria el-Aswad, ou vous obéirez à mes paroles et répondrez à mon appel, ou je me jetterai sur mon sabre et m'ôterai la vie. » --- « Nous voilà prêts à te suivre dans toutes tes entreprises, « dit le peuple. - El-Aswad reprit ainsi : « Je vais préparer un festin auquel j'inviterai Amlouk et les Tasmites. Quand ils seront venus, parés de leurs habits de fête et chaussés de sandales, nous nous précipiterons sur eux, le glaive à la main. Tandis que je m'attaquerai au roi, chacun de vous s'attaquera à l'un d'eux. . - « Fais ce que tu voudras, » s'écrièrent-ils tous. Il fut donc convenu qu'on mettrait ce projet à exécution. Alors فقالت غفيرة الدخيه الاسود لا تغعل هذا فان العدر ذلة وعار وآلان كاثروا القوم في ديارهم تطغروا او تموتوا كراما تألوا لا وآلان تمكن من نواصيهم وابلغ في الانتقام منهم فقالت غفيرة في ذلك ابياتا قد ذكرناها في ما سلف من كتبنا ثم أن الاسود صنع طعاما كثيرا وامر تومه فاخترطوا الدا اتاكم القوم يُرفلون في خلام فخذوا الطعام ثم تأل لهم عليهم قبدل أن يأخذوا مجالسهم فخذوا السافكم ثم شدوا عليهم قبدل أن يأخذوا مجالسهم وبدوا بالروسام فانكم اذا تتلقوه لم تبالوا بالسفلة ولم تكن بعد ذلك منهم حال

Gofairah dit à son frère el-Aswad : « N'agis pas ainsi. La perfidie est une chose honteuse et indigne. Attaquez-les plutôt en force dans leur pays : ou vous serez victorieux, ou vous mourrez du moins en hommes généreux. » - « Non, s'écrièrent les Diadicites, nous voulons employer la ruse à leur égard. Ce moyen aura plus de puissance que toute la valeur de leurs hommes d'élite, et nous conduira plus sûrement à notre vengeance. » A ce propos, Gofairah récita des vers que nous avons rapportés dans nos précédents ouvrages. Ensuite el-Aswad prépara un grand festin, et recommanda aux siens de tirer leurs sabres du fourreau et de les enfouir dans le sable, à l'endroit où le repas devait être servi. Puis il leur dit: · Lorsque les Tasmites seront arrivés, et qu'ils seront embarrassés dans leurs longs vêtements, saisissez vos glaives et fondez sur eux avant qu'ils aient pris leurs places; surtout commencez par les chefs, car, lorsqu'ils auront été exterminés, vous n'aurez plus à vous inquiéter du menu peuple, et vous n'aurez plus rien à redouter de ce côté. » - « Nous ferons ce que tu as dit, » répondirent-ils. El-Aswad invita من روسآد الطسم بالجامة ناسرعوا اجابة دعوة الاسود دلها توافوا الى المُدعاة وثبت جديس ناستثارت سيوفهم في الرمل وشدوا على فبلوق واتحابه فقتلوهم حتى افغوه عنى اخبرهم ومضوا الى ديارهم فانهموها وقال الاسود بن غفار في ذلك اشعارا يرق بها طسما وبذكر بغيها وفعل قبلوق باخته يطول بذكرها الكتاب وقد تقدمت فيها سلف من كتبنا قال وهرب رجال من طسم اسهد رباح بن موة الطسمى فاق الى حسان بن تبع فاستفات بد وكان قد فد الى جويدة تحل رطبة نجعل عليها طبنا رطبا وجلها معة وخرج معه بكلبته فلا ورد على حسان

donc Anılouk et ceux des chefs de Tasm qui habitaient avec lui dans le Yémamah. Tous se hâtèrent de répondre à cette invitation. Ils ne furent pas plutôt arrivés, que les Djadiçites, sautant sur leurs armes, qui étaient cachées dans le sable, fondirent sur Amoluk et ses compagons, et les massacrèrent. Après les avoir exterminés jusqu'au dernier, ils envahirent leur pays et le livrérent au pillage. El-Aswad, fils de Guifar, fit à ce propos des vers où il chantait, sous forme de complainte, le désastre de Tasm, l'histoire de ses injustices et de la conduite d'Amlouk avec sa sœur. Nous ne les insérerons pas ici, pour ne pas allonger cet ouvrage, d'autant plus qu'on peut les trouver dans nos compositions précédentes.

Cependant un homme de Tasm appelé Ribah, fils de Mourah le Tasmite, étant parvenu à se sauver du massacre, se rétigia auprès de Haçân, fils de Tobbà, dont il implora le secours. Avant de partir, il avait pris un rameau vert de pahnier qu'il avait enduit d'une couche d'argile fraiche, puis il l'avait emporté et s'était mis en route seul avec sa chienne. Arrivé chez Haçân, il cassa la patte de la

كسريد أللبة ونرع الطبى عن البريدة تخرجت خضراء ودخل الى حسان فاستغاث به واخبرة الذى صنعت جديس بقومه فقال له الملك فله أبوك ومن ابن مبدأك فقال جمّتك أبيت اللعن من ارض قريبة وقوم أنتَهَكُ منهم ما لم يُسْتَهك من احد أنا رباح بن مرة الطسمى دعتنا جديس الى مدعاة لهم ناجبناهم متفضلين في النال وقد اعدوا لنا السلاح عند وتناهم فا ذقنا طعامهم حتى صوا حطاما بلا طلب دم ولا وتمان أمدت فدونك أبيت اللعن قوما قطعوا ارحامنا وسفكوا دمانا قال الملك حسان أمعك خرجت بهذه الجريدة وهذه

chienne et enleva l'argile du rameau, lequel était resté vert comme lorsqu'il avait été cueilli. Ensuite il se présenta devant Haçàn, implora son appui, et lui raconta comment les Diadicites en avaient agi avec ses compatriotes. « Dieu fasse miséricorde à ton père, lui dit le roi; d'où sors-tu? »-« Prince, que les malédictions s'écartent de ta personne! répondit-il, j'arrive d'un pays voisin et de chez un peuple dont j'ai eu à souffrir ce qu'on n'a jamais eu à souffrir de qui que ce soit. Je suis Ribah, fils de Mourrah le Tasmite. Les Djadicites nous ont invités à un festin qu'ils avaient préparé pour nous. Nous avons accepté et nous sommes arrivés parés de nos plus beaux habits. Quant à eux, ils avaient disposé des armes contre nous à l'endroit même où devait se faire le festin. Nous n'avions pas encore goûté à leurs mets que nous avons été mis en pièces, sans qu'il y eût du sang entre eux et nous, et sans qu'ils eussent à se plaindre d'aucun acte d'iniquité de notre part. A toi donc, ô roi, que les malédictions s'écartent de ta personne! à toi de punir des traîtres qui ont brisé les liens de la parenté, et versé notre sang. -« Mais, reprit le roi Haçân, es-tu parti seul avec ce rameau اللَّالِية قال نعم قال الملك ان كنت صادقا لقد خرجت من ارض قريبة ووعده النصر ثم نادى ؤ جير بالمسير واعلهم بما صفع بطسم فقالوا من فعل ذلك ابيت اللعن قال عبيدهم قالوا ما لغا ؤ ذلك من ارب هم اخواننا فلا نعين بعضا على بعض وهم عبيدك ابها الملك فدعهم فقال حسان ما عدا بحسن ارأيتم لو كان عدا فيكم اكان حسنا ألمّلكم ان يُهدر دماء عم وما علينا في للكم الا ان ننصف بعضا من بعض فقام روساؤهم فقالوا الامرامراك ابيت اللعن مُرّاً بما احبيت فامرهم بالمسير البهم فسار بهم راح بن مرة حتى اذا صاروا من البامة على ثلات فسار بهم راح بن مرة حتى اذا صاروا من البامة على ثلات

de palmier et cette chienne? . - « Oui. » - « Si tu ne nous trompes pas, ajouta le roi, tu es venu d'un pays peu éloigné. » Et il lui promit de venir à son secours. Ensuite il appela les Himyarites aux armes, et leur apprit ce qui avait été fait aux Tasmites. « O roi, que les malédictions s'écartent de ta personne! dirent-ils, qui leur a fait cela ? . - . Leurs esclaves. . répondit le roi. - « Alors nous n'avons pas à nous en mêler; ce sont nos frères, nous n'aiderons pas les uns contre les autres. Ce sont tes esclaves, ô roi, ne t'occupe pas d'eux. . --« Cette conduite serait coupable, reprit Hacan; quoi donc! si cela vous fût arrivé, pensez-vous qu'il eût été digne de votre roi de laisser votre sang crier vengeance inutilement? C'est une obligation rigoureuse pour nous de protéger les uns contre la tyrannie des autres. . Les chefs répondirent : « C'est à toi de décider, ô roi; que les malédictions s'écartent de ta personne! Commande-nous donc ce que tu voudras. » Le roi leur ordonna de marcher contre les Djadiçites. Ribah, fils de Mourrah, accompagna les Himvarites. Quand ils furent arrivés à trois journées du Yémamah, Ribah, fils de Mourrah, dit à Haçan : « O roi, que les malédictions s'écarأيام فال رباح بن مرة الملك حسان ابيت اللعن ان له اختاً متوجّعة في جديس ليس في الارض ابصر منها انها لتبصر الربّح على مسيوة ثلاث أيام وانا اخان ان تغذر القوم بك فتأمر كل رجل من اتحابك بان يقلع مجرة من الارض فيجعلها امامه ثم يسير فامرهم حسان بذلك ففعلوا ثم ساروا وكان الم اخت رباح بجامة بنت مرة قال فنظرت بجامة من منظر لها فقالت يا جديس لقد سارت اليكم التجبر قالوا لها وما ذاك قالت أي الجديس لقد سارت اليكم التجبر قالوا لها وما ذاك عالم منها يفهش حيثة او بخصف نعلا فكذّبوها وكان ذلك كما ذكرت فغفلوا عن أهبة الحرب فني ذلك تقول اليمامة لجديس

tent de ta personne! j'ai une sœur mariée à un homme de Djadis; personne n'a une vue plus perçante que la sienne; assurément elle apercevra les cavaliers à une distance de trois journées, et je crains qu'elle ne mette les siens sur leur garde. Commande donc à chaque soldat de ton armée d'arracher de terre un arbuste, de le placer devant lui, puis de se mettre en marche. » Haçan donna cet ordre, qui fut exécuté; après quoi l'armée poursuivit son chemin. La sœur de Ribah s'appelait Yémamah, fille de Mourrah, Yémamah, étant montée sur un endroit élevé de sa demeure , dit : « Djadicites, les arbres marchent vers vous, » - « Qu'est cela? » dirent-ils. - « Je vois, reprit-elle, marcher des arbres derrière lesquels il y a quelque chose. Je distingue un homme derrière un de ces arbres; il mord une épaule ou bien il raccommode une sandale.. On ne voulut pas la croire, quoique en réalité elle ne se fût pas trompée, et personne ne s'occupa des préparatifs de la défense. À ce propos, Yémamah dit aux Djadiçites :

ان ارى نجرا من خلفه بشر وكيف بجمع الانجار والبشر توروا بابجعكم في وجه اولهم فان ذلك منكم فاعطوا ظفر واقبل لللك حسان بجير حتى اذا كان من جو على مسيرة ليلة عمّا جيوشه ثم منصها فاستباح اهلها من جديس تقلا فافناهم وسيى صبيانهم ونساءهم وهرب الاسود بن غفار مكلها حتى نزل بديار على طاجاروه من للمك وغيره من غير ان يعرفوه فيذكر ان نساده المهم في العلى مذكور فالما فرخ حسان من جديس دعا بالهامة لبنت مرة وكانت امراة زرآة فامر فنرعت جيناها فاذا في داخلها عروق سود فسألها عن ذلك قالت جر

Je vois des arbres derrière lesquels se tiennent des hommes : d'où vient donc cette réunion des arbres et des hommes?

Levez-vous tous, courez au-devant des premiers rangs. Si vous le faites, sachez que vous obtiendrez la victoire.

Le roi Hacân continua donc d'avancer à la tête des Himyarites. Lorsqu'il ne lui restait plus qu'une nuit de marche pour atteindre Diaw, il disposa ses troupes en bataille. Dès le lendemain matin, il attaqua la position, passa au fil de l'épée tous les Djadicites qui s'y étaient retranchés, les extermina entièrement, et réduisit en captivité les enfants et les femmes. Quant à el-Aswad, fils de Guifar, le chef des Djadicites, il prit la fuite et vint chercher un refuge chez les Tayites. Ceux-ci le prirent sous leur protection contre le roi des Himvarites et tout autre ennemi, quoiqu'ils ne le connussent pas. On prétend qu'aujourd'hui encore sa postérité existe chez les Tayites. Lorsque Haçân en eut fini avec les Djadiçites, il fit venir Yémamah, fille de Mourrah, qui était une femme aux yeux bleus. Quand on lui eut arraché les yeux, par ordre du roi, on trouva dans leurs globes des fibres noires. Interrogée sur la cause de cette particularité,

اسود يقال له الاثهد كنت اكتصل به وكانت هي اول من اكتصل به فاتخذه الناس بعد ذلك كلا وامر الملك بالبهامة فصلبت على باب جو وقال سمّوا جو بالبهامة فسمّيت ببها الى البهر قال المسعودى ثم سار بعد طسم بن لاود وبار بن امم أن نوح بولدة وبن تبعد من توصه فنزل ارض وبار بالارض المعروفة برمل عالج فاصابتهم نققة من الله فهلوا لما كان من بغيهم في الارض وقد قدمنا فصلا من ذلك فيها سلك من هذا الكتاب على زعم الاخباريين من العرب وخروجهم بذلك عن حد المعقول والمتناد من اللمر المفهوم وروجهم ان الله عز وجل حين الهلك هذه الامة العظيمة

elle répondit qu'elle avait l'habitude de se faire un collyre d'une pierre noire appelée el-itmid (antimoine). Elle fut la première qui s'en servit comme d'un collyre, et, depuis lors, l'emploi de l'antimoine à cet usage devint général. Ensuite le roi fit attacher Yémamah en croix à la porte de Djaw, et il voulut que Djaw fut appelé Yémamah, nom que ce pays porte encore de nos jours.

Àprès Tasm, fils de Laoud, Wabar, fils d'Omaim, fils de Laoud, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noc, partit avec ses enfants et ceux de sa tribu, qui le suivaient. Tous vinrent camper dans la terre de Wabar, dans la région appelée Remel-Aldij. C'est là qu'ils furent victimes de la vengeance clèste, et exterminés à cause des iniquités qu'ils avaient commises. Plus haut, dans le même ouvrage, nous avons consacré à ce sujet un paragraphe où a été consigné tout ce que les conteurs arabes ont inventé la-dessus, contrairement à la raison et aux lois du sens commun. Ils ont prétendu, en effet, que lorsque Dieu extermina la grande tribu des Wahr, comme il avait déjà exterminé Tasm, Djadis, Daçim

المعروفة بوبار كا اهلك طسما وجديسا وداسما وكانت ديار داسم بعلاد السماوة فاهكلوا بالريح السودآم لخارة وداسم كانت ديارهم بالجولان وجازرمن اربن نوا من بلاد حوران والثقنية ودلك بين دمعق وطبوبة من اربن الشام وقعلاق وعاد وتمود وال الجن سكنت له ديار وبار وجتها من كل من ارادها وقصد البها من الانس وانها كانت اختسب بلاد الله واحترها تجرا البهام بالانس وانها كانت اختسب بلاد الله واحترها تجرا فياطا او معقدا حقت الجن من وجهم التراب وسقت عليم عالما الروبل وانارت عابد الروايع فان إراد الرجوع عنها خيلوة وتهود ورعا تناود ورعاة تناوة وضدا الموضع حندل تحدير من الحل السائلة وتنهو ورعاة تناوة وضدا الموضع حندك تكثير من اصل الجازة

(des Dacimites, les uns habitaient le pays de Semawah, où ils furent exterminés par un vent noir et brûlant; les autres campaient à el-Djawlân, à Djazer, dans la terre de Nawa, qui fait partie du Hauran, et à el-Batnyeh [la Batanée], c'est-à-dire entre Damas et Tibériade, en Syrie), Amlak, Ad et Témoud; ils ont prétendu, dis-je, que les Djinn occupèrent le pays de Wabar et en interdirent l'accès à quiconque d'entre les hommes aurait voulu y pénétrer. Dieu, disent-ils, n'avait pas créé sur la terre une région plus abondante en pâturages, plus couverte d'arbres, plus productive en fruits, raisins, dattes, bananes. Lorsque quelqu'un s'en approchait, soit par irréflexion, soit de propos délibéré, les génies soulevaient en face de lui des flots de poussière, faisaient pleuvoir sur sa tête des nuages de sable et poussaient à sa rencontre des tourbillons impétueux. Voulait-il revenir sur ses pas, ils lui faisaient perdre la raison, l'égaraient et souvent même le tuaient. Au rapport de la plupart des habitants du Hédiaz, l'emplacement de cet endroit était introuvable. Quelqu'un demandait-il qu'on lui en

171.

باطل فاذا قبل لهم دآونا على جهته وقفونا على حدّه رقدوا ان من ارادة التي على قلبه الصوفة حتى كانهم بنو اسرايل الذين كانوا مع موسى في التيه فصدّهم الله عن الخروج ولم يجعل لهم سبيلا الى ان تمّ فيهم مرادة وانتهى فيهم حكمه وقد قال في ذلك شاعرهم يخبر ها ذكونا من قولهم في هذة الارس الجهولة

دعا محفلا لا يهتدى لمقياه من اللوم حتى يهتدى لوباراً واقوالهم في مثل شذا كثيرة والعرب عن سلف وخلف في الإاطليّة والاسلام مجبرون عن شذه الارض كاخبارهم عن وادى الغرى والصمّان والدهناء ورمل يبرين وغبرها من الارضين التي

montrât la direction et qu'on le menât à la frontière, ils prieu calaient que vil se trouvait un guide qui entreprit de le conduire, l'esprit de vertige s'emparait de lui et le faisait dévier de la route, ainsi qu'il était arrivé aux enfants d'Israé qui erraient avec Moise dans le désert. Dieu les avait empéchés d'en sortir et en avait fermé devant eux les issues jusqu'à ce qu'il ent accompli à leur égard tout ce qu'il avait résolu, et que ses décrets eussent été pleinement exécutés. Un poète arabe, faisant allusion aux récits merveilleux qu'on débitait relativement à cette terre inconnue, a dit :

Il a appelé une troupe nombreuse qui ne le conduira même pas au lieu de la sieste, quelque blâme qu'il lui adresse, pour le mener au pays de Wabar.

On pourrait citer beaucoup d'autres contes semblables. Les Arabes des temps anciens et des tenps postérieurs, soit dans les àges d'ignorance, soit depuis l'avénement de l'islam, débitent sur ce pays des récits merveilleux comme sur Wadi'l-Koura, es-Sammán, ed-Dahna, Remel-Yabrin et d'autres ينزلونها ويخيبون عليها طلبا للآء والللاء وزجوا اند ليس بهذه الارض اليوم احد الالليّن والابل للوشيّة وهي عندهم الابل التي صربت فيها تحول ابل للّن نالحوشية بين نسل ابل للنّ والعيديّة والعجديّة والعمائيّة قد صربت فيها للوش وي ذلك يقول ابو هويم

كان على حوشية او نعامة لها نسب في الطبر وفي ظلم والاشعار في ذلك كثيرة ولبسطنا لجوامع اخبار العرب فيا نقلته عن اسلافها ثما امكن كونه وخرج عن حد الوجوب ولجواز وخرج عن حد الاختصار والايجاز قد انبينا على ذكر ذلك فها سلف من كتبنا وسار بعد وباربن امم عبد حضم خلك فها سلف من كتبنا وسار بعد وباربن امم عبد حضم

endroits dans lesquels ils s'arrêtent et dressent leurs tentes quand ils sont à la recherche de l'eau et des pâturages. Au-jourd'hui, prétendent-ils, on n'y trouve plus personne, sauf les Djinn et les chameaux dits et-houchiyeh. On appelle ainsi, suivant eux, des chameaux qui se croisent avec les chameaux étalons des Djinn. Ils tiennent à la fois de cette race des Djinn, des idiyeh, des aujétyeh et des omaniyeh, les-quels se croisent avec les houch. Abou-Horaim dit à ce sujet:

On dirait que je suis monté sur une chamelle houchijeh ou sur une autruche, qui appartient à la race des oiseaux, et cependant c'est une autruche mâle.

Il existe beaucoup de poésies ayant trait à ces animaux. Dans nos précédents ouvrages, nous nous sommes étendu longuement sur les légendes que les Arabes ont recueillies de la bouche de leurs ancêtres, légendes qui sont possibles, mais sortent des limites du nécessaire et du probable, et qu'ils nous ont transmises avec la plus grande profusion de détaits. ابن ارم بن سام بن نوح بولده ومن تبعه فغرلوا الطائف فهلك عاؤلاً ببعض غوائل الدهر فدتورا وقد ذكرتهم فهلك عاؤلاً ببعض غوائل الدهر فدتورا وقد ذكرتهم المشترآء وذكروا انهم اول بن كتب العربية ووضع الاحرن المجمعة وفي حرون ا ب ت ت الشائبة والعشرين وقد قبل غير ذلك على حسب تنازع الناس في بدء اللّائابة وسار بعد عبد عضم بن ارم جرم بن قطان والبلاد حتى نرلوا مكمة فنزلوها وسار اميم بن لاود بين ارم بعد جرم ألحل بارض فارس فالنوس على حسب ما قدمنا في عدا الحرات في باب تنازع الناس في حسب ما قدمنا في هذا الحتاب في باب تنازع الناس في حسب ما قدمنا في هدا الحتاب في باب تنازع الناس في حسب ما قدمنا في كيومرت بن اميم بن لاود بن ارم بن سام بن نوح وق ذلك

Après Wabar, fils d'Omaim, Abd-Sakham, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, partit avec ses fils et ceux qui le suivaient. Ils vinrent camper à Tayif, où ils furent victimes d'un fléau qui les extermina tous. Il est souvent fait mention de cette tribu dans les poétes. On prétend qu'ils furent les premiers à écrire l'arabe, et à disposer les lettres de l'alphabet dans l'ordre d'diff, ba, ta, tta, et ainsi de suite jusqu'à la dernière des vingt-huit lettres. Au surplus, les opinions varient à cet égard, attendu qu'on n'est pas d'accord sur l'origine de l'écriture.

Après Abd-Sakham, fils d'Aram, Djorhom, fils de Kabtân, partit avec ses enfants et ceux qui le suivaient. Ils parcoururent différentes régions; puis ils campèrent à la Mecque, et s'y installèrent définitivement.

Après Djorhom, Omaim, fils de Laoud, fils d'Aram, se mit en marche et vint s'établir en Perse. Les Persans, comme cela a été dit plus haut dans cet ouvrage, au chapitre intitulé Divergence des opinions relativement à l'origine de la race perse (t. II, p. 138), descendent de يقول بعض من تقدم من اهل اللكة من شعراء فارس بعد ظهور الاسلام

ابونا اميم لليور من قبل فارس وفارس ارباب الملوك بهم تخرى وقد ذكر جماعة من اهل السير والاخبار ان جميع من ذكونا من هذه القبائل كانوا اهل خيم وبدوا مخصين في مساكنهم من الارتن وان اميم اول من ابتنى البنيان ورفع لليطان وقطع الانجار وسقف الستون وأتحد السطوح وان ولد حام ساروا نحو بلاد افريقية وطنجة من ارتن المغرب فنزلوها وزعم هذا الغائل ان البربر من ولد كنعان بن حام وقد تنازع الناس ف بدء انساب البربر فنهم من رأى انهم من غسان وفيرها من

Keyomers, fils d'Omaim, fils de Laoud, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé. Un ancien philosophe, parmi les poêtes persans nés dans l'islamisme, a dit à propos de cette origine :

Omaim l'excellent est notre père antérieurement à la race des Persans : quant à ceux-ci, ces dominateurs des rois, je me fais gloire de leur appartenir.

Au dire de plusieurs historiens, toutes les tribus que nous venons de nommer habitaient sous la tente et campaient dans les déserts dont elles étaient en possession. Omaim, au contraire, fut le premier qui bâtit des demeures fixes, éleva des murailles, coupa des arbres pour se construire des abris et se couvrir à l'aide de toits. Quant aux fils de Cham, ils prirent la direction de l'Ifrikiyah (la partie de l'Afrique qui confine à l'Égypte et de Tanger dans le Magreb, et s'y installèrent. Les mêmes auteurs prétendent que les Berbères descendent de Canaân, fils de Cham; mais il y a une grande divergence d'opinions sur l'origine de ces peuples. Les uns peasent qu'ils sortent de Gassân et d'au-

الجن وانهم تفوقوا وغيرهم من الجين تحو تلك الديار حين فرق الغاس من بلاد مارب عند ما كان من سيل العرم ما كان ومنهم من رأى انهم من قيس عبلان ومنهم من رأى غير ذلك قد ذكراء فها سلف من كتبنا ونزل ولدكنان بن حام وهم الاغلب من ولدكنان بلاد الشام فهم اللنعانيون وبهم عرفت تلك الديار فقيل بلاد كنعان وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب اخبار مصر بن حام ويتصر والاقباط وسار نوفيرين فوط بن حام بولدة ومن تبعد الى ارض الهند والسند امم لها اجسام طوال وهم على بلاد المنصورة من ارض السند فعلى هذا القول ان الهند والسند من ولد

tres localités dans le Yémen, d'où ils émigrèrent en même temps que plusieurs autres tribus yéménites vers les régions occidentales de l'Afrique, lorsque le pays de Máreb fut abandonné à l'occasion de la catastrophe connue sous le nom de Seil-el-Arimi (effusion, ou torrent des eaux de la digue). Il y a des écrivains qui les font descendre de Kais-Aylàn, sans parler des autres opinions relatives à ce sujet, qui ont été consignées dans nos précédents ouvrages.

Le plus grand nombre des descendants de Canaân, fils de Cham, vinrent habiter la Syrie. Ce sont proprement les Cananéens, et c'est d'eux que cette région a été nommée pays de Canaân. Nous avons déjà parlé dans cet ouvrage (t. II, p. 394) de ce qui concerne Misr, fils de Cham, ainsi que de Baicar et des Coptes.

Naufir, fils de Faut, fils de Cham, à la tête de ses enfants et de ceux qui le suivaient, prit la direction de l'Inde et du Sind, où sa postérité se multiplia et fut remarquable par sa taille gigantesque. Ils établirent leur séjour dans le territoire de Mançourah, qui dépend du Sind. Il ressort de نوفير بن فوط بن حام بين نوح فولد حام في الله نوب من الشرق الاوتي الاكثر منهم وولد يافت في الشمال فجا بين الشرق وغيره والغرب على حسب ما ذكرنا من الامم وتفرقها في الشرق وغيره تما يلى جبل القبح والباب والابواب وبغت عاد في الارتى صمودا وصدا والهبا فبعث الله اليهم هود على حسب ما تدمنا فكذبوه وهو هود بي عبد الله بن رياح بن خالد بن تدمنا فكذبوه وهو هود بن عبد الله بن رياح بن خالد بن أمرى عاد بن عوب بن أوم بن سام بن نوح وقد قدمة أن قوم عاد كانوا عشر تبائل وقد تقدم ذكر المائهم فدعا عليهم هود فنعوا للطر ثلت سغين وإحديت الارتى فلم

cette tradition que l'Inde et le Sind ont été peuplés par les descendants de Naufr, fils de Faut, fils de Cham, fils de Not. Les fils de Cham se fixèrent pour la plupart dans les régions méridionales de la terre. Les fils de Jafet eurent en partage les contrées situées au nord entre l'orient et l'occident, dans la proximité du mont Kabkh et de la ville de Bab-el-Abwab, comme nous l'avons fait remarquer en parlant des différents peuples et de leur dispersion à l'orient et dans les autres directions.

Cependant les Adites, qui avaient alors pour roi el-Khouldjàn, fils d'el-Wahm, se livrèrent à tous les excés. Ils adoraient trois idoles, qui étaient Samoudà, Sadà et el-Habà. Dieu, comme nous l'avons déjà dit, leur envoya Houd, fils d'Abd-Allah, fils de Riah, fils de Khalid, fils d'el-Kholoud, fils d'Add, fils d'Aws, fils d'Aram, fils de Sem, fils de Noé, et ils le traitèrent de menteur. Il a été remarqué aussi que le peuple d'Ad se composait de dix tribus dont nous avons donné les noms. Houd invoqua contre eux la vengeance céleste; ils furent privés de pluie pendant

يدر لهم صرع وقد كان من ذكرنا من الامم لا "جد المانع عروجل ويعلون ان نوحا عم كان نبيا وانه وق لقومه يما وعدهم من العذاب الا ان القوم دخلت عليهم شبهة بعد ذلك لتركهم البعت واستعمال النظر ومالت نفوسهم الى الدعة وما تدعو اليه الطبائع من الملاذ والتقليد وكان في نفوسهم هيبة الصانع والتقرب اليه بالفائيل وعبادتها على انها مقربة بهم اليه وكانوا مع ذلك يعظمون موضع اللعبة وكان موضعها على ما ذكرنا ربوة جرآء فوقدت عاد الى مكة يستسقون لهم وكان عكة يومدة العمالية ناق الوفد مكة

trois ans, leur terre se dessécha, et ils ne surent plus que devenir.

Les peuples que nous venons de nommer ne niaient pas l'existence du créateur souverain. Ils reconnaissaient que Noé était un prophète et qu'il n'avait pas trompé les siens quand il les avait menacés de la vengeance divine. Mais, plus tard, des doutes commencèrent à s'élever, lorsque les hommes abandonnèrent l'usage du raisonnement et de l'examen. Alors leurs esprits se laissèrent aller à la torpeur et suivirent le penchant naturel qui les portait à chercher un appui extérieur et à accepter sans contrôle ce qu'on leur présentait. Ils avaient conservé au fond du cœur la crainte de celui qui a tout créé; l'idée de se servir des idoles comme d'intercesseurs auprès de lui et de leur rendre un culte était fondée précisément sur la puissance d'intercession qu'on leur attribuait. Ils ne laissaient pas, avec tout cela, de révérer l'emplacement de la Kâabah, qui était, comme nous l'avons dit, un monticule de sable rouge.

Pour en revenir aux Adites, ils envoyèrent à la Mecque pour demander la pluie du ciel. Les Amalik habitaient فاقبلوا على الشرِب واللهو حتى غنّتهم للجرادتان قينتنا معاويــة بن بكر بشعر فيه حت لهم على ما وردوا من اجله وهــو

الا يا قيل وجدك تم فَـهــيّـــــم قيد امسوا لا يبينون الكلاما وان عداد أن عداد قد امسوا لا يبينون الكلاما وان السوحش تأتي ارض عداد خلا تخشى لرامّـــهـــم سهاما من العطش الشديد فليس يرى حياة الشيخ اللبير ولا الغلاما وانتم هاهنا فيها اشتهيتم نهارُكُمُ وليلكُمُ السّمّــاما وفتح وفدكم من وفد قدوم ولا لقوا التحيّـة والسلاما

فاستيقظ القوم من غفلتهم<sup>(1)</sup>وبادروا الى الاستسقآء لقومهم فكان

alors ce territoire. Les députés, étant arrivés à la Mecque, se mirent à boire et à se divertir, au point que les deux courtisanes esclaves de Moàwiah, fils de Bekr, leur chantèrent ces vers, dans lesquels ce prince les excitait à exécuter l'entreprise pour laquelle lis étaient venus :

Allons! Kaîl, allons! lève-toi, adresse-toi au ciel d'une vois basse : pent-être Dieu nous enverra-t-il des nuages chargés de pluie.

Peut-être arrosera-t-il la terre d'Ad; hélas les Adites ne savent plus depuis quelque temps faire entendre une voix distincte.

Les bêtes fauves viennent visiter le pays des Adites : elles ne craignent plus les flèches que décochent leurs archers;

Car une soif terrible les dévore. Tous ont perdu l'espoir de prolonger

leur existence, les vieillards chargés d'années comme les jeunes gens.

Quant à vous, vous êtes ici au comble de vos désirs; ainsi s'écoulent
dans leur entier et vos jours et vos nuits.

Honte à vos envoyés! Jamais il n'en vint de pareils de quelque pays que ce soit : aussi ils ne rencontreront ni les bénédictions ni le salut.

En entendant ces paroles, les envoyés, secouant leur torpeur, se hâtèrent d'aller implorer l'eau du ciel pour leurs compatriotes. Personne n'ignore ce qui se passa lorsque les من أمرهم في تبحي الحجاب واختيارهم لما اختاروة منها ما قد اتنع وفيهم يقول مرثد بن سعد من كلمة

عصت عاد رسولهُ مُ فاحموا عطاشا ما تبلّهمُ السماءُ الا قبيح الاله حلوم عاد فأن حلومهم قلهمُ السماءُ فارسل الله على عاد الربح العتم مخترجت الربح عليهم من واد لهم فها راوا ذلك تألوا هذا عارض يصطرفا ويناشروا لذلك فها مع هود ذلك من قولهم قال بُلْ هُوَ مَا أَسْتَكُمُلُمُ بِهِ رَبّحُ فِيهَا عَدَابُ أَلِمُ الاَيعَاءُ فَمْ قالِ الاربعاءُ فَمْ اللهِ الاربعاءُ فَمْ اللهِ الاربعاءُ فَمْ اللهِ الاربعاءُ فَمْ دَالِ الاربعاءُ فَلْ دَالِهُ ذَالِهُ وَلَيْعَاءُ لَا دَالِهُ وَلَيْعَاءُ لَا دَالِهُ وَلَيْعَاءُ فَمْ دَالِهُ لَالْهُ لَا ذَالِهُ وَلَيْعَاءُ فَلَا وَلَيْعَاءُ لَا وَلَيْعَاءُ لَا يَعْلِيهُ وَلِيْعَاءُ فَلَا وَلَيْعَاءُ لَا لَهُ لَا يَعْلِيهُ فَلْ وَلَيْعَاءُ لَا لَهُ لَا يَعْلِيهُ وَلِيْعَاءُ لَا لَهُ لَا يُعْلِيهُ ذَالُكُ وَلِيْعَاءُ وَلَا وَلَيْعَاءُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْعَاءُ لَا لَهُ لَا يُولِيهُ وَلَا عَلَا لَا لَا لَهُ لَالْهُ لَا لَا لَاللّهُ لِلْهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَلْهُ لَالْهُ وَلِيْعَاءُ وَلِيْعَاءُ لَا لَهُ وَلَا لَهُ لَالْهُ لَالْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ لِمِنْ إِلَيْنَا لِلْهُ لَا لَالْهُ لَلْهُ لَكُونُ الْمُنْ كَاللّهُ لِمُنْ الْمُنْ وَلِيْعَامُ لَلْهُ لِكُونُ لِلْهُ لَالِهُ لِلْهُ وَلِيْعَاءُ لِلْهُ لِي مِنْ مِنْ فِي مِنْ مِنْ فَالْهُ لَالْهُ لِلْهُ وَلِي الْمِنْ لِي مِنْ فَالْهُ لِلْهُ لِمِنْ الْمِنْ لِي الْمِنْ لِي فَالْهُ لِلْهُ لِي مِنْ الْمِنْ لِي فَالْهُ لِمِنْ الْمِنْ لِيَعْلِي لِمِنْ الْمِنْ لِيْعَالِهُ لَا لِي لَا لِمُنْ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ لَا لُولُونُ لِلْهُ وَلِيْعِلَا لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَا لَاللّهُ لِلْهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَالِهُ لَالْهُ لَالْهُ لَالْهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَالْهُ لَالْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَا لَاللْهُ لِلْهُ لَالْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِهُ لَالْهُ لِلْهُ لَالْهُ لِلْلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِ

nuages arrivèrent et que les envoyés eurent choisi celui qui leur parut préférable. A ce propos, Mourtad, fils de Sâd, dit dans une poésie:

Les Adites ont été rebelles à leur envoyé, et ils ont été dévorés d'une soif ardente que les nuées du ciel ne sont pas venues rafraîchir.

Que Dieu confonde les songes des Adites! car leurs songes sont comme un vaste désert aride et déuné de tout. Dieu envoya contre les Adites le vent dévastateur qui fondit sur eux d'une de leurs vallées. A la vue de l'orage,

fondit sur eux d'une de leurs vallées. A la vue de l'orage, ils se dirent, « Voici venir un nuage qui nous donnera de la pluie, « et lis se réjouirent de cette bonne nouvelle. Houd, les entendant parler ainsi, leur dit : « Ce que vous appelez de tous vos vœux est un vent qui renferme un châtiment terrible. « (Koran XLVI, 23.) La tempéte se déchâna le quatrième jour de la semaine; mais lorsqu'elle revint le quatrième jour de la semaine suivante, il ne restait plus un seul Adite en vie. C'est par suite de cet événement que le mercredi est réputé néfaste et qu'on ne l'emploie pas dans le calcul des jours. Plus bas, dans cet ouvrage, au

ايام الشهر في باب ذكر الشهور فطا شاهده هود الذي عمّ ما بال قومه انفرد هو ومن تبعه من المؤمنين فيفي ذلك يـقـول النهليل بن الفليل

لو انّ عادا سمعت من هود واتبعت طريقة الرشيد و وقد دعا بالوعد والوعيد عادا وبالتقريب والتبعيد ما اصبحت عائرة الجدود صرفى على الانون والشدود ساتطة الاجساد بالوصيد ما دا جنى الوقد من الوقود الحديدة للابيد

وكان الآخر من ملكهم الخلجان وقد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب لمك عاد ونمود وغيرهم وقيل أن أول من ملك عادا من الملوك

chapitre des mois, nous donnerons l'explication de cette particularité et nous dirons ce qui en résulte quant à la supputation du quantième du mois. Houd le prophète, après avoir vu de ses propres yeux l'extermination de son peuple, se retira avec ceux des croyants qui le suivaient. C'est à quoi fait allusion en-Nabili, fils d'el-Khalil, quand il dit:

Si les Adites avaient été dociles aux avis de Houd, s'ils avaient suivi la voie droite qu'il leur indiquait.

Alors que par les promesses et par les menaces il appelait à lui le peuple d'Ad, en lui prodiguant les reproches et les réprimandes,

Ces malheureux ne se semient pas heurtés dans la prospérité, pour tomber misérablement le front dans la poussière,

Étendus tout de leur long au seuil de leurs demeures. Quel fruit les envoyés ont-ils retiré de leur mission?

Une triste renommée qui se perpétuera d'âge en âge.

Le dernier roi des Adites fut el-Khouldjân. Plus haut, dans cet ouvrage, nous avons parlé des rois des Adites, des Témoudites et d'autres encore, et nous avons dit que le premier qui régna sur les Adites fut Ad, fils d'Aws (ci-desعاد بن عوس ثال ولما دترت هذه الامم من العرب والقبائل خلت منهم الديار فسكنها غيرهم من الناس فغزل بنو حنيفة المهامة واستوطنوها وكان تحد نرل بهلاد المحقة بين مكمة والمدينة عبيل بن عوس بن ارم بن سام بن نوح هو وولده ومن تبعه فهكلوا بالسيل وسعى ذلك الموضع المحقة لا جحافها عليهم وكان يثرب بن تاتية بن مهليل بن ارم بن عبيل نزل المدينة هو وولدة ومن تبعه نصيت به يثرب فهلك صاوّلاء ايضا بمعن عواثل الدهر وقصدتهم سهامه فقال بعض ولدهم فين وناهم

عين جودى على عبيل وهل ير جع ما فات فيضها بالسجام

sus, p. 80). Après que ces anciennes tribus arabes eurent été exterminées, leurs pays, demeurés vides, furent occupés par d'autres peuples. Les Benou-Hanifeh vinrent alors camper dans le Yémamah et s'y installèrent.

Abil, fils d'Aws, fils d'Àram, fils de Sem, fils de Noé, avec se enfants et ceux qui le suivaient, s'était établi dans le pays d'el-Djohfah, entre la Mecque et Médine. Ils y périrent emportés par un torrent, et c'est pour cela que cet endroit a été appelé el-Djohfah, de la racine idjháf emporter, entrainer.

Yatrib, fils de Kâtiah, fils de Mohalhil, fils d'Aram, fils d'Abil, avec ses enfants et ceux qui le suivaient, était descendu à Médine qui, de son nom, avait été appelée Yatrib. Eux aussi périrent victimes d'une catastrophe de la fortune qui les atteignit de ses flèches. Un de leurs descendants a dit dans une étégie qu'il leur a consacrée.

Pleurez, mes yeux, sur le sort d'Abil. Mais hélas! quand la prospérité est passée, des flots de larmes ne la rappelleront pas.

قروا يثرها وليس بها شُفّ رولا خارج ولا دو سنام غرسوا لينها بجبرى معين ثم حقّوا الفسيل بالآجام

وقد اخبر الله عر وجل في ذكرنا فقال كُذَّبَثُ ثُمُوهُ وَعَادُ إِلَّقَارِعَهُ فَأَمَّا كُولُوا أَلْطَاعِيْهُ الآية وقد تشارع اصل الصرائع في قوم شعيب بن نوبل بن رعوبل بن مُر بن عنقا بن مدين بن ابرهم الخليل وكان لسانه العربيّة فشهم من رأى انه من العرب الدائرة والامم البائدة وبعض من ذكرنا من الاجيال الخالية ومنهم من رأى انهم من ولد الحصن بن جندل بن بعصب بن مدين بن ابرهم وان شعيبا اخوام في

Ils avaient rendu Yatrib florissante. Aujourd'hui on n'y voit plus personne: pas un étre qui sorte de ses murs; plus un chameau qui y paisse. Ils avaient planté ses campagoes qu'arrosaient des eaux limpides : aujourd'hui ses jeunes plants de palmiers sont étouffés sous les ronces.

Le Dieu très-baut a rappelé l'histoire de ceux dont nous avons parlé, lorsqu'il a dit : · Les Témoudites et les Adites ont refusé de croire au jour du jugement dernier. Or les Témoudites ont été anéantis par la foudre grondante, · etc. (Koran, LXIX, 4, 5.)

Les théologiens ne sont pas d'accord sur la question de savoir à quel peuple appartenait Choàib, fils de Nawil, fils de Rawail, fils de Rawail, fils de Mauri, fils d'Anka, fils de Madian, fils d'Abraham l'ami de Dieu, quoiqu'il soit certain que sa langue était l'arabe. Les uns pensent qu'il appartenait aux races arabes éteintes, aux nations qui ont disparu, à quel-qu'une de ces générations passées dont nous avons parlé. Suivant d'autres, il s'agirait ici des descendants d'el-Mahd, fils de Djandal, fils de Yàssob, fils de Madian, fils d'Abraham, dont Choàib était frère par la naissance. De cette race

النسب وقد كانوا عدة ملوك تغرقوا في هالك متصلة ومنفصلة فنهم المسمى باجب وهوز وحُعِل وَكَمْكَن وسَعْفُص وتُوسِّت
وهم على ما ذكرنا بنو الحصن بن جندل واحـرن اللهمال على المهمة هاولاه الملوك وهي الاربعة والعشرون حراقاً أنا النبى يدور عليها حساب الجمل وقد قيل في هذه الدون غير ما ذكر من الرجوة على حسب ما قدمنا في هذا الكتاب وليس كتابنا هذا الوجوة على حسب ما قدمنا في هذا الكتاب وليس كتابنا هذا المجدد ملك ملّة وما يليها من الجماز وكان هـوز وحـعلى مكلان ببلاد وجو وعلى ارض الطائف وما اتصل بذلك من ارض نجـد وكان هـوش وتبان الطائف وما اتصل بذلك من ارض نجـد وكان وسعفس وقرشات ملوك عمدين وقيل بارض مصـر وكان

sortit un grand nombre de rois qui s'étaient dispersés dans des royaumes contigus les uns aux autres ou séparés. Parmi ces rois il faut distinguer ceux qui étaient nommés Aboudjed, Hawaz, Houti, Kalamoun, Cafas et Kourichat, tous, comme nous venons de le dire, fils d'el-Mahd, fils de Djandal. Les lettres de l'alphabet sont représentées précisément par les noms de ces rois, où l'on retrouve les vingtquatre lettres sur lesquelles roule l'aboudjed. Il a été dit beaucoup d'autres choses à propos de ces lettres, comme nous l'avons fait remarquer dans cet ouvrage; mais il n'entre pas dans notre sujet de rapporter ici tous les systèmes contradictoires imaginés pour expliquer la signification des lettres. Aboudjed fut roi de la Mecque et de la partie du Hédjaz qui y confine. Hawaz et Houti régnèrent conjointement dans le pays de Weddi, qui est le territoire de Tayif, et la portion du Nedjd qui lui est contiguë. Kalamoun, Çafas et Kourichat furent rois de Madian ou, suivant d'autres, d'Égypte. Kalamoun exercait la suzeraineté sur le royaume كهن على ملك مدين ومن الغاس من رأى انه كان ملك من سمينا مشاعا متصلا على ما ذكرنا وان كذاب يُوم الطُلَّة كان على ملك كلون منهم وان شعبيا دعاهم فلك خبون منهم وان شعبيا دعاهم فلك خبون من السماء من نار والمحاز شعيب يمن آمن معه الى الموسع المعرون بالايكة وفي غيضة نحو مدين فلما احس القوم بالبلاء واشتد عليهم الذر وايقنوا بالامر طلبوا شعبيا ومن آمن به وقد اظلتهم تحابة بيضاء طبيبة النسم والهواء لا يجدون فيها المر العذاب فأخرجوهم من مواضعهم وتوقوا ان ذلك يتجيهم عما نزل بهم لمعطها الله

de Madian; il y a même des auteurs qui pensent que son autorité s'étendait conjointement sur tous les princes et les pays que nous venons de nommer. Le châtiment du jour de la nuée (Koran, XXVI, 189) eut lieu sous le règne de Kalamoun. Choâib appelant ces impies à la pénitence, ils le traitèrent de menteur. Alors il les menaça du châtiment du jour de la nuée, à la suite de quoi une porte du feu du ciel fut ouverte sur eux. Choâib se retira, avec ceux qui avaient cru, dans l'endroit connu sous le nom d'el-Aīkah, qui est un fourré dans la direction de Madian. Cependant, lorsque les incrédules sentirent les effets de la vengeance céleste, et que, consumés par une chaleur terrible, ils comprirent enfin la vérité, ils se mirent à la recherche de Choâib et de ceux qui avaient cru en lui. Ils les trouvèrent abrités sous un nuage blanc, doucement rafraîchi par le zéphire, et ne ressentant en rien les atteintes de la douleur. Ils les chassèrent de cet asile, s'imaginant qu'ils y trouveraient eux-mêmes un refuge contre le sléau qui les poursuivait. Mais Dieu changea cette nuée en un feu qui se précipita sur leurs têtes. Mountassir, fils d'el-Moundir elعليهم نارا ناتت عليهم وقد ذكرهم المنتصر بن المنذر للدني ورثاهم بابيات يقول فيها

ملوك بني حطى وسعفت دى الندى وهروّ ارباب البخيية والمجر ثُمُّ مكلوا الاردن الجماز باوجمه كثل شعاع النتمس او صورة البدر وهم تطنوا البيت الحرام وريّخوا مطورا وسادوا بالمكارم والخضر

ولهولام الملوك اخبار عجيبة من حروب وسير وكيفية تغلبهم على هذه المالك وتملكهم عليهم وابادتهم من كان فيها وعليها قبلهم من الامم قد اتينا على ذكرها فها تقدم من كتبنا ق هذا المعنى مما كتابنا هذا منبها عليها وباعثا على درسها واما بنو حضور كانت امة عظهة ذات بطش وشدة فغلبت

Médéni, a parlé de ce peuple et a déploré son triste sort dans des vers où il dit:

Les rois des enfants de Houti et de Çafas, qui vivaient dans l'opulence, et ceux de Hawaz, qui possédaient des palais et des appartements somptueux,

Régnaient sur la contrée du Hédjaz, et leur beauté était semblable à celle des rayons du soleil ou à l'éclat de la lune.

Ils habitaient l'emplacement de la maison sainte, ils adoucissaient les mœurs de leurs compatriotes et gouvernaient avec illustration et honneur.

Rien de plus curieux que l'histoire de ces rois, le récit de leurs guerres, de leurs actes, de la manière dont ils s'emparèrent de ces contrées et y établirent leur domination, après en avoir exterminé les premiers possesseurs. Ceux-ci étaient des peuples dont nous avons parlé dans nos précédents ouvrages, en traitant ce sujet; nous appelons l'attention dans ce livre sur nos premiers écrits, et nous engageons le lecteur à les consulter.

Les Benou-Hadour formaient une nation nombreuse,

يلى كثير من الارض وللمالك وقد تغازع الفاس ديهم غنهم من التي المقهم عن ذكراً من العرب البائدة عن سجينا ومنهم من رأت انهم ولد يا فات بيا نوح وقبل في انسابهم غير ما ذكرنا من البحود وقد كان الله عزوجل بعث الههم شعيب بن مهدم آبى حضور بن عدى نبيا وقا كانوا عليم زاجرا وشداً غير شعيب بن نويل بن رويال بن مر بن عنقا بن صدين بس ابرهم الخليل صاحب مدين المتزوج ابنته موسى بن فيران ابرهم الخليل صاحب مدين المتزوج ابنته موسى بن فيران المتحدم يكرة وبينها ميثون من السنين وقد كان بين موسى أبن عران وبين للسبح الله نبى على ما ذكر اهل القالب فلما اشتد طلم بني حضور وكفرة جد نبهم شعيب بن مهدم اشتده المعدم شعيب بن مهدم

pleine de force et d'énergie, qui étendit sa domination sur une grande partie des royaumes de la terre. On n'est pas d'accord sur leur origine. Les uns les rattachent aux races arabes éteintes que nous avons nommées plus haut. D'autres les rangent parmi les enfants de Jaset, sils de Noé; il y a encore différentes opinions que nous passerons sous silence. Dieu leur avait envoyé Choaib, fils de Mehdam, fils de Hadour, fils d'Adi, pour leur servir de prophète et les détourner de la voie criminelle où ils s'étaient engagés. Il ne faut pas le confondre avec Choâib, fils de Nawil, fils de Rawail, fils de Mour, fils d'Anka, fils de Madian, fils d'Abraham l'ami de Dieu; ce Choâib était chef des Madianites; Moïse, fils d'Amrân, épousa sa fille, et il en a été question plus haut; or il y a entre ces de ux Choáib des centaines d'années. Entre Moise, fils d'Amran, et le Messie, on compte mille prophètes, au dire des peuples du livre. Cependant les Benou-Hadour ayant mis le comble à leurs iniquités et à leur infidélité, leur prophète Choâib, fils de Mehdam, n'oublia rien pour les rappeler à la foi et pour les

ш.

ق دعيهم وزجرهم ووعدهم فقتلوه من بعد ظهرور منصرات كانت له ودلائل اظهرها الله على يدييه تدلا على صدقيم وتثبت خيته على قومه فغ يضيع الله دمه ولم يكذب وعيده فارى الله عز وجل ال نبي كان في عصره وهو برخيا بن اخيبا آبن رزائبيل بن شالتان وكان من سبط يهوذا بن يعقوب بن احتحق بن ابرهم الخليل ان ياتي البخت ناصر وكان بالشام وقيلا غيره من الملوك فيامرة ان يغزو العرب الذين لا اغلاق ليموتهم غيره من الملوك فيامرة ان يغزو العرب الذين لا اغلاق ليموتهم فيا الى برخيا ذلك الملك قال له الملك صدقت لى سع ليمال في ما أمروتني به وان انتصر الملدي للقتول الغوية الماروتني به وان انتصر المليان ويقال في ما أمروتني به وان انتصر الملدي للقتول الغويد المظلوم فسار

arrêter dans le mal, en les menacant en même temps de la vengeance divine s'ils ne s'amendaient pas. Bien loin de là, ils le tuèrent, quoiqu'ils eussent été témoins de ses miracles et des prodiges que Dieu avait opérés par ses mains pour prouver la réalité de sa mission et lui donner raison en face de ses contradicteurs. Mais Dieu ne laissa pas son sang crier inutilement vengeance, et ne permit pas que ses menaces restassent sans effet. Il y avait alors un prophète appelé Barakhia (Baruch), fils d'Akhbaïa, fils de Raznaïl, fils de Chalitân, appartenant à la tribu de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, l'ami de Dieu, Le Seigneur lui inspira d'aller trouver Bokhtnassar, qui était en Syrie, ou, suivant quelques-uns, un autre roi, et de lui prescrire de faire une expédition contre les Arabes habitant des demeures non garnies de serrures. Lorsque Barakhia fut arrivé en présence du roi, ce prince lui dit : « Je te crois, car voilà sept nuits que je vois en songe les mêmes choses, que je suis prévenu de ton arrivée, que mes oreilles se réjouissent de tes paroles, qu'il m'est prescrit de faire tout ce

الههم في جغوده وغشى ديارهم في عساكرة وصاح بهم صائح من السبآء وقد استعدوا لحربه من حبت عم الصوت جيعهم وهو يقول

سُيُغْلَبُ قوم كايدوا الله جهرة وان كايدوة كان اقوى وآكيدا كذاك يُضِرُّ الله من كان قلبه مريضا ومن والى النغاق ولَّلُكذا

دلها سهموا دلك علموا ان الامر قد نول بهم فانفضت بحوعهم وولّت كنائبهم بترآكشون واخذهم السيف نحصدوا اجمعين وقد ذكر ان فى قصة ملكهم ثال الله عز وجل من ثاشل فَمكّا أُحسُّوا بُأُسَدًا إذا هُمْ مِنْهَا يُرْكَعُسونَ وقد تضورع فى ديارهم

que tu viens de me dire et qu'il m'est commandé d'aller venger le prophète injustement mis à mort, l'homme unique, la victime de la méchanceté. «Il marcha donc contre les Arabes, à la tête de ses troupes, et envahit leur pays avec ses armées. Au moment où ils se préparaient à lui résister les armés à la main, une voix partie du ciel se mit à crier de manière à être entendue de tous:

Oui, il sera vaincu ce peuple qui a usé ouvertement de perfidie envers Dieu : il aura beau employer la ruse envers lui, Dieu saura bien être le plus fort et le plus rusé.

C'est ainsi que Dieu fait tomber dans l'égarement ceux dont le cœur est gâté, ceux qui s'adonnent à l'hypocrisie et s'écartent des voies de la justice.

En entendant cette voix, ils comprirent que le jour du malheur était arrivé pour eux. Leurs troupes se dispersérent et leurs escadrons prirent la fuite, en luttant entre eux de vitesse. Le glaive s'abattit sur eux, et ils furent moissonnés jusqu'au dernier. Suivant certains auteurs, c'est par allusion à l'histoire de la chute de leur empire que Dieu a dit: - Lorsqu'ils ont senti les atteintes de nos coups, ils ont وللوضع الذي كانوا به في الناس من رأى انهم كانوا بارين السماوة وانها كانت عائر متصلة دات جنات ومياه مترفقة وذلك بين العراق والشام الى حد الجاز وى الآن خراب براري وقال ومنهم من رأى ان ديارم كانت بلاد جند قنسرين الى تل ماج الى خناصرة الى بلاد سورية وهذه المدن في هذا الوقت وهو سنه اثنتين وثلثين وثلثياية مضافة الى المال حلب من بلاد تنسرين من ارض الشام قال المسعودي وقد اتبنا على حمل من اخبار العرب الباقية ولماضية وقد كان لهم قبل ظهور الاسلام مذاهب واراء في الغيلان حسب ما والهواتف وللجان وسنورد جملا منها مغردة على حسب ما

pris la fuite pour les éviter. « (Koran XXI, 12.) On n'est pas d'accord sur leur pays et sur l'emplacement qu'ils occupaient. Les uns pensent qu'ils habitaient la terre de Semawah, où se trouvait une suite non interrompue de cultures pourvues de jardins et de nombreux cours d'eau. Cette région, située entre l'Irak et la Syrie, vers les confins du Hédjaz, n'offre plus aujourd'hui que des déserts incultes et des plaines solitaires. Suivant d'autres, ils occupaient le territoire de Kinnisrin dans la direction de Tell-Maçih, de Khounaçirah et de Bilad-Souriah, villes qui, aujourd'hui, l'an 332, relèvent de Halep et font partie du gouvernement de Kinnisrin dépendant de la Syrie.

Nous avons déjà traité sommairement de l'histoire des races arabes qui ont survécu aux révolutions du temps, et de celles qui sont éteintes. Tous ces peuples, avant l'apparition de l'islamisme, avaient des doctrines et des opinions particulières sur les âmes, sur la transformation des goul, sur les havatif (voix mystérieuses) et sur les génies. Nous en ferons, dans cet ouvrage même, le sujet d'un chapitre

يقتضيه شرط الاختصار في هذا الكتاب على حسب ما كما البنا من اخبارهم وانصل بنا من اثارهم وذكرة الناس من ارآتهم عن الغاني والباق منهم ان شآء الله

## الباب الثامن والاربعون ذكر ما ذهب البه العرب & الغفوس والهامة والصغر وغير ذلك

كانت العرب مذاهب في الباهلية في الفغوس وارَآةُ بَعَارُعوا في كيفياتها ففهم من زعم ان النفس في الدم وان الروح الهوآء الذي كان في باطن جسم الانسان الذي مفد نفسه ولذلك سمّوا المراق نفْسَاءً لما يخرج مفها من الدم ومن اجبار ذلك

particulier, où, tout en restant renfermé dans les limites restreintes d'un abrégé, nous consignerons ce que nous avons pu recueillir de l'histoire des Arabes, de leurs traditions et de ce qui a été conservé de leurs doctrines, en ce qui coucerne les races éteintes et celles qui ont survécu.

## CHAPITRE XLVIII.

OPINIONS DES ARABES SUR L'ÂME, QU'ILS CROYAIENT RESSEMBLER AU HIBOU ET AU CHAT-HUANT, ET AUTRES SUJETS.

Dans les siècles d'ignorance, les Arabes avaient sur l'âme et sur sa nature des systèmes et des opinions contradictires. Les uns prétendaient que l'âme (en-nefs) n'était autre chose que le sang, et que l'esprit (er-rouh) était l'air qui circule dans l'intérieur du corps humain et qui produit le souffle (en-nefse) de la respiration. De là vient l'épithète de nefsa qu'ils donnaient à la femme, à cause du sang qui

تغازع فقها المصارفها لد نفس سائلة ادا سقط في المآء هل ينجسه ام لا وقال تابط شرا لخاله الشغفري الأكبر وقد سأله عنى تقييل قتله كيف كانت قصته فقال للجمته غضبا فسالت نفسه سكما وقالوا ان الميت لا ينبعت منه الدم ولا يجد ما يرى فيه بدأ في حال للهاة وطبيعته طبيعة للهاة والما وفي للوارة والرطوبة لان كل في فغيد حوارة ورطوبة نادا مات بقي البيس والمبد ونفي الحرارة وقال ابن براقة من كلة

وكم لاقيت ذا نجب شديد تسيل به النفوس على الصدور وطايغة منهم تزعم ان النفس طائر ينبسط في جسم الانسان

sort de son corps. De là l'emploi de nefs dans les discussions des jurisconsultes des différents pays sur la question de savoir si un corps dont le sang (nefs) coule souille ou ne souille pas l'eau dans laquelle il tombe; de là enfin la réponse que fit Taabbata-Charran à son oncle maternel Chanfara l'ancien, qui lui demandait ce qui s'était passé entre lui et un homme qu'il avait tué. Il lui dit : « J'ai mis un frein à sa fureur et son âme (nefs) s'est échappée en ruisseaux abondants. . Les Arabes disaient que le sang ne pouvait plus s'échapper d'un cadavre, et que l'on n'y trouvait plus ce qui s'y voyait lorsque c'était un corps animé, le principe essentiel du corps étant la vie et la croissance, c'est-à-dire la chaleur et l'humidité; parce que tout ce qui vit renferme en soi de la chaleur et de l'humidité. Au contraire, après la mort, la sécheresse et le froid succèdent à la chaleur. Ibn-Barrakah a dit dans ses vers :

Combien j'ai rencontré d'hommes doués d'instincts généreux, sur la poitrine desquels le sang (en-aufous) coulait à flots!

D'après une opinion accréditée chez quelques Arabes,

فاذا هو مات او قتال لم يزل مطيغا به متصورا له في صورة الطاشر يصدح على قبرة مسترحشا له وق ذلك يقول بعض الشعرآء وذكر امحاب الغيل

سلط الطير والمنون عليهم فلهم في صدى المغابر هام

لان هذا الطائر يسمونه الهام الواحد هامة وجـآء الاسـلام وهم على دلك حتى تأل النبى عمّ لا هام ولا صغـر وبرقـون ان هذا الطائر يكون صغيرا ثم يكبر حتى يصير كضرب من البوم وهي ابدا تتـوحش وتصدح وتـوجد ابـدا في الديار المعـلة

l'àme serait un oiseau qui déploie son vol dans le corps de l'homme. L'homme vient-il à périr, soit de mort naturelle, soit de mort 'violente, l'âme ne cesse pas de voler autour du défunt sous la forme d'un oiseau qui fait entendre sur sa tombe des cris plaintifs. A ce sujet, un poète, faisant allusion aux Compagnons de l'éléphant (ci-dessus, p. 159), a dit:

L'oiseau funèbre et la mort exercent sur eux leur pouvoir impitoyable; des chouettes (kam) font retentir autour d'eux les échos plaintifs des tombes.

En effet, le nom qu'ils donnent à cet oiseau funêbre est et-ham, dont le singulier est hameh. L'islamisme trouva les Arabes entichés de cette superstition, jusqu'à ce que le Prophète eût déclaré qu'il n'y avait ni ham ni safar (chouette, chat-huant?). Ils prétendaient que cet oiseau, d'abord tout petit, grandissait jusqu'à ce qu'il devint de la taille d'une espèce de hibou. Toujours fuyant la joie, toujours poussant des gémissements plaintifs, on ne le rencontrait que dans les endroits déserts et dans le voisinage des tombes, là où gistaient les restes de ceux qui avaient péri de mort violente, والغواويس وحيث مصارغ القتل واجدات للوق ويبرقون ان الهامة لا تزال على ذلك عند ولد لليت وتجالسهم لتعطم ما يكون بعدة نتُغيرة به حتى قال الصلت بن. امية لبنيه

هامتى تخبرنى بما تستشعروا وتحيفوا الشنعاء والمكروها وق ذلك يقول ق الاسلام توبة ق ليلي الاخيليّة

ولو أن لبلى الاخيلية سلّمت على وفـوق تــربــة وصـغــائج لسلّمت تسلم البشاشة او رق اليهاصدى من جانب القبرصائج وهذا من قولهم يدلّ على ان الصدى قد يـفـرل الى تـبــورهم

et où reposaient les morts. Ils disaient encore que la chouette (el-hameh) ne cessait pas de se présenter ainsi devant les enfants du défunt et de les visiter, pour lui rapporter des

emants du defunt et de les visiter, pour lui rapporte des nouvelles de ce qui se passait après lui et lui en rendre compte. De là vient qu'es-Salt, fils d'Omeyyah, dit à ses fils :

Mon àme, sous forme de chouette, me fera savoir tout ce que vous pourriez avoir à craindre; avant tout, rejetez loin de vous les actions honteuses et celles qui inspirent l'aversion.

Au temps de l'islamisme, Taubah, parlant de Leīla el-Akhialyah, a dit dans le même sens:

Si jamais Leila el-Akhialyah envoyait un salut à mon adresse, quand bien même s'élèveraient sur moi le monument funèbre et les pierres sépulcrales,

Certes je lui rendrais à mon tour un salut plein de joie; ou bien, volant vers elle, d'auprès de mon tombeau, une chouette (sada) la saluerait de ses cris.

Ces citations montrent clairement que le sada descendait vers la tombe des morts et en remontait. Nous rapporterons

ويصعد وسندكر هذا الشعر في اخبار الهاج بن يوسف مع ليما الاخيلية من هذا اللهبات وقد قبل ان هذه الاببات لغير توبة في غير ليلي وهذا كثير في اشعارهم ومنثور كلامهم ومجهم وخطابهم وغير ذلك من تجاورتهم والعرب وغيرهم من اهل الملك عن سلف وخلف كلام كثير في تنقل الارواح قد انبنا على مبسوط ذلك في كتابنا المترج بمكتاب سرّ الحياة وفي النبنا المدعاوى السنيعة والله ولي الرشيد

dans son entier cette dernière pièce de vers, dans cet ouvrage, lorsque nous parlerons de ce qui arriva à Hadjadj, fils de Youçouf, avec Leila el-Akhialyah. Suivant d'autres, ces vers ne sont pas de Taubah et s'appliquent à une autre qu'à Leila. Quoi qu'il en soit, les allusions à cette croyance se rencontrent fréquemment dans les poésies des Arabes, dans leurs ouvrages écrits en prose ou en style pythmé, dans leurs allocutions publiques et dans leurs allécutions relatives à la transmigration des esprits. Nous avois traité ce sujet avec étendue dans celui de nos ouvrages qui a pour titre le Livre du secret de la vie et dans le Livre des causes excellentes. Dieu protége le juste!

## الباب التاسع والاربعون

ذكر اتاويل العرب في الغيلان والتغوّل وما لحق بهذا الباب

تال المسعودى والعرب في الغيلان والتغوّل اخبار طريفة الانهم يرجمون ان الغول يتغوّل لهم عند الخلوات وانها تظهر لخواشهم في انواع من الصور فيخاطبونها وربما باصعوصا وقد آكشروا من ذلك في اشعارهم فن ذلك قول تابط شرّا

## CHAPITRE XLIX.

RÉCITS DES ARABES SUR LES GOUL (OGRES), LEURS TRANSFORMATIONS ET TOUT GE QUI SE RATTACHE À CE SUJET.

Les Arabes racontent des choses étranges sur les goul et leurs transformations. Par exemple, ils prétendent que les goul se transforment à leurs yeux dans des endroits solitaires et qu'ils se montrent à des personnes privilégiées sous différentes figures; que dans cet état ils ont avec lies des entretiens ou même souvent des rapports intimes. Les allusions à ces faits se rencontrent fréquemment dans leurs poésies. C'est ainsi que Tabbata-Charrân a dit:

Souvent sur un coursier au sombre pelage j'ai fendu une légère nuée, comme la jeune fille, aux charmes naissants, fend le voile qui couvre ses membres,

A la lueur d'un seu qui éclairait le noble animal, et que je n'ai cessé de chercher toute la nuit, tantôt lui tournant le dos, tantôt m'avançant vers lui.

Au lever de l'aurore, la goule s'est présentée à moi pour être mon épouse : Ô ma compagne, lui ai-je dit, que vous êtes terrible à voir! وطالبتها بضعها نالتوت بوجه تغول ناستغولا في كان يسأل عن جارق فأنّ لها باللوى منولا ويزقون ان رجلية رجلا عبر فكانوا اذا اعترضتهم الغول ق الغياق برتجوري فيتولون

يا رجل عبر انهق نهيقا لن نترك السبسب والطريقا وذلك انها كانت تتراى لهم ق الليالي واوتات الخاوات فيتواقون انها منهم فيتنبعونها فتزيلهم عن الطريق الذي هم عليه وتتيههم وكان ذلك تد استشهر عندهم وعرفوه فلم يكونوا يرولون عاهم عليم من القصد فاذا صبح بها على ما وصفنا

Les Arabes prétendent aussi que les deux pieds de la goule sont des pieds d'âne. Lorsque la goule se présentait à eux dans les déserts arides, ils lui adressaient ce vers sur le mètre redjez:

O monstre aux pieds d'ane, mets-toi à braire tant que tu voudras, nous ne quitterons pas la plaine ni la route que nous suivons.

C'est qu'en effet les goules se faisaient voir aux voyageurs, la nuit et aux heures où l'on ne rencontre plus personne; ceux-ci, les prenant pour des compagnons, les suivaient, mais elles les égaraient et leur faisaient perdre leur route. Cela était parfaitement connu des Arabes, et aucun d'eux ne l'ignorait. Aussi ne se laissaient-ils pas détourner du but qu'ils poursuivaient. Du reste, on n'avait pas plutôt apostrophé la goule dans les termes que nous avons rapportés.

Alors je lui ai demandé ses faveurs, et elle s'est inclinée devant moi, sous des traits rendus méconnaissables par une transformation complète.

Si quelqu'un me questioune sur celle qui me ticnt lieu de compagne, je lui répondrai qu'elle a établi sa demeure dans les replis des sables du désert.

شردت عنهم في بطون الاودية ورؤس الجبال وقد ذكر بهاعة من الحابة ذلك في الحابة ذلك منهم فو بن الخطاب انه شاهد ذلك في بعض اسغاره الى الشام وان الغول كانت تتغول له وانه صوبها بسيغه وذلك قبل الاسلام وهذا مشهور عندهم في اخبارهم وقد حكى عن بعض المتغلسفين ان الغول حيوان شاذ من اجبان الحيوان مُشوّةً لم تحكم الطبيعة وانه لما خرج منغردا في هيئته ونغسم توحش في مسكنه فطلب الغفار وهو يناسب الانسان والحيوان البهيمي في الشكل وقد ذهبت طايفة من الهيفد الى ان ذلك مما يظهر من فعال ما كان غائبا من الكواكب عند طلوعها مثل الكوكب المعرون بكلب البتار وي

qu'elle s'enfuyait loin des voyageurs, au fond des vallées et sur le sommet des montagnes. Parmi les nombreux auteurs qui se sont portés garants de la vérité de ces faits, Omar, fils d'el-Khattab, raconte qu'il a été témoin oculaire de la chose dans quelques-uns de ses voyages en Syrie; que les goules se sont présentées à lui sous différentes formes, et qu'il les a frappées de son épée. Cette superstition était très en vigueur avant l'islamisme, et on en trouve partout des traces dans les récits des Arabes. Mais, d'après quelques adeptes de la philosophie, les goul seraient des animaux appartenant à une classe tout à fait à part des autres espèces, d'une forme hideuse et échappant aux lois communes de la nature. Comme leur forme extérieure et leurs instincts les isolent de tous les êtres, ils recherchent les solitudes les plus sauvages et ne se plaisent que dans les déserts. Par le corps, ils tiennent à la fois de l'homme et de la brute. C'est une opinion très-accréditée chez les Indiens, que les goul ne sont qu'une des manifestations palpables des opérations invisibles des étoiles, lorsqu'elles se lèvent. Ainsi, par الشعري العبور وان ذلك تعدد داء في اللاب وسهيل في الممال والدائب في الدائبة وحامل رأس الغول تعدد عند طلوعه غاتيل واضحاصا تظهر في العماري وغيرها من العامر والدراب فتسميه عوام الناس غولا وهدة ثمانية واربعون كوكها قد ذكرها بطلابوس وغيرة عنى تقدم وتأخر وقد وصف ذلك ابو معشر في كتابه المعرون بالمدخل اللبير الى عام النجوم وذكر كيفية صورة كل كوكب عند ظهورة في الراع محتلفة وقد قدمنا فيها سلف من كتبنا في هذا للعنى وان كل كوكب من هذه يظهر في صور خالفة لما تقدم من الصور تحدث في هذا هذه يظهر في صور خالفة لما تقدم من الصور تحدث في هذا

exemple, l'étoile connue sous le nom de Kelb-el-Diebbar, que l'on appelle aussi ech-Chira-el-Abour (Sirius, Canis major), manifeste certaines maladies dans les chiens; Soheil (Canope) les manifeste dans les chameaux; ed-Dib (le Loup) dans les loups. Quant à l'étoile qui porte en elle-même le germe de la tête des goul, elle produit, lors de son apparition, des formes et des êtres qui se montrent dans les plaines et dans les autres endroits habités ou déserts, et auxquels le vulgaire donne le nom de goul. Les étoiles qui possèdent cette vertu productive sont au nombre de quarante-huit; elles ont été énumérées par Ptolémée et par d'antres auteurs, tant auciens que modernes. Le même sujet a été traité par Abou-Mâchar, dans son ouvrage intitulé Grande introduction à l'astronomie : il y décrit la forme de chacune des étoiles au moment où elles se montrent sous une apparence qui varie de l'une à l'autre. Nous nous sommes déjà occupé de ces questions dans nos ouvrages précédents; nous y avons fait remarquer que chacune de ces étoiles se montre sous des formes différentes de celles qui avaient été vues précédemment, et qu'elle produit dans ce monde une opération qui lui est particulière et qu'aucune

العالم نوعا من الافعال لم ينغرد بفعله غيره من الكواكب وربحت طايفة من الناس ان الغول اسم آلمل شيء يعرض الاسفار وبه تشل في ضروب الصور ذكرا كان ام انثى الا ان آكثر كلامهم على انه انثى وقد قال ابو المطراب عبيد بن ابوب العنبرى وغولا تفرة ذكر وانش كان عليهما قطع النجاد وقال اخر وقد تراول على حال تكون بها كما تلون في اثوابها الغول وقد فرقوا بين السِمَّلاة والغول<sup>(1)</sup> وقال عبيد بن ابوب وساخرة منى ولو أن عينها راءت ما الانبع من الهول جنّت

autre ne serait apte à produire. Au dire d'un certain nombre d'auteurs, on appellerait goul toute chose qui, se montrant aux yeux des voyageurs, leur est apparue sous différentes formes, soit du sexe masculin, soit du sexe féminin, quoiqu'ils parlent ordinairement d'êtres du sexe féminin. Abou-l'-Mitrab-Obeid-ben Eyoub-el-Anbari a dit:

اتيت وسعلاة وغول بقفرة اذا الليل وراى به الدى ارتت

Et des goul des déserts, de l'un et de l'autre sexe, sur lesquelles étaient comme des lambeaux de couvertures.

Un autre a dit encore :

Elle ne reste jamais dans la même situation : on dirait, à la voir, une goule aux formes nultiples.

On établissait une distinction entre les silah (espèce de démons) et les goul. Oheīd-ben-Eyoub a dit encore :

Elle me poursuit de ses railleries, quoique ses yeux aient vu à quel point je suis assailli par la terreur que m'inspire le démon.

Je suis venu, quoique les silah et les goul se répandissent dans le désert, lorsque la nuit étendait ses voiles et que derrière moi les djinn poussaient des hurlements.



وقد وصفها بعضهم فقال

وحافر العير في ساق مدلِّقة وجفن عين خلاف الانس بالطول

وللناس كلام كثيرة العيلان والشياطين والمردة والحن والقطرب والغذار وهو نوع من الانواع المتضيطنة يعرن بهذا الاسم وهذا الغذار يظهر ق آكنان الهين والتهائم واعلى صعيد مصر وانه . رعا يأمن الانسان فيدعوه فاذا اصاب الانسان ذلك منه يقول اهل تلك النواج التي ستيناها أمنكوح هو ام مذعور فان قال منكوح يدس منه وان كان مذعورا سكن روعم وهجع يما ناله وذلك ان الانسان اذا عابن ذلك سقط مغشيًا عليه ومنهم من

Un de leurs poëtes donne, ainsi qu'il suit, la description de ces monstres :

Des sabots d'âne avec des cuisses surchargées d'embonpoint; des paupières dont la longueur dépasse de beaucoup celles de l'homme.

Il existe une foule de légendes sur les goul, les cheitàn, les maradah, les djinn, les kotrob et les gaddar. On appelle de ce dernier nom une des espèces d'incarnations diaboliques. Le gaddar se montre dans les parties les plus reculées du Yémen, des régions maritimes appelées Téhamah, et dans les cantons élevés du Said en Égypte. Souvent il s'attache aux pas de l'homme et l'appelle. Après qu'il est une fois parvenu à se rendre maître de lui, les gens des pays que nous avons nommés demandent au voyageur s'il a été outragé par le monstre, ou s'il en a été quitte pour la peur. En cas d'outrage, on désespère de lui; mais s'il a éprouvé une simple terreur, il se remet bientôt et s'aguerrit contre le danger qu'il a couru. Car il est à remarquer que l'homme, siôt qu'il aperçoit ce démon, tombe sans connaissance. Il

يظهر أليه ذلك فلا يكترث لشهامة قلمه وهجاعة نفسه وما ذكرنا مشهور في البلاد التي سمينا ويكن تعييع ما قلفا عما حكيناه عن ذكرنا من اهل هذه البقاع ان يكون صربا من السوانج الفاسدة والخواطر الردية او غير ذلك من الانات والادواء المعترضة لجنس الحيوان من الناطقين وغيرهم والله اعم بكيفية ذلك ولم نذكر في هذا اللتاب ما ذكرة اهل الشرائع وما نقله احتاب التواريج والمصنفون التب البدو كوهب آبي منبه وابن اتحق وغيرها أن الله تعالى خلق الجان من نار السعوم وخلق منه زوجته كما خلق حوا من آدم وأن الجان غشيها نحملت منه وانها بأصت احدى وثلثين بيضة وأن

aucune angoisse, tant ils ont d'énergie dans le cœur et de courage dans l'âme. Tout ce que nous venons de dire est parfaitement connu dans les pays dont nous avons parlé. Au surplus, il est très-admissible que ce que nous avons acconté d'après les récits que font les habitants de ces mêmes contrées doive s'entendre d'événements funestes, de périls graves, ou de calamités et de fléaux, comme il en arrive à tout ce qui a vie, soit parmi les êtres raisonnables, soit parmi les animaux. Dieu seul sait ce qui en est.

Nous ne rapporterons pas îci une assertion qui se trouve consignée dans les écrits des légistes, et qui nous a été transmise par les chroniqueurs et par ceux qui ont composé des ouvrages sur l'origine des choses, tels que Wahab, fils de Mounebbih, Ibn-lishak et d'autres encore, à savoir que Dieu a créé le démon du feu du semoum (vent brâlant); que du démon il a créé sa femme, comme il a créé Eve d'Adam; que le démon ayant eu commerce avec sa femme, celle-ci devint enceinte de lui et pondit trente et un œufo. Un de ces cuts, en se brisant, donna naissance à la kotrobeh, qui fut بيضة من تلك البيض تغلقت عن قطرية وهي ام الغطارية وان الغطارية وان الغطرب على صورة الهرق وان الاباليس من بيضة اخرى منهم للحارت ابو موق وان مسكنهم البحور وان للردة من بيضة اخرى سكنوا الحرن مسكنهم الجرائر وان الغيلان من بيضة اخرى ومسكنها الجبال الوابات والغلوات وان السعالى من بيضة اخرى ومسكنها الجبال وان الوهاويس من بيضة اخرى وسكنوا الهوآه لى صورة للجيات ذوات اجتعة يطيرون هنالك وان من بيضة اخرى الدواسق وان من بيضة اخرى الدواسق لان قد ذكرنا ذلك فها سلف من كتبنا وتقدم من تصنيغنا لان قد ذكرنا ذلك فها سلف من كتبنا وتقدم من تصنيغنا واتبنا على ذكر تشعب انسابهم والمشهور من استائهم ومساكنهم

pour ainsi dire la mère de tous les kotrob, démons qui ont la forme de la chatte. D'un autre œuf sortirent les iblis, au nombre desquels il faut compter, el-Harit-Abou-Morrah, et qui font leur séjour dans les mers. Un autre œuf vit éclore les maradah, qui habitent les îles. Un autre produisit les goul, qui choisissent pour retraites les ruines et les déserts; un autre les silah, qui se retirent sur les montagnes; un autre les wahawis, qui, habitant les airs sous la forme de serpents pourvus d'ailes, volent dans les espaces. D'un autre œuf sortirent les dawacik, d'un autre encore les hamamis, et ainsi de suite. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet, parce que nous l'avons suffisamment développé dans nos ouvrages précédents et dans nos compositions antérieures. Nous y avons parlé de la division des démons en différentes familles, et nous avons rapporté ce que l'on savait de leurs noms et des endroits où ils avaient établi leurs retraites. Tous les détails que nous avons donnés d'après les légistes sont possibles, et à la rigueur acceptables, sans être toutefois imposés à notre croyance, queique la plupart des

ш.

من الاربن كان ما ذكرة اهل الشرع ما وصغنا عكمنا غير متنع ولا واجب وان كان اكثر اهل النظر والبحث والمستعملين لغفية العقل والبحث على الكثر الا والمصتف المستفل العقل والبحث على المستفل المستفل المستفل المواثع وغيرهم اذ كان الواجب على كل ذي تصفيف أن يورد جميع ما تألم سائر الغرق في معنى ما ذكروة وانينا أيضا على سائر ما خبرنا من الاشخاص في معنى ما ذكروة وانينا أيضا على سائر ما خبرنا من الاشخاص الني هي غير مرئية من الجن والشياطين وما قالوة في سلوك الجني في الناس في كتابنا المترجم بكتاب المقالات في اصول الديانات

esprits studieux et réfléchis, qui s'astreignent aux lois de la raison et de l'examen, les déclarent inadmissibles et les récusent pleinement. Mais un écrivain est comme un bûcheron qui travaillerait au milieu des ténèbres (voyez, sur ce proverbe, les Séances de Hariri, préface, page 5), et nous avons dù consigner ici tout ce qu'ont dit les légistes et d'autres encore, parce que c'est le devoir de quiconque compose un ouvrage de rapporter ce qu'ont dit les honnmes de toutes les écoles sur un sujet quelconque. Au surplus, dans celui de nos ouvrages qui est initiulé le Livre des discours sur les bases des croyances, nous avons rapporté tout que nous avons appris touchant les êtres invisibles, tant parmi les génies que parui les diables, et sur les rapports des génies avec les hommes. Dieu seul est notre side !

# الباب الغمسون ذكر قول العرب في الهواتف والجانّ

قال المسعودى فاما الهوائف فقد كانت كشرت في العرب واتصلت بديارهم وكان أكثرها امام مولد الذي صلّهم وق أوليّة مبعثم ومن حكم الهائف ان يهتف بصوت مسموع وجسم غير مرق قال المسعودى وقد تنازع الناس في الهوائف وليّان فذكر فريق ان ما تذكرة العرب وتنبى به من ذلك أتما يعتري لها من قبل الشوصد في القفار والتفرد في الاورة والسلوك في للهامة المغولة والمروت الموحشة لان الاورة والسلوك في للهامة المغولة والمروت الموحشة لان

#### CHAPITRE L.

RÉCITS QUE FONT LES ARABES SUR LES HAWATIF (VOIX MYSTÉRIEUSES) ET LES GÉNIES.

Les havatif étaient nombreux chez les anciens Arabes et intimement liés à leur pays. La plupart d'entre eux étaient antérieurs à la naissance du Prophète et avaient précédé son apostolat. Le propre du haif est de faire entendre une voix dont on perçoit le son, sans découvrir le corps qui l'a émise.

On n'est pas d'accord au sujet des hawatif et des génies. Un certain nombre d'auteurs ont pensé que tout ce que les Arabes ont rapporté à ce sujet était le fruit d'une imagination surexcitée par la solitude dans les plaines, par l'isolment dans les vallées, par la marche à travers les steppes immenses et les déserts les plus sauvages. En effet, disentils, lorsque l'homme se trouve l'uré à lui-même dans de pareils endroits, il s'abandonne à de sonbres réveries qui واذا هو تعكر وجبل وجبين واذا جبين داخلته الظنون الكادية والاوهام المؤدية السرداوية فصورت له الاصوات ومثلت له الانتخاص ووقعته الكات المنتحو ما يعربن لذى الموسواس وقصب كنّم وأُسه سوء التفكير وخروجه على غير نظام توى او طريق سلام لان المنفود في الغفار والمتوجه على في المروت مستشعر المخاون مترقع المتالف متوقع للحتون لقوة الطفوق الغاسدة على فكرتم وانخراسها في نفسه فيتوهم ما يحكيه من هتف الهواتف واعتراض الجان له وقد كانت المورب قبل ظهور الاسلام تقول ان من الجني ما هو على نصف صورة الانسان وانع كان يظهر لها إسغارها وحين خلواتها

engendrent l'inquiétude et la peur. Dans cet état, son cœur s'ouvre facilement à des croyances superstitieuses et à des appréhensions qui jettent le désordre dans son âme livrée à de noirs pressentiments, font entendre à son oreille des voix mystérieuses, dessinent à ses yeux des fantômes et lui inspirent la crainte des êtres fantastiques que crée un cerveau troublé. Or, où faut-il chercher le principe fondamental de cette folie et sa cause première, si ce n'est dans l'égarement de la pensée et dans ses divagations loin d'une voie sûre et sagement définie? En effet, l'homme isolé dans les déserts, livré à lui-même dans de sauvages solitudes, est porté à redouter tous les dangers, à soupçonner partout des périls, à appréhender sans cesse la mort, sous l'empire de superstitions dangereuses qui dominent son esprit et s'implantent dans son âme. De là vient qu'il est tout disposé à croire à la réalité des récits qu'on lui a faits sur les voix des hawatif et la rencontre des diinn.

Les Arabes, avant l'islamisme, disaient que parmi les djinn il s'en trouvait dont la moitié du corps avait une forme وتسميد شقا وذكروا عن علقة بن صغوان بن امنية بن عصرب اللنان جدّ مروان بن الحكم من قبل امد اند خسرج في بعدهن اللياني يوبد مالا له يمكة نانقهي ألى للموضع للعرون الى صدّا الوقت مجانط حرمان ناذا هو بشِقّ قدد عرس له في اوصان ذكرناها نقال شِقّ

علقمَ انى مقتول وان لحمى مأكول اضربهم بالمسلول ضرب غلام مشمول رجب الذراع بُهْلُول

فقال علقمة

شق ما لى ولك الهد عنى منصلك تقتل من لا يقتلك

humaine. Leur rencontre avail lieu lorsqu'on était eu voyage et entièrement isolé. On les noumait chikk (moitié). On racoutait, au sujet d'Alkanah, fils-de Safwān, fils d'Omeyyah, fils de Moharrib el-Kinani, grand-père de Merwân, fils d'el-Hakem, du chef de sa mère, que ce personnage se mit en route une nuit pour se rendre à une propriété qu'il avait à la Mecque. Arrivé à l'endroit qui, de nos jours encore, est appelé Hait-Hirmán (mur du malheur), un chikk, tel que nous l'avons décrit, se présenta à lui et dit:

Alkamah, j'ai reçu le coup mortel, Ma chair a été mangée. Je les frappera il un glaive dégainé, Comme frappe un jeune homme d'une forte trempe, Aux bras vigoureux, aux nobles qualités.

Alkamah répondit :

Ò chikk, qu'y a-t-il entre moi et toi? Épargne-moi, rengaine ton glaive : Tu donnerais la mort à celui qui n'en veut pas à ta vie

فقال شق

علقمَ عَشَيت لك كِما ابِيعِ مُعْقَلُك فاصبرِ لمَا قد مُوِّ لك فضرِب كل واحد منها صاحبه تُحرَّا مبتين وصداً مشهور عندهم وان علقة بن صغوان قتلته الجن وحكوا عن الجن بنتي من الشعر تالته في حرب بن امية حين تتلته وها

وقمر كرب بمكان قفر وليس قرب قبر كرب قبر واستدلّوا على ان هذا الشعر من قول للن ان احدا من الناس لا يتأتي له ان ينشد هذين البيتين ثلث مرات متواليات الا وينتع في انشادها لان النسان قد ينشد عشرين بيتا

Le chikk reprit:

Alkamah, je viens de te dire Pourquoi j'ai publié le prix de ton sang : Résigne-toi donc à ta destinée.

Chacun d'eux alors se précipita l'épée à la mais sur son adversaire, et ils tombèrent morts. Cette aventure était de notoriété publique chez les Arabes, où personne ne doutait qu'Alkamah, fils de Safwan, n'eût succombé sous les coups des djinn. On citait aussi de ces derniers les deux vers suivants faisant partie d'un poème qu'ils avaient composé au sujet de Harb, fils d'Omeyyah, dans le combat où ils l'avaient fait périr :

Le tombeau de Harb est en un lieu désert; aucune tombe ne s'élève auprès de celle de Harb!

Les Arabes, pour prouver que cette pièce de vers était de la bouche même des djinn, faisaient remarquer que personne ne pouvait réciter ces deux vers trois fois consécutives sans que la langue vînt à lui fourcher, tandis qu'on وثلثين واكثر اشد من هذا الشعر واثقل منه فلا يتعتق فيه
وهن قتلته الجن مرداس بن إن عامر السطى وهو ابو عباس
السلاى ومنهم العريض للغتى بعد ان ظهر غناؤة وجل عفه
وقد كانت الجن نهته ان يغتى بابيات من الشعر فغتى بها
فقتلته وحدّت بجن بن عقاب عن على بن حرب عن ابن
عبيدة معمر بن المثنى عن منصور بن يويد، الطائ شم
عبيدة معمر بن المثنى عن منصور بن يويد، الطائ شم
المامتى قال رأيت قبر حاتم على ببقة وهو جبل له واد بقال
له للحابل فاذا قدور عظهة من بقايا قدور حجر مكفاة ناحية
من القبر من القدور التي كان يطعم فيها الناس عن يمين قبوة
لربع جوار من حجارة وعن يسارة اربع جوار من حجارة كلهن

en réciterait vingt, trente, ou plus encore, d'une manière plus rapide et plus accentuée, sans avoir à craindre le même accident.

Parmi ceux que firent mourir les djinn, il faut citer aussi Mardas ben-Abou Amir es-Salami, qui n'est autre qu'Abou-Abbas, fils de Mardas es-Salami; puis el-Arid, le musicien, après que son talent l'eut rendu célèbre et eut porté au loin sa renommée. Les djinn lui avaient interdit de chanter certains vers : il les chanta néanmoins, et ils le tuèrent. Yiahia, fils de Oukâb, a raconté un fait qu'il tenait d'Ali, fils de Harb, qui le tenait lui-mênie d'Abou-Obeidah-Mâmer, fils d'el-Moutenni, qui le tenait de Mansour, fils de Yézid et-Tayi, surnoumé plus tard es-Samiti. Ce personnage disait : · J'ai vu le tombeau de Hatem-Tayi à Bakkah, montagne où se trouve une vallée qui porte le nom de Khabil. Là sont de vastes chaudières couchées sur le côté, près du tombeau, restes des chaudières de pierre dans lesquelles il donnait à manger. A la droite du tombeau sont quatre jeunes filles sculptées en pierre, et à la gauche, quatre autres statues صواحب شعر منقور وكتجوات على قبرة كالنائحات عليد لم ير مثل بياض اجسامهن وجمال وجوههن مثلتهن للبي على قبرة ولم تكن قبل كذلك نهن بالنهار كا وصفنا فاذا هدات العيون ارتفعت اصوات للن بالنباحة عليه ونحن في منازلنا نسمع ذلك الى ان يطلع المجر فاذا طلع المجر سكتى وهدان وربها مر المار فيمراص فيفتتى بهن فيميل اليهن عجبا بهن فاذا دنا منهن وجدهن احجارا وحدت يحبى بن عقاب للوضرى قال انبأني عبد الرجن بن يحبى المندري عن الهذر هشام اللهن قال حدثنى ابو مسكين بن جعفر بن محرز بن الوليد

de la même espèce, toutes avant les cheveux épars, et se tenant sur le tombeau dans l'attitude de pleureuses : on ne peut rien voir de comparable à la blancheur de leurs corps et à la beauté de leurs visages. Les djinn eux-mêmes les ont faconnées en cet endroit, et jamais auparavant il n'en avait existé de semblables. C'est ainsi qu'elles étaient pendant le jour. Mais, à l'heure du sommeil, les voix des djinn s'élevaient du tombeau en accents lamentables, dont nous entendions le son dans nos campements, jusqu'au lever de l'aurore. A ce moment, le bruit cessait et tout rentrait dans le silence. Souvent ceux qui passent près de cet endroit, apercevant ces jeunes filles, sont frappés de leur beauté, et, dans leur admiration, se détournent du chemin pour les contempler à leur aise; mais lorsqu'ils en sont près, ils reconnaissent que ce ne sont que des sculptures. Yahia, fils de Oukab el-Djevheri, rapporte un fait que lui avait raconté Abd-er-Rahman, fils de Yahia el-Moundiri, qui le tenait lui-même d'Abou'l-Moundir-Hicham-el-Kelbi, lequel l'avait appris de la bouche d'Abou-Meskin, fils de Djafar, fils de Mouharriz, fils d'el-Walid. Celui-ci le tenait de son père, affranchi d'A- عن ابيد وكان مولى لان هوروة قال سمعت كهد بن ان صوبوة جهدت قال كان رجل يكنى ابا لليمرى مرق نغر من تومه بقبر حاتم على فغزلوا قريبا منع فبات ابو لليبرى يناديه ابو للمعهد إثروا القراف فقال له تومه مهلا ما تكل من رمّة بالبقة قال ان طيبا ترعم انه لم ينزل به احد قط الا قراة وناموا فيا ان كان في اخرالليل تام ابو لليبرى مذعورا فرعا ينادى واراحاتاه فقال المحابد ما بالك فقال خرج حاتم من قبره بالسيف وانا انظر حتى عقر ناتتى فقالوا كذبت ونظر الى ناقته بين نوقهم بحدالة لا تنبعت فقالوا قد والله قراك فظلوا ياللون من لجها شرًاة وطبيخا حتى اصحوا ثم اردفوة وانطلقوا سائرين فاذا

bou-Horeïrah, qui l'avait entendu raconter en ces termes à Mohammed, fils d'Abou Horeirah: « Un certain personnage surnommé Abou'l-Khaibari passait avec quelques hommes de sa tribu près du tombeau de Hatem-Tayi, dans le voisinage duquel ils campèrent. Pendant la nuit Abou'l-Khaïbari se mit à appeler Hatem en disant : « Abou'l-Djàd, hébergenous, héberge-nous! » Ses compagnons lui dirent : « Arrête! Pourquoi parler à des restes inanimés? - Tayi, répondit-il, n'a-t-il pas prétendu qu'il hébergerait quiconque camperait chez lui? » Ensuite ils s'endormirent, Sur la fin de la nuit, Abou'l-Khaïbari se leva tout épouvanté en criant : « Ô ma pauvre chamelle! . - « Ou'as-tu donc, dirent ses compagnons?» - «Écoutez, répondit-il, Hatem est sorti de son tombeau, l'épée à la main, et, sous mes yeux, il a coupé les jarrets à ma chamelle. - - « Tu mens, » lui dirent-ils. Alors il regarda, et vit sa chamelle au milieu de celles de ses compagnous, étendue à terre et ne remuant plus. « Par Dieu! s'écrièrent-ils, Hatem t'a donné l'hospitalité, » Puis ils ne cessèrent pas de manger jusqu'au matin de la chair de la ابا خيبري وانت امرة ظلوم آلعشيرة شعّامها اتيت بعيل تبغى القرى لدى حفرة صدحت هامها أتبغى لى الذم عند المبيت وحولك على وانعامها فالا سنشبع اصيافنا وبأق المطلى فنعتامها وقد امرن ان اجلك على بعير مكان راحلتك فدونه وقد

chamelle rôtie et bouillie. Ensuite ils suivirent Abou'l-Khaibari et se mirent en marche. Tout d'un coup un homme monté sur un chameau et en conduisant un autre en laisse les rejoignit. « Qui d'entre vous est Abou'l-Khaibari.» demanda-t-il. — « Me voici. » dit Abou'l-Khaibari. — « Et moi, reprit l'étranger, je suis Adi, fils de Hatem. Cette nuit, pendant que je dormais, mon père est venu me trouver à notre campement qui est derrière la montagne. Il m'a appris que tu l'avais apostrophé sans ménagement, et qu'il avait défrayé tes compagnons avec ta chamelle; puis il m'a dit en me parlant en vers :

Abou-Khaïbari, tu es bien l'homme le plus injuste de toute la tribu et le plus porté à l'outrage.

Tu es venu avec tes compagnons, tu as demandé l'hospitalité auprès d'une tombe dont la chouette funèbre a fait entendre sa voix.

As-tu donc voulu m'attirer le blâme pendant ton campement de nuit, lorsque tu étais entouré de la tribu de Tayi et de tous ses troupeaux?

Ah! nous savons traiter nos hôtes jusqu'à les rassasier; et, au besoin,

Ah! nous savons traiter nos hôtes jusqu'à les rassasier; et, au besoun nous allons chercher ce qu'il y a de plus beau parmi nos chevaux.

Ensuite il m'a ordonué de te faire monter sur un cha-

ذكر هذا سالم بن زرارة الغطفانى å مدحه عدى بن حاتم حيث يقـول

ابوك ابو سباتة للير لم يزل لَدُنْشُبِّ حتَّى مات في اليرراغبا قرى قبرة الاضيان اذ نزلوا به ولم يقر قبر قبله الدهر راكبا

وحدث ابو بكر مجد بن الحسن بن دربد عن ان حاتم الجستان عن ان عبيدة معمر بن المثنى الفجى تال سمعت شيخا من العرب قد انان على الماية يذكر أنه خرج وافد على بعض ملوك بنى امية تال نخرجت في ليلة صهاكية حالكة كان السماء قد برتعت مجومها بطرائف الحاب فضالت

meau en place de la chamelle que tu as perdue; le voilà, prends-le donc. « Ce fait n'a pas été oublié par Salim, fils de Zorarah el-Gatfāni, lorsqu'il dit en faisant l'éloge de Adi, fils de Hatem;

Ton père a surpassé tous ses rivaux en générosité; il n'a pas cessé, depuis sa plus tendre jeunesse jusqu'à sa mort, de se montrer passionné pour la bienfaisance.

pour la bienfaisance.

Son tombeau a donné l'hospitalité aux bôtes qui sont venus camper près de lui. Quelle autre tombe, dans toute la suite des siècles, a jamais défrayé des cavaliers?

Voici ce que raconte Abou-Bekr-Mohammed, fils d'el-Haçan, fils de Doreid, d'après Abou-Hatem es-Sedjestain, qui le tenait lui-méme d'Abou-Obeïdah-Maimer, fils d'el-Moutenni-et-Temimi : Un cheikh arabe, plus que centenaire, racontant devant moi comment il avait été envoyé en ambassade auprès d'un des rois des Benou-Omeyyah, s'exprimait ainsi : Je me mis en route par une nuit des plus obscures pendant laquelle de nouveaux nuages voilaient sans cesse les ctoiles. Je m'egarai et pénétrai dans une vallèe qui m'était inconnue. Sais de crainte, je redoutais singu-

الطربق وتولِّجت وادیا لا اعوده فاهتنی نفسی ولم آمی عریف الجی فقلت اعود بربِّ هذا الوادی من شرَّه واسـتجـیـره ق طریق هذا واسترشده فسمعت قائلا یک بطن الوادی وضو پـقــول

تَيَأْمَنْ تِجَاهُك تلقى الضيق منيرا وتأس في المسلك

lièrement le prince des djinn. Je prononçai donc ces paroles: - Puisse le seigneur de cette vallée me protéger contre les périls qu'elle renferme; j'implore son secours dans cette route que je suis, et je le supplie de diriger mes pas! - Alors j'entendis une voix qui sortait des profondeurs de la vallée et disait:

Va devant toi et tout droit tu rencontreras la lumière qui te guidera à coup sûr, et tu échapperas aux périls durant tou voyage.

Je pris alors la direction qui m'était indiquée, non sans avoir acquis un certain degré de confiance. Tout d'un coup j'aperçus des feux allumés qui brillaient devant moi et au milieu desquels se tenaient comme des figures de la taille des palmiers les plus clevés. Ayant continué ma ronte, je me trouvai le matin près d'Awchal: c'est ainsi qu'on nomme un puits qui appartient à la tribu de Kelb près du désert de Damas. D'ieu, puisse son saint nom être exalté! a fait allusion, dans son livre, à ces actes superstitieux des Arabes, lorsqu'il a dit: « Il s'est trouvé des individus parmi les houmnes qui ont eu recours à des êtres de la classe des فقال وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُـودُونَ بِـرِجَـالِ مِنَ ٱلْجِــنِ فَوَادُوهُمْ رَهَتَــًا

# الباب لعادي والغمسون

ذكر ما ذهبت اليه العرب من القيافة والزجر والعيافة والسمانح والسمانح والسمانح والسمانح

djinn, lesquels ont augmenté encore l'aveuglement de leur esprit. • (Koran, LXXII, 6.)

### CHAPITRE LI.

OPINIONS DES ARABES SUR LA SCIENCE DE LA PHYSIONOMIE, LES AUGURES, LES PRONOSTICS FONDÉS SUR LE VOL DES OISEAUX DE DROITE À GAUCHE ET DE GAUCHE À DROITE, ETC.

On n'est pas d'accord sur les pronostics, sur la science de la physionomie et sur les autres parties de l'art divinatoire. Les uns accordent toute leur confiance à la science de la physionomie, se fondant sur ce que les ressemblances fournissent des indications certaines, attendu qu'il n'est pas possible qu'un fils n'offre pas, sous un rapport quelcouque, des traits frappants d'analogie avec son père ou avec quelqu'un de se famille. Il y en a qui pensent que l'art de la physionomie dans les descendants peut bien s'excreer sur certaines parties du corps, mais à l'exclusion des autres ق الولده مواضع تلحقها القيافة دون غيرها من الاعضاء ما لم يلحقها الشبه ولا واقف بينهها حد مشترك وابا آخرون ما وصفنا اذ كان الناس قد يتشابهون ف حد الانسانية وغير دلك من الحدود ويفترقون ف غيرها من الصور وليس وجود الافعاب من الاشباء تما يوجب الحاق الشبه بشبهه دون ان الاغلب من حيث اوجبته تضية العقل الخاذين والتبايين وهذه المعان من خواص ما العرب وما انفردت به دون سائر الامم في الاغلب منها وان كانت اللهائة قد وجدت في غيرها ان العيافة والرجر والتغال والتطير ليس لغيرها في الاغلب من العراو والتغال والتطير ليس لغيرها في الاغلب من الامور وليس هذا يحوجود في سائر العرب واعا هو الخاص منها

membres que la ressemblance ne saurait atteindre, et pour lesquels il ne saurait se trouver de terme commun entre eux. D'autres rejettent absolument les deux systèmes que nous venons d'exposer. En effet, disent-ils, les hommes se ressemblent en tant qu'ils appartiennent tous à la race humaine et qu'ils ont entre eux certaines affinités, mais ils diffèrent entre eux sous le rapport des traits. Il n'existe pas dans les affinités de caractère constant qui autorise à les classer d'après des lois tellement certaines qu'il ne faille y déroger toutes les fois que la raison oblige à se mettre en contradiction avec elles et à s'en écarter. Ce sont là des sujets qui appartiennent en propre aux Arabes, et dont ils se sont occupés à l'exclusion de tous les peuples en général, quoique la divination ait été pratiquée par d'autres que par eux. Quant aux pronostics tirés du vol des oiseaux, aux augures, à l'art de tirer des présages en bien ou en mal, ces sciences n'existaient pas, en général, chez les autres peuples, et encore n'étaient-elles pas connues de tous les Arabes, mais elles étaient le privilége des plus intelligents الغطن والمتدرّب الظائن وإن وجد في بعض الامم كوجود ذلك في الافزنجة وما جانسها عن هنالك من الامم فيكن إن يكون ذلك مورونا عن العرب مأخوذا عنها في سالف الدهر لان العرب تنقلت في البلاد وتفترق لغاتها فنسب ذلك الى ذلك للبنس الذي قطنت بينهم العرب ويمكن إن يكون بالافزنجة ومن وجد ذلك فيها من الامم أخذوه بعد ظهور الاسلام عن من جاورهم من العرب عن سكن بلاد الاندلس من الارض الكبيرة وإن كان ذلك فيهم قبل ظهور الاسلام فهو ما ذكرنا آنغا ويكن إن يكون الله عز وجل خص بذلك غير

parmi eux et des plus habitués à exercer leur sagacité. Si parsois on les a trouvées en pratique chez quelque autre nation, comme les Francs et leurs congénères des régions occidentales, il est très-probable que c'est un héritage qui leur vient des Arabes, dont ils l'ont recu dans les âges précédents. Tout le monde sait, en effet, que les Arabes ont poussé leurs courses jusque dans les contrées les plus éloignées, et que leur langage s'est répandu dans toutes les directions, d'où il est résulté que les peuples au milieu desquels ils ont habité ont été regardés comme les inventeurs de ces sciences. Il est possible que les Francs et les autres nations chez lesquelles on a trouvé des traces de ces pratiques les aient empruntées, après l'apparition de l'islamisme, à leurs voisins les Arabes, fixés dans l'Andalous (Espagne méridionale), qui fait partie de la grande terre. Si, au contraire, tous les arts divinatoires que nous avons mentionnés plus haut étaient en honneur chez ces mêmes peuples avant l'apparition de l'islamisme, rien n'empêche d'admettre que Dieu en avait accordé le privilége à des étrangers comme aux Arabes eux-mêmes; supposition qui

العرب كما خص العرب بعداد كان ذلك غيدر داخــل في باب المجتمع والواجب فيكون الرجر والفال شاملا لبعض العـرب وغيرها من خواص الامم كوجود النقط المبربر والنظر في ألقتف وغير ذلك مما خص به كل جنس من الناس وقد ذهـــت طائفة عن سلف من اهل البعث الى ان القيافة امم مشتق من القبق وهو معنى استدلال واصل ذلك ان الاشكال انفصلت في صور انسابها باشياء تحتص الانواع بالتشكل بخواص وحيدة لها به ضربت القواصل اجزاها في وحيدات الاشخاص فكان التناسل على تشابه وفرز من الغير لما توجيه الطبيعة من اتفاق

n'est ni impossible, ni appuyée sur des preuves irrécusables. L'art de pronostiquer et de tirer des augures favorables était commun aux Arabes et à quelques autres des nations d'élite, comme la science des points appartenait en propre aux Berbères. Quant à l'inspection des omoplates et autres pratiques, toutes les races humaines en avaient reçu le don.

D'après l'opinion d'un certain nombre de philosophes anciens, le mot kiafet (science de la physionomie) est un nom dérivé de kaft, qui veut dire indication.

Or, il faut savoir que les types se distinguent d'après les formes sous lesquelles ils se manifestent dans tel et tel cas, et que les différentes espèces se définisent d'après les affinités qu'elles présentent avec un type commun qui leur sert de modèle et dont chacune des individualités de cette espèce porte l'empreinte caractéristique. Les rapports de consanguinité s'établissent d'après la ressemblance d'une race avec une autre, et sa dissemblance d'avec les autres, suivant les lois d'affinité que la nature a créées entre chaque type, dans sa manière d'être, et la figure qui en est l'expression. C'est ainsi que cette même nature a donné à

كل شكل في حورته وصرفه الى وجهه كما خصت الطبيعة كل نوع من الجنس بفصل ابانته من اغياره وفرقت بيضه وبين اشكاله فكذلك ايضا خصت اوحاد الاشخاص المنفصلة في الهيئة بتغير الغير من اغياره وكذلك لا يكاد يرى فنون الصور تتوازى في احد وأن ضمها النوع وشماها النسل بالقائف يقارب من الهيات فيحكم الاقرب صورة ولا نسبة النسل اقرب من نسبة النوع وكذلك تشبه الشخص الى النوع اقرب مضم الى نسبة النوع والاشخص قد ضمها حدان مشتركان وأنما شخص الحدين واحد فهو اصل القياقة عند هذه الطائفة وهو

chaque espèce de la race un caractère distinctif qui ne la laisse pas confondre avec les autres, et qui établit entre elle et ses rivales une différence parfaitement tranchée. C'est encore ainsi qu'elle a divisé les uns des autres les individus d'une même espèce, et dont une même forme fait une classe distincte, par certains signes propres à chacun d'eux. De même aussi, toutes les nuances de formes ne se trouvent pas réunies dans un seul être, quoique l'espèce les réunisse toutes et que la race les comprenne dans leur ensemble. Le physionomiste juge de l'analogie d'après les formes, et décide du plus ou moins d'analogie qu'elles présentent. La relation de naissance n'offre pas autant de caractères d'affinité que la relation d'espèce, comme la ressemblance de l'individu avec l'espèce est plus tranchée que sa ressemblance avec la race. En effet, l'espèce et l'individu ont entre eux un double caractère d'affinité, tandis que la race n'en offre qu'un seul qui est général. Tel est, d'après les philosophes cités plus haut, le principe sur lequel repose la science de la physionomie, qui est une des branches de la philosophie. L'opération qui consiste à assimiler un sujet, en général, avec son semblable, au point de vue de l'affinité

ضرب من ضروب التحت والهاق النظير في الاغلب بنظيوة من حيث يساويه من حيث ذكرنا في تصية العقل وهو القياس بعينه وليس هذا الكلام من كلام احد من فقهاء القائسين ولا غيرهم من المسلمين وأتما هذا الكلام ابتدعناه من كلام طائفة من الغلاسفة المتقدمين فيجب أن يكون نظر القائف على تقول هذه الطائفة الى القدم لانها نهاية الشكل وغايمة الهيئة فالولد لو خالف صورة أبيه في كنه أفعائد وتمايضه في سائر شكله في الاغلب يوافقه في القدم لان الفسل لا بدد له من تخصيص توة بشيء عيرة من غيرة وببيته من سواة ولذلك ورجد الطول في ازد شفوة ولذلك صار إلحفا والغلط في الروم

qu'il offre avec lui, et que nous avons signalée comme une des lois de la raison, est proprement ce qu'on appelle elkyas (la comparaison).

Ce terme, au surplus, n'appartient pas au langage technique des experts dans l'art de la comparaison, ni d'aucun autre des Musulmans; mais c'est un néologisme que nous avons emprunté à la langue d'un certain nombre de philosophes anciens. A les en croire, celui qui pratique l'art de la physionomie doit porter son attention sur le pied, parce qu'il est l'extrémité de la forme et le point le plus avancé de l'extérieur. Si un fils ne ressemble pas à son père, soit dans ses actions, soit dans la conformation de son corps, en général, il aura de l'analogie avec lui dans le pied, parce que la race porte en elle-même un cachet tout particulier qu'on ne peut confondre avec aucun autre. C'est ainsi que la longanimité se trouve dans la postérité d'Azd-Chanwat, tandis que la grossièreté et l'aspérité de mœurs se rencontrent chez les peuples de Roum, chez les montagnards, chez la plupart des tribus barbares de la Syrie et les populations

وامحاب الاجبال والاكثرمن اغتام الشام واوباش مصر واللوم في الفرر واهل حرّان من بلاد ديار مضر والشرِّ بغارس واللوم في الطعام بأصبهان وصار تغرط الرجلين وفيطيس الانبون ف السودان والطوب في الزنج خاصة وهذا الذي وصفنا عند هذه الطائغة من اسرار الطبيعة وخواص تأثيير الاشخاص العلوية والاجسام السماوية وقد تقضينا هذا الشان على كماله في كتابنا في الاسرار الطبيعيّة وخواص تأثير الاشخاص العلوية والغرائب الغلسفية في كتابنا في الرؤس السبعية في انواع السياسات المدنية ومكلها الطبيعية وفي كتاب الاسترجاء في الكلام على من زعم أن العالم مغيّر جوهرة الظلمة وأن النور فيه غريب مختار وان ستة انفس كانوا انوارا بلا اجساد شيث mélangées de l'Égypte, L'avarice est l'apanage des Khazar et des gens de Harran, dans la contrée du Diar-Modar, La rapacité est commune en Perse, et la parcimonie dans la nourriture est particulière à Ispahân. Des pieds écartés et des nez camards sont des défauts indigènes dans le Soudân, et la gaieté est le privilége des habitants du Zendj. L'existence chez tous ces peuples des caractères distinctifs que nous avons énumérés est un des secrets de la nature, et un effet de l'influence mystérieuse des êtres sublimes et des corps célestes. Nous avons traité ce sujet à fond dans notre ouvrage sur les secrets naturels, les propriétés de l'influence des êtres sublimes et les curiosités philosophiques, dans notre livre Des sept chapitres, sur les diverses manières de gouverner l'État et sur son administration naturelle, et dans celui qui a pour titre El-istirdjá-fil-Kelam « la Réfutation. » Ce dernier est dirigé contre ceux qui soutiennent que l'obscurité altère la substance du monde; que la lumière y joue le rôle d'un étranger d'élite; que six âmes, c'est-à-dire Set, fils

آس ادم وزرادشت وللسبع وبونس واثنان لا يمكن ذكرها وان النور والظلمة قديمان وأنها لم يرالا ممترجين وان الاشبآء لا تعمل الا ما في جوهرها ثم امترجا من تلقآء انفسها من غير داخل دخل عليها ولا مكره أكرهها وهذا للخلف من الكلام والفاسد من للقال حدث للغنى عن العتبي قال وقف عبيد الرابي دات يوم مع ركب بغيفا قفر وكانوا يريدون استقصاد رئيس من بني تمم نسكت ظبا سنوحا منكرا ثم اعترضت الركب تحصرة في حصورة وافقة على شأوٍها فانكر ذلك عبيد الم باند لد إصابه فاتل عبيد

المرتدر ما قال الظماء السوائي عطفن امام الركب والركب رائح d'Adam, Zoroastre, le Messie, Jonas et deux autres que nous ne saurions nommer, ont été des lumières sans corps; que la lumière et les ténèbres sont toutes deux d'origine primitive et qu'elles ne cessent de se combiner; que les choses n'opèrent que sur leur propre substance, tandis que la lumière et les ténèbres se combinent par leur propre impulsion, sans aucune intervention du dehors qui les force à agir malgré elles: toutes propositions hypothétiques et pernicieuses. El-Mounfiri raconte, d'après el-Othi, le fait suivant : « Obeid er-Ràyi se trouvait un jour dans un désert aride et dépourvu d'eau, avec des cavaliers allant à la recherche d'un ches des Benou-Témim. Tout d'un coup des gazelles passèrent devant eux par un mouvement de droite à gauche qu'ils interprétèrent à leur désavantage. Les cavaliers leur barrèrent le chemin, et resserrèrent l'espace autour d'elles en cherchant à leur couper la route. Obeid désapprouva ses compagnons, mais ils ne voulurent pas l'écouter. Alors il dit :

Ne sais-tu pas ce que disent les gazelles qui passent de gauche à droite? Elles fuient devant les cavaliers, et les cavaliers les poursuivent. فكر الذي لديعون الرجرمنهم وايقن تلبي انسه مُ نبوانج 
تم شاوفوا مقصدهم فالقوا الرئيس قد نهشته أدّى فقصت عليه 
قال ابو عبيد معمر بن اللّذي وهذا من غريب الرجر وذلك 
ان السائح مرجو عند العرب والبارح هو الفتون واطنى عبيد 
اتما زجر الظبا أن حال رجوعها ووصف لخال الاول أن شعرة 
كما من شرط الواصف ان يبدأ ببوادى الاسباب فيوض عنها 
فهذا وجد زجر عبيد الراي أن شعرة يقال ان اللهانة لفيس 
والرجر لبني اسد والعيافة لمدلج واحياً مضر بن نزار بن 
معد لما كان من فعل بني نزار الاربعة في مصيرهم تحو الاشتي

Ceux qui ignorent le sens des augures s'élaucent à leur poursuite. Mon œur sait très-certainement qu'un jour ils verscront des pleurs.

Quand ils approchèrent du but de leur voyage, ils virent que le chef qu'ils cherchaient venait de mourir victime de la morsure d'une vipère. A ce propos, Abou-Obeid-Māmer, fils d'el-Moutenni ajoute: « Voilà un térange présage. » Il fait avoir, en effet, que chez les Arabes l'animal qui passait de gauche à droite était d'un bon augure, tandis que celui qui passait de droite à gauche était d'un sinistre présage. Je pense donc qu'Obeid ne tira de pronostic que du mouvement rétrograde des gazelles, quoique dans ses vers il n'ait décrit que leur première manœuvre, parce que celui qui fait l'exposé d'un événement doit naturellement prendre les choses à leur origine pour en faire le point de départ de sa narration. Tel a été le procédé qu'a suivi Obeid er-Râyi dans ses vers, par rapport au pronostic.

On dit que l'art de la divination a eu pour inventeur kais. La science des augures est attribuée aux Benou-Açed, et celle de tirer des pronostics du passage des animaux, à Madlidj. Quant aux tribus de Modar, fils de Nivar, fils de للجرفي ووصعهم الجمل الشارد على ما ذكرناه وذلك منهم قبافة في هناك تغرب ما تغلقل في في هناك تغرب ما تغلقل في المورق ونوع واصل المياة آكهن واصل الميا الميان واصل الميان واصل الميان واصل الميان الميان المورك في تلك الجفار يتناول الانسان من عمر مخلهم فيغيب عنهم المسنين ولم يرود ولا شاعدود فإن راوة بعد مدة عطوا انته الآخذ لشرام ولا يكادون بجنلفون في ذلك وهذا من فعلهم مشهور ولا يكاد بجفي عليهم اقدام أي الناس هم ورأيت بهذة الارض من الجفار اناسا قد رتبهم ولاة المنازل يطوفون في شذا

Mâdd, on trouve chez elles une application remarquable du kiafet dans l'aventure que nous avons rapportée au sujet des quatre fils de Nizar se rendant auprès d'Afà le Djorhomite, lorsqu'ils décrivirent le chameau fugitif (sur cette légende, voy. ci-dessus, p. 228 et suiv.). Des tribus de Modar, l'art du kiafet se répandit dans toutes les directions, comme le sang qui coule dans les veines et s'y répand en toute liberté. Toutefois les tribus qui habitaient dans le voisinage des eaux se montrèrent plus habiles dans la divination, tandis que celles qui étaient campées dans les vastes déserts excellèrent dans le kiafet. Dans le pays de Djafar, appelé aussi Bilad er-Remel (pays des sables), situé entre l'Egypte et la Syrie, il y a des Arabes d'une telle sagacité que si un homme, après avoir pris des dattes sur leurs palmiers, s'est éloigné de chez eux pendant des années entières, sans qu'ils l'aient vu et aient pu contempler les traits de son visage, ils le reconnaissent aussitôt pour leur voleur, et cela sans aucune hésitation, quand ils viennent à le rencontrer après un long espace de temps. Leur habileté à ce sujet est connue de tout le monde. Il n'est, pour ainsi dire, pas possible de leur cacher les pas de celui qu'ils veulent découvrir. J'ai vu dans le الرمل يعرفون بالقصاص يقصون آثار الغاس وغيرهم فيضبرون ولاة المغازل اتى الغاس هم هي طرق تلك المبلاد وهم لم يبروهم والما اوادا اثر اقدامهم وهذا معنى لطيف وحس دقيق وقد تغت الغافة بقريش حين خرج الغيي صلّعهم وابو بحر الح الغار حتى اتت باب الغار على حجر صلد وحضر صم وجبال عالية لا رمل عليها ولا طين ولا تراب تتنبين فيم الاقدام تحجمهم الله عن نبيم عمم كما كان من نحج العنكبوت وما سغت عليه الرياح وما لحق القائف من الحيرة وتولد الى هاهنا التهمت الودام ومعد الجماعة من قريش لا يرون على الصلد ما يسرى

pays de Djafar des Arabes que les chefs des campements avaient enrôlés pour y faire des rondes. Ils savaient reconnaître aux indices les plus faibles les traces des hommes où des bêtes, et désignaient aux chefs des campements quels étaient ceux qui avaient rôdé de nuit dans ces parages, quoiqu'ils ne les eussent pas vus, et cela à la seule inspection des empreintes de leurs pas. Voilà assurément une propriété merveilleuse et un tact des plus fins. Les hommes habiles dans l'art du kiafet, chez les Koreïchites, eurent à faire preuve de leur talent, lorsque le Prophète et Abou-Bekr se réfugièrent dans la caverne. Ceux qui les poursuivaient vinrent cependant jusqu'à la porte de la caverne, au milieu des roches les plus dures et de montagnes abruptes, où l'on ne trouvait ni sables, ni limon, ni poussière qui pussent reproduire l'empreinte des pas. Mais là, Dieu éleva entre eux et son Prophète comme une barrière infranchissable avec une toile d'araignée, avec un monceau de poussière accumulé par le vent, et en frappant de stupeur l'esprit du kaif, qui s'écria : « Les empreintes des pas s'arrêtent ici. » Avec lui était une troupe de Koreïchites qui n'avaient pu distinguer ce que lui avait su voir sur la roche et reولا على الصغوان ما يشاهد وابصارهم سليمة والأفات عنيها مرتفعة والموانع زائلة ولولا ان هناك لطيفة لا يتساوى الناس في علمها ولا يتغقون بأبصار في ادراكها لما استأثر بعلم ذلك طائغة دون اخرى واهل لجبال والقفار والدهاس ازجسر واعيف وقد ذهب قوم من اهل الشريعة ومن فقهآء الامصار وغيرهم عن سلف استدلالا على شرن العيافة وعظم خطرها وكبر محلها وتحقيق قصتها بتلجب النبي صلعم منها وتصديقه عيرزا المدلجي وقد انكو جماعة من فقهآء الامصار عن سلف وخلف للحكم بالقيافة للدلائل الدالة على فساد للحكم فيها

marquer sur la pierre dure et unie, quoique leurs yeux fussent bons, qu'ils eussent été préservés de toute influence maligne et qu'aucun obstacle ne pût s'opposer à leur clairvoyance. Pour en revenir à cet art, s'il ne renfermait pas des finesses que tous les esprits ne sont pas capables d'apprendre et que tous les yeux ne peuvent saisir, il est évident qu'il n'y aurait pas une classe d'hommes qui pût en revendiquer le privilége exclusif.

Les habitants des montagnes, des déserts et des plaines sont les plus habiles dans l'art de tirer des augures et de pronostiquer l'avenir d'après le passage des animaux (elyafet). Un certain nombre de légistes, de jurisconsultes des grandes villes et d'autres savants antérieurs à notre époque, partisans de l'art du yafet, en démontrent la noblesse, l'extrême importance, le rôle considérable et les résultats certains, en s'appuyant sur la grande estime que le Prophète en faisait, et sur la haute approbation qu'il lui donna quand il défendit les descendants de Madlidj. Quelques jurisconsultes des principales écoles, tant parmi les anciens que parmi les modernes, ont condamné le jugement qui se fait par le kiafet, pour des raisons qui en font ressortir

ولالحاق الغبى صلعم الولد بابيع حين شك فيه لعدم التشابه فقال يا رسول الله إن امراق وضعت غلاما وانـه لاســود فـقــال النبى صلَّعم مقربا الى فهد وقصدا مند لغساد علتـ الـتى قصّها وشك من اجلها في ولدة هل لك من ابل قال نعم قال فهل فيها من اورق او اچر قال نعم قال الغبي صلَّعم فين ايس ذلك قال لعل عرقا نزع فقال النبى فلعل عرقا نزع ثم قواد عم في قصة شريك بن سنعمة أن جاءت به على النعت للكروة ووجد التشابه بينهها وبين من رميت به قال صلَّعم لولا حكم الله كان لى ولك شأن فالحق الولد مع عدم الشبع هنالك clairement le défaut de rectitude. Ils citent aussi à l'appui de leur opinion un cas où le Prophète adjugea un fils à son père qui doutait de sa légitimité, parce qu'il ne lui trouvait pas de ressemblance avec lui. Il était venu trouver le Prophète en lui disant : « Ma femme a mis au monde un enfant qui est noir. . Le Prophète, voulant se mettre à la portée de l'intelligence de cet homme, et ayant en vue la mauvaise raison qu'il faisait valoir et sur laquelle il s'appuyait pour douter de la légitimité de son fils, lui dit : « As-tu des chameaux? » - « Oui, » répondit-il. - « Parmi eux s'en trouvet-il de fauves ou de rouges? . - « Oui, » - « Et à quoi cela tient-il? . - . Peut-être à une veine qui s'est rompue. . -« Peut-être aussi chez cet enfant une veine s'est-elle rompue. »

ولمرياضي بالشبه هاهنا ولمر بجعاء حكا وقضى بوجود الغراس وثبوت النمس على فساد ألكم بالتشابه وهذا بأب قصدنا فيه 
هذا الكلام وأنما ذكرنا هذا الغصل لنذكر ألكم بضدة من 
القيافة وهذا بأب يطول فيه ألقطب ويكثر في معانيه الشرح 
لغموضه ولطف الكلام فيه وقد ذكرنا وجه الكلام في ذلك 
وما ذهب اليه كل فويق من الناس محن سلف وخلف في كتابنا 
المترجم بكتاب الرؤس السبعية في الاحاطة بسياسة العالم 
واسارة والله للمحن

le second, il ne tint pas compte de la ressemblance, pour marquer clairement ce qu'il pensait de l'art de la physionomie, et voulant condamner hautement cette pernicieuse coutume de juger d'après une indication aussi peu certaine. Voilà nn suiet sur lequel nous nous proposions d'entrer dans les développements que nous avons indiqués; mais nous nous sommes contenté de le traiter sommairement pour faire voir sur quoi on se fondait pour attaquer le kiafet. On pourrait s'étendre beaucoup sur ces matières et s'y laisser aller à de longues explications, parce qu'elles ne laissent pas que d'être obscures et délicates à traiter. Au surplus, nous nous sommes occupé de cette question, et nous avons consigné tout ce qu'en ont dit les partisans des différents systèmes, tant anciens que modernes, dans celui de nos ouvrages qui a pour titre Des sept chapitres, sur la connaissance complète du gouvernement du monde et de ses secrets. Dieu est celui qui prête assistance!

### الباب الثاني والمهسون

ذكر اللهانة وما تيل في ذلك وما اتصل بهذا الباب ها يراه الفائم وحدة النفس الفاطقة (أ)

قال المسعودى تنازع الناس في اللهائة فذهب طائفة من حكاء المونانيين والروم الى التكهن وكانوا يدعون العلوم من الغيوب فادّى صنف منهم ان نفوسهم قد صفت فهى مطّلعة على اسرار الطبيعة وعلى ما يريد ان يكون منها لان صور الاشياء عندهم في النفس الكلية وصنف منهم ادى ان الارواح المغردة وهي الن تخبرهم بالاشياء قبل كونها وان ارواحهم كانت قد صفت حتى صارت لتلك الارواح من الجن موافقة وذهب قوم

#### CHAPITRE LIL

L'ART DIVINATOIRE; OPINIONS ÉMISES À CET ÉGARD; DÉTAILS RELA-TIPS À CE SUJET SUR LES SONGES; DISTINCTION DE L'ÂME RAISON-NABLE.

L'art divinatoire (kiñanet) a donné lieu à plusieurs discussions. Certains philosophes, parmi les Grecs anciens et les peuples du Roum, se sont adonnés à l'art divinatoire et out prétendu possèder la science des choses cachées. D'autres, parmi eux, ont prétendu que leurs âmes, étant dégagées de toute souillure, étaient capables de pénétrer dans les mystères de la nature, et de leur révéler tout ce qu'ils voudraient savoir, puisqu'à leurs yeux les types de toutes choses résident dans l'âme universelle. D'autres encore ont prétendu que les purs esprits, c'est-à-dire les djinn, leur révélaient l'existence des choses avant leur accomplissement. Ils se vantaient d'avoir un esprit assez dégagé de tout métange extérieur pour entrer en communication intime avec l'esprit من الفصاري ان المسيح انما كان يعظم الفائعات من الامور ويخبر عن الاشياء تبل كونها لانه كانت فيه نفس عالمة بالغيب ولو كانت تلك النفس في غيرة من اشخاص الناطقين لكان يعلم الغيب ولا المة خلت الا وقد كان فيها كهانة ولم تكن الاواثل من الفلاسفة اليونافية يدفعون لكهانات وشهر فيهم ان فيتأغورس كان يعلم علوما من الغيب وضورها من الوق لصفاء نفسه وتجردة من ادناس هذا العالم والصابية تذهب الى ان اوريايس الاول واوريايس الثاني وقا هرمس واغائهـون كانوا يعطون الغيب ولذلك كانوا انبياء عند الصابية ومنعوا ان يكون الجي انت من ذكرا بشيء من صورب الغيب لكن صفت

des djinn. Plusieurs de ceux qui appartiennent à la secte des chrétiens ont avancé que le Messie connaissait les choses cachées et prédisait les événements avant leur arrivée, parce qu'il avait une âme capable de pénétrer dans le monde des mystères. Tout autre être raisonnable, ajoutent-ils, qui aurait possédé une pareille àme, aurait également eu connaissance des mystères cachés aux autres hommes. Au surplus, aucun peuple n'a jamais paru sur la surface de la terre sans que l'art divinatoire ait existé chez lui. Les anciens philosophes grecs ne condamnaient pas l'art divinatoire, et c'était un fait notoire à leurs yeux que Pythagore possédait les sciences occultes et avait reçu des révélations, à cause de la pureté de son âme et de son dégagement absolu des souillures de ce monde. D'après les Sabéens, Ouriais premier et Ouriais second, qui tous deux portaient le nom de Hermès et Agatimoun (Agathodæmon), possédaient la science des choses cachées. Aussi passaient-ils pour prophètes aux yeux de ces peuples, qui se refusaient à croire que leur science leur eût été donnée par les djiun. Ils l'atنغوسهم حتى الملعوا على ما استترعى غيرهم من جنسهم وطائفة اخرى دهبت الى التكهّن سبب نغسان لطيف يتولّد من صغاء مزاج الطباع وقوة النغس ولطاقة للسّ وذكر كثير من الناس ان اللهانة تكون من قبل شيطان يكون مع اللهان يجنوع بما غاب عنه وان الشياطين كانت تسترق السمع وتلقيد على السنة اللهان فيودون الى الناس الاخبار بحسب ما يرد اليهم وقد اخبر الله عر من قائل فقال وأنا لُسَنًا السَّمَاة وَجَدْنَاهُما مُرْشَّت حُرَسًا شُدِيدًا الى اخر القصّة وقواد عروبل إن المُقْتِلُومُي لَيُعْنَا السَّمَاة وجل والي الناس الخبار الله عر من قائل فقال وأنا لُسَّمًا السَّمَاة وجل الله عرفي أن أَوْلِنَاتُهم لِيُجَادِلُوكُم الآية وجل الله يُونَ أَنْ أَنْلَاتُهم لِيُجَادُلُوكُم الآية وللها يُونَ المَّنَاة عُرْدَا الآية وللها يُونَ اللها يُونَائِهم لِيُجَادِلُوا الآية وللها يُونَ اللها يُونَائِهم لِيُجَادُلُوا الآية وللها يُونَ اللها يُونَائِهم لِيُجَادِلُوا الآية وللها يُونَائِهم لِيُجَادِلُوا الآية وللها يُونَائِهم لِيُجَادِلُوا الآية وللها يُونَائِهم لِيُجَادِلُوا الآية وللها يُونَ السَّمَاء اللها يُونَائِهم لِيُجَادِلُوا الآية وللها يُونَائِهم وليها اللها يُونَائِهم وليُونَ الآية وللها يُونَائِهم لِيُجَادُونَ الآية وللها يُونَائِهم لِيُحَادُونَ الآية اللها يُونَائِهم لِيُجَانِ الآية وللها يُونَائِهم ولَا اللها يَعْنَانُ وَخَرَانَ الْنَاسِ الآية لَالِها اللها يَعْنَائِهم وليها اللها يَعْنَائِهم اللها يَعْنَائِهم وليها يَعْنَائُهم اللها يُعْنَائُهم وليها اللها المُعْنَائِة اللها يُعْنَائُهم وليها اللها يُعْنَائُهم اللهاء اللها يعالها على اللها يقالها على اللها يقالها يقالها يقالها يقالها يقالها على اللها يقالها يقالها يقالها يقالها على اللها يقالها يقاله

tribuaient à la pureté de leur âme qui leur avait valu le privilége de voir des choses qu'un voile impénétrable cachait aux yeux de leurs compatriotes.

D'après une autre opinion, la faculté de pratiquer l'art divinatoire tient à une aptitude spirituelle et des plus délicates qui doit sa naissance à la pureté de la constitution naturelle, à la vigueur de l'âme et à la finesse de la sensibilité. Selon un système assez généralement accrédité, l'art de la divination procède du démon qui assiste le devin et lui dévoile les mystères cachés à son ignorance; les démons s'emparent par fraude de certains secrets qu'ils transmettent aux devins, lesquels se chargent ensuite de les répandre tels qu'ils leur ont été communiqués. Dieu fait mention d'une voix qui faisait entendre ces paroles: « Nous avons exploré les cieux et nous les avons trouvés remplis de satellites puissants, etc. (Koran, LXXII, 8.) » Dieu dit encore : « Les démons font des révélations à leurs amis pour qu'ils puissent vous tenir tête, etc. (Koran, VI, 121), et dans un autre passage : « Ils se révèlent mutuellement des nouvelles menوالشباطين لا يعلم العيب واعا ذلك لاستراق السع عا تسمع من للاثكة بظاهر قوله تعالى فَكًا حَرَّ تَبَيَّتُ آلِيْنَ أَنْ لَوْ كَانُوا يَمْ فَكُمْ حَرَّ تَبَيِّتُكِ آلَجِينَّ أَنْ لَوْ كَانُوا من اللهائية من اللهائية دهيت اللهائية من الوجه الغلكي وان ذلك يكون في للولد عند ثموت عطارد على شرفه وان ما عداء من اللواحب للديرات من النيروسي مقوارية وجب لصاحب للولد التمهي والاخبار باللاأنات قبل حدوثها لاشراق هذه الاشراق اللوكبية ومن هاؤلام من اوجب كون ذلك في القرانات اللهار وذهب كثير عمى تقدم ان علة كون ذلك في القرانات اللهار وذهب كثير عمى تقدم ان علة ذلك على نفسية وان النفس اذا قويت وزادت قهرت الطبيعة

songères, capables de les jeter dans l'aveuglement, etc. (Koran, VI, 112.) » Les djinn et les démons ne connaissent donc pas par eux-mêmes ce qui est caché, mais ils n'en savent que ce qu'ils ont pu surprendre des paroles des anges, comme Dieu le déclare ouvertement lorsqu'il dit : « Quand il mourut, les djinn comprirent que s'ils avaient connu ce qui est caché, etc. (Koran, XXXIV, 13.) » Suivant d'autres, l'aptitude à l'art de la divination dépend d'une influence astronomique qui se fait sentir à l'époque de la naissance. lorsque Mercure étant arrivé à l'apogée de sa course, les autres astres influents, tels que le soleil, la lune et les cinq planètes, se tiennent dans des conjonctions parallèles, dans des mansions identiques et dans des aspects correspondants. Ceux qui naissent alors sont doués de la science de la divination, de la connaissance des événements avant leur arrivée, par la vertu même de ces phénomènes célestes, Il y en a, parmi les partisans de ce dernier système, qui n'attribuent cette influence qu'aux grandes conjonctions. Un grand nombre de philosophes, antérieurs à notre époque, واباحت الانبيان كل سر الطبيعة وخبرته بكل معنى شريف وعاصت بلطافتها في كتائف المعانى البعيدة فانتضتها وابورتها في القبال وكشفت عده الطائفة وجه اعتلالها فيها ذكونا وقالوا رأينا الانسان ينسب الى قسمين ها النفس والسسد ووجدنا الجسد مواتا لا حركة أه ولا حس الا بالنفس وكان الموات لا يعم شيئًا ولا يوزيه فوجب أن يكون العم المنفس والنفوس طبقات منها الصافي وفي النفس الناطقة ومنها اللدر وفي النفس للتشيئة والنفس المتاطقة ومنها ما وقد البسم اربد

ont cherché l'origine de ce mystère dans des causes purement spirituelles. Suivant eux, l'âme, lorsqu'elle est arrivée à un degré d'énergie tout à fait extraordinaire, soumet la nature à son empire, dévoile à l'homme tous les secrets du monde physique, l'instruit des vérités les plus sublimes, perce de vive force par la vitesse de son tact et déchire les voiles épais qui couvrent les mystères les plus profonds, et les montre alors dans toute leur réalité. Voici comment les mêmes philosophes expliquent leur théorie à ce sujet. L'homme, disent-ils, est composé de deux parties, l'âme et le corps. Le corps est, par lui-même, inanimé, ne jouissant en propre, ni de la faculté de se mouvoir, ni de la faculté de sentir, qui ne résident que dans l'âme. Ce qui est inanimé ne peut ni savoir une chose, ni l'enseigner aux autres. La science est donc nécessairement du domaine de l'âme. Les âmes forment plusieurs classes, savoir : es-safi (la pure), c'est l'àme raisonnable; el-kedr (la trouble), l'âme sensitive, pois l'âme répulsive, puis l'âme imaginative. Parmi les âmes, il y en a dont la force l'emporte dans l'homme sur la force du corps; il y en a d'autres, au contraire, dont la force est inférieure à la force du corps. Lorsque le

منه فيا كانت النسبة النورية الانسان الى النفس كانت تهدى الانسان الى استخراج الغائب وعم الاق وكانت فطنته وظنونه . اتقب واعم فاذا كانت النفس في غاية البروز ونهاية للسلوس وكانت تأمة الفور كاملة الشعاع كان توليمها الى دراية الغائبات تحسب ما عليه نفوس اللهنة ولهذا وجد اللهائ على هذا السبيل من نقصان الاجسام وتشويه للحلق كما اتصل بنا عين شق وسطيع وسهلقة وزوبعة وسديف بن هوماس وظريفة مشق وسطيع وسهلة وزوبعة وسديف بن هوماس وظريفة الماهنة وهران ابن عرو بن عامر مريقيا وحارثة وجهينة وكاهنة والماهة وشباههم من اللهان واما العران وهو دون اللها عن

principe lumineux qui existe chez l'homme porte son influence vers l'âme, il conduit l'homme à la découverte de ce qui est caché et à la science des choses à venir. Alors son intelligence et sa faculté de conception deviennent plus perçantes et acquièrent une plus grande portée. Une fois que l'âme a pris possession de tout son essor et de la liberté de son développement, une sois qu'elle a acquis toute sa lumière et qu'elle est en possession de sa faculté de rayonnement, sa capacité pour pénétrer dans l'intelligence des choses cachées arrive au degré où sont les âmes de ceux qui pratiquent l'art divinatoire. Voilà pourquoi les devins, dans cet ordre de choses, ont été affligés de défectuosités corporelles et de difformités extérieures, comme nous l'avons appris au sujet de Chikk, de Satih, de Semlakah, de Zawbaah, de Sodaif, fils de Houmas, de Darifah, la devineresse, de Omrau, frère d'Amr, fils d'Amir, surnommé Mozaikiva (le déchireur), de Haritah, de Djohainah, de la devineresse Bahilah et d'autres encore. »

Quant aux arraf (sachants, sorciers) qui étaient au-dessous des devins, il faut citer parmi eux el-Ablak-el-Azdi, el-Akhladj-ed-Dehri, Arwah, fils de Zeīd-el-Azdi, Ribah, fils فثل الابلق الازدى والاخلم الدهرى وعروة بن زيد الازدى ورباح بن عجلة عران المامة الذي فيه يقول الشاعر

فقلت لعرّان المامة داون فانك ان ابريتني لطبيب

وكهند صاحب المستغير وكان في نهاية التقدم في العرافة والقادة المجاز ماهرة والكهادة اصلاق المجاز ماهرة وفي تكون في المعرف الاكثار في فيرض على الاكثر وفي غيرض على وجد النحرة الانه شيء يتولّد على صفاء المزاج الطبيق وقوة مادة نور النفس واذا انت اعتبرت اقطابها رايتها متعلقة بعنة النفس وقع شرها وكثرة الوجدة وادمان التعرّد وشدة الوحشة من الناس

de Adjlah, arraf du Yémamah, au sujet duquel le poête s'est exprimé ainsi :

J'ai dit à l'arraf du Yémamah : Guéris-moi; si tu me rends la santé, tu es un vrai médecin.

Nommons encore Hind, compagnon d'el-Moustenir, qui, dans l'art de l'arraf, est arrivé au degré le plus élevé.

Le Kihanah (divination) a son principe dans l'âme, parce que c'est un art très-délicat, stable, touchant de près au merveilleux, et demandant une grande habileté. Il se rencontre le plus souvent chez les Arabes et rarement chez les autres peuples, ce qui ne doit pas surprendre, puisqu'il est engendré par la pureté de la constitution naturelle, et qu'il puise sa force dans le principe lumineux de l'âme. Lorsque vous examinez les bases sur lesquelles repose cet art, vous les trouvez essentiellement liées à la chasteté de l'âme, à son entière innocence, à l'empire qu'exerce sur elle la mélancolie, à sa passion constante pour l'isolement, à son aversion pour les hommes, à la rareté de ses relations avec eux. En effet, lorsque l'âme est isolée, elle se-livre à la mé-

وتلة الانس بهم وذلك ان النفس اذا في تفردت تفكّرت واذا فكرت تعدّت واذا تعدّت هطلت عليه تحب العم النفسي فنظرت بالعين النورية ولحظت بالناظر الثاقب ومصت على الشريعة المسترية فاخبرت عن الاشياء على ما في به وريما تويت النفس في الانسان فاشرفت به على دراية الغائبات تبل ورودها وكان كبرآه اليونانيين ينعتون هذه الطائفة بالروصانية ويستون فوتتهم فرقة الروحانية ويقولون أن النفس اذا في زادت وكانت أكبر جزء الانسان تهدت الى استصراح البدائع والاخبار المستترات واستدلّوا على ذلك بالانسان رعا فوى فكرة وزادت مواذ نفسه وخاطرة ففكرة الطاري تعبل ورودة فعلم وزادت مواذ نفسه وخاطرة ففكرة الطاري تعبل ورودة فعلم

ditation; lorsqu'elle médite, elle se lance dans l'infini et alors elle reçoit la pluie que versent sur elle les nuées de la science spirituelle; puis elle ouvre un œil inondé de lumière, jette des regards qui peuvent percer tous les obstacles, dépasser les limites assignées à l'humanité et recevoir des révélations proportionnées au degré de sublimité où elle s'est placée. Il arrive souvent alors que l'âme, prenant le dessus dans l'homme, lui donne la perspicacité qui lui permet de lire dans l'avenir. Les grands philosophes, chez les anciens Grecs, appliquaient à ces hommes l'épithète de spirituels et ne les désignaient que sous le nom de secte des spirituels. Ils disaient que l'âme, lorsqu'elle a pris un grand développement, qu'elle joue le principal rôle dans l'organisation humaine, est conduite à la découverte de l'inconnu et à l'enseignement des choses cachées. Ils alléguaient comme un exemple analogue ce fait que, chez l'homme, la réflexion prend souvent assez de force, et les facultés de l'âme et de l'esprit assez de développement, pour qu'il puisse prévoir avant son arrivée et décrire dans sa forme une calamité صورته فيكون وروده الى حال على ما تصوره وهكذا النفس ايضا اذا تهذبت كانت الروبا في الفرم صادقة وفي الرمان موجودة وقد تنازع الناس في الروبا والسبب الموقع لها وكيفية وتوعها فقال فريق منهم النوم هو اشتغال النفس عن الامور الظاهرة علاقات حوادث باطنة فيها وذلك على وجهين احداثا معرون تأثم بالصفة في خواطر تحدث في النفس معان تغيرها وتفرق بينها وتشتغل به عن اشتغال الظاهر والباطن فيه يردى اليه للواس الخمس فتبطل الحواس عن الادراك الى الحاس اعنى الروح لاشتغال الروح عن استعمالها واذا وجبب بطلانها سعى نوما عرضيا لانه ليس النوم اللي الذي يعمة

quelconque, en sorte que, lorqu'elle arrive, elle justifie de tous points ses prévisions. De même l'âme, lorsqu'elle est suffisamment préparée, devient comme la vision qui avertit fidèlement pendant le sommeil, et dont les prédictions se réalisent dans le cours des événements.

On n'est pas d'accord sur les songes, sur la cause qui les produit, sur la manière dont ils se présentent. Suivant les uns, le sommeil est une préoccupation de l'âme qui la détache des choses extérieures parce qu'elle a rencontré es événements qui se passent dans son intérieur. Cette opération se fait de deux manières l'une, parfaitement définie, présente constamment les mêmes caractères dans es esprits. Elle engendre dans l'âme une transformation et comme une manière d'être différente d'elle-même, qui la détache de toute préoccupation extérieure. L'intérieur absorbé alors à son profit les cinq sens, qui cessent de percevoir, pour se reporter vers leur moteur, c'est-à-dire l'esprit, parce qu'il ne réclame plus d'eux aucun service. Cette non-activité forcée des sens est appelée sommeta accidentel, parce

الاطفال والخيائر والمشائح الذين قد خرجوا من موقع السرور الوغافة الشر وكذلك نوم الليل على ما وصفنا والرجم الآخر النوم الكل الذي يعم الطبقات لليوانية ذوات العكر وغيرها وي طبيعية توجيها للخلقة في وقنه صورة كما توجيب للبوع في الوجية ضورة لان للجوع عند اهل صناعة الطب علّة وفي الموجية لتحذير الليد من الغراغ من الاغذية ومنهم من رأى ان النفس تدرك صورة الاشياء على صورين احدها حس والآخر فكر عليها فاطور المحسوسة لا تدركها الا في هيئتها فاذا خلص علمها عندها كان ادراكها لها منغرها من طهنها فيكون فكر الانسان عامله يم تابعا للحس حتى إذا نام نعدمت المغض للواس

que ce n'est pas le sommeil absolu commun aux enfants, aux femmes âgées et aux vieillards, qui se trouvent en deliors du domaine de la joie ou de la crainte du mal. Tel est, par exemple, le sommeil de la nuit, comme nous l'avons décrit. L'autre espèce de sommeil est le sommeil absola, qui est commun à toutes les classes d'êtres animés, doués de la faculté de penser ou autres, sorte de propriété naturelle dont ils subissent forcément l'influence dans un temps voulu, de même qu'ils sont soumis aux exigences de la faim à certains moments. En effet, d'après les maîtres de l'art de la médecine, la faim est une maladie qui soulève les réclamations du foie provoquées par le manque de nourriture. Certains philosophes ont pensé que l'âme percevait la forme des choses de deux manières : par les sens et par la pensée. Quant aux images sensibles, l'âme ne les perçoit que sous leur forme; mais, lorsqu'une fois elle en possède une pleine et entière connaissance, la perception de ces mêmes formes est chez elle indépendante de leur objectif. La pensée de l'homme est ce qui ne s'endort pas avec la faculté de perللها بعيت بلك الصور التي اخذتها من اعيان الاشياء فاعمة كانها عصوسة لان الحسل لها في اعيانها كان قبل استيلائها بالفكر ضعيفا فها ارتفع الحس توى الفكر فصار تصور الاشياء في النفس كانها عصوسة بحطر على بال النائم منها كما بحطر على بالد اذا كان يقطانا الشيء الذي قد كان انبسد ولبس لذلك نظام واتما هو ما أتفق وكذلك يرى الإنسان كانه يطير ولبس بطائر واتما يرى صورة الطيران مفردة كما يعظها اذا غابت ولكن فكرته دبها تقرى حتى كانها معاينة لد فاما ما يراد الفائم من الاشياء التي تحدل على ما يريد فاتما دلك لان النفس عالمة

cevoir; d'où il arrive que lorsque les sens sont endormis et que l'âme est privée de leur concours, ces images qu'ils ont recueillies de la réalité même des choses subsistent en sa présence, comme si elles étaient encore sensibles. La perception des objets dans leur réalité n'était qu'imparsaite avant que l'âme s'en fût emparée complétement par la pensée. Mais, une fois que la perception externe a cessé d'agir, la pensée se développe dans toute sa puissance. Alors la forme des objets se dessine dans l'âme, comme s'ils étaient encore soumis à la perception des sens, et se présente à l'esprit de l'homme pendant son sommeil, de la même manière que les choses qui lui sont familières se présentent à lui dans l'état de veille, non pas d'après un ordre arrêté d'avance, mais en suivant les caprices du hasard. C'est ainsi que l'homme se voit, en songe, voler en l'air, quoiqu'il ne possède pas en réalité la faculté de voler. Il ne voit réellement que la forme du vol, abstraction faite de tout sujet, telle qu'il la connaît quand elle ne s'exécute pas sous ses yeux; mais sa pensée, concentrée sur cette opération, prend assez de force pour la lui rendre réellement sensible. Si le dormeur voit des choses qui lui moutrent ce qu'il désire, cela بالصور فاذا خلصت في المغام من شوائب الاجسام اشرفت على ما تويد أن يغالها وفي عالمة أنها في حال البقطة لا يمكنها معرفة ذلك فتخيل خيالات تدلّ بها على تلك الاشباء التي توبد أن تكون حتى أذا انتبهت تذكرت تلك الليالات تلك الاشباء في كانت نفسه صافية لم تكذّب روياة ومن كانت نفسه كدرة كانت تكذب كثيرا ثم ما بين اللدرة والصافية وسائط على حسب مراتبها من الصفا ومن اللدر يكون صدق ما يخيله من كذبه وقال فرون آخر أذا بطل استعمال النفس الحواس لم يجعلل استعمال النفس الحواس لم يجعلل استعمال النفس الحواس لم يجعلل استعمال وأنها نفسها نم يعطل استعمال الواعلى فيعتقل في الاماكن وتشاهد الاشخاص بالقرة الروحائية التي

tient à ce que l'âme connaissant toutes les formes, elle peut, lorsqu'elle est purifiée, dans le sonnneil, des souillures du corps, planer à son aise sur tout ce qu'elle souhaite posséder, quoiqu'elle sache bien que dans l'état de veille il a lui serait pas donné de jouir d'un tel privilége. Elle se forme donc en elle-même des images à l'aide desquelles elle fait passer devant elle les choses dont elle souhaite l'existence, au point que, lorsque le sommeil vient à cesser, elle conserve le souvenir de ces tableaux fantastiques. Celui dont l'âme est pure n'est jamais trompé par ses songes, tandis qu'ils abusent continuellement celui dont l'âme est obscurcie. Les âmes qui tiennent le milieu entre les âmes troubles et les pures forment des internuédiaires qui, suivant leur degré de pureté ou de trouble, crèent des inages vraies où trompeuses.

Suivant une autre opinion, lorsque l'ame suspend son action sur les sens, l'opération des sens dans l'ame n'est pas suspendue, non plus que l'emploi de leurs facultés, comme s'ils étaient enchaînés au domaine extérieur; car ils perليست بجسم لابيتوة للسمائية الغليظة وذلك أن القوة للسمائية لا تحرك الا بمشاركة وملابسة الاشياء إمّا باتصال كاتصال اللون بالملون وإمّا بانفصال كانفصال للسم من الاماكن والروح تحرك للتصل والمنفصل جميعا لا يشاركه للسح الذي يوجب للحاجة الى قرب الحرك ومنهم من رأى أن الفوم هو اجتماع الدم وحدرانه الى اللبد ومنهم من رأى أن ذلك هو سكون النفس وهو الروح ومنهم من رغم أن ما يجدة الانسان ق نومه من أمّى أن بعض الرويا من الملك وبعضها من الشيطان ومنهم من رأى أن بعض الرويا من الملك وبعضها من الشيطان واعتل هاولاء بتواد تمالى إنّا التَّجْوَى مِن الشَّيْطان لِيَهْمُونَ المُنْعِلَ لللهَ المُنْعِلَ للمَا للهِ المُنْعِلَ للمِنْعَلَ المُنْعَرِي مِن الشيطان لِيُهْمُنَ أن التَّعْرَى مِن الشيطان لِيُهْمُنَ المَنْعِين مِن الشيطان لِيُهْمَانَ المُنْعِين مِن الشيطان لِيُهْمِن أن المُنْعِلِين المناسلة المناس

coivent les objets par la force spirituelle, qui ne réside pas dans le corps, et non plus par la force corporelle et grossière. En effet, la puissance corporelle ne perçoit les objets qu'avec l'association et l'accessoire; soit avec l'adjonction, comme l'adjonction de la couleur avec l'objet coloré, soit avec la séparation, comme la séparation du corps d'avec les endroits où il se trouve. L'esprit, au contraire, a la perception nette et claire de ce qui est adjoint et de ce qui est séparé, sans la présence du corps, qui oblige celui qui perçoit à se rapprocher de l'objet perçu. Il en est qui ont pensé que le sommeil était un rassemblement et une coagulation du sang dans la région du foie; d'autres y ont vu un repos de l'âme, c'est-à-dire de l'esprit. On a prétendu aussi que les images qui se présentaient à l'homme dans son sommeil étaient le produit de la nutrition et de l'organisme naturel.

A en croire certains philosophes, les songes proviennent en partie des anges et en partie de Satan; ce qu'ils veulent démontrer par cette parole de Dieu: • Certes, ceux qui اللَّذِينِ آمَنُوا الآية ومنهم من رأى انه جزء من احدى وستين جزأ من النبوة وتنازع هاولاً ع عينية ذلك الجزء وماهيّنه (ال ومنهم من ذهب الى ان الانسان الحسّاس هو غير هذا الجسم المرى وانع وغير هذا الجسم المرى وانع المناهد وعنى حسب صفاته واعتل هاولاً وغيرهم من ذهب الله تحو هذا المعنى بقوله عز وجل ألله يُمَكِّى الأَنْفُسُ حِينَ مُوْتِهَا الى قوله أَجَلِ مُمَنِّى ودهب الجمهور من المتطبيين في ذلك الى ان الاحلام من الاخلاط ويرى بقدر مراج كل واحد منها وقوته وذلك ان الذين تشتغل اجسسادهم من المراب

disent des choses mystérieuses sont envoyés par Salan pour affliger les croyants. • (Koran, LVIII., u.) On a dit que le sommeil était une des soixante et une parties de la prophétie, mais sans s'accorder sur sa manière d'être et sa nature.

D'autres ont enseigné que l'homme doué de la faculté de percevoir ne devait pas être confondu avec ce corps visible; qu'il en sortait dans l'état de sommeil, et pouvait alors contempler le monde et les mystères qu'il renferme, avec une lacidité égale à sa pureté. Les partisans de ce système et ceux qui s'en rapprochent plus ou moins se fondent sur ce passage du texte sacré, \* Dieu recevra les àmes au moment de leur mort, \* jusqu'à cette parole : « Un terme fixé d'avance. \* (Koran, XXXIX, 43.) L'opinion de la généralité des médecins dans cette question est que les songes sont engendrés par les huneurs fondamentales du corps humain, et que chacun réve suivant son tempérament et sa force. Ceux, par exemple, qui ont le tempérament bilieux voient dans leur sommeil des feux, des monuments fundbres, de la fumé, des torches, des édifices

وبيوتا تحتزق ومدائي تلتهب بالنار وتحو دلك وما اشبهه والغالب على مراجه البلغم يرى بحورا وانهارا وعيونا وغدرانا واحواها وخلهانا كثيرة وامواجا ويرى كانه يسبح او يصيد سمكا وتحو ذلك وما تاربه والغالب على مراجه المرّة السبوداء يرى ق منامه اجداثا وتبورا واموانا وبكاء ونوخا ورنينا وصراخا واشياء مغزعة وامور مفظعة ومكفني بسواد واسودا واما من الغالب على مراجه الدم فانه يسرى خبرا ونبينذا ورياحين وتصورا وغرفا وزفنا وسرورا وفرحا ومشاهدة انواع الملاقي او بعضها والرقس والسكر والثياب المصبغات من الخصر وغيرها وما لحق بانواع السرور ولا خلان بين المتطبعي في ان

embrasés, des villes en flammes et autres choses de ce genre. Ceux, au contraire, chez lesquels domine la pituite, voient en songe des mers, des fleuves, des sources, des étangs, des bassins, des canaux multipliés, des flots dans lesquels ils nagent ou ils pêchent, et ainsi de suite. Ceux qui ont le tempérament mélancolique rêvent de tombeaux, de sépulcres, de morts, de pleurs, de gémissements, de lamentations, de cris, de choses effrayantes, de circonstances terribles, de cadavres enveloppés dans le suaire, de vêtements de deuil. Ceux qui ont le tempérament sanguin voient en songe du vin, de la liqueur de palmier, des seurs aux parfums suaves, des palais, des salles de festins, des danses, des fêtes, des réjouissances, toutes sortes de divertissements ou quelques-uns plus spécialement, des pas cadencés, des scènes d'ivresse, des vêtements rouges ou d'autres nuances, et en général tout ce qui a rapport à la joie. Tous les médecins reconnaissent que le rire, les jeux et toutes les espèces de divertissements viennent du sang, tandis que la tristesse et la crainte prennent leur source dans l'atrabile. التحتك واللعب على ما ذكرناة من انواع السرور من الخم وان كل حزن وخون من للرق السوداء واحتجوا بتصروب من الاحتجاج هذه تجلها وقد اوححنا الكلام في هذا اللحني في كانا النهي والكال وفي كتاب طبّ النفوس فلا وجه لاطنابنا في هذا اللوضع في حتاب عضورا اداكان هذا الكتاب حتاب حدولا وأما يتغلفل بنا الكلام لما يتشقب خبر لاحتاب حت ونظر وأما يتغلفل بنا الكلام لما يتشقب من مذاهبهم في اخبارنا عنهم ولم نعون في هذا الكتاب الله ما ذهب النم الناس في تحديد المفصر وما قالد افلاطون في تحديد المفصر وما قالد افلاطون في تحديد المفصر وما قالد افلاطون في حديد للفص وما قالد الملاطون في حديد للفطن إن النمس كان لابسم الطبيق وحدها

Ils ont allégué à l'appui de cette assertion une foule d'arguments dont ce qui précède n'est que le résumé.

Nous-mêmes nous avons traité ce sujet avec tous ses développements dans notre livre Du Progrès et de la perfection, et dans celui intitulé De la Médecine des âmes. Il ne nous convient donc pas de sortir des limites de la concision, sur une pareille matière, dans cet ouvrage, parce qu'il est consacré à l'histoire et non aux recherches philosophiques. A propos des philosophes, nous avons parlé ailleurs des ramifications produites par leurs différents systèmes. Mais nous ne voulons pas nous laisser entraîner ici à discuter les théories qui ont été imaginées sur la définition de l'âme; ni examiner ce qu'a dit Platon, lorsqu'il a défini l'âme une substance qui est un moteur pour le corps; ni ce qu'a dit l'auteur de la Logique, que l'âme est la perfection du corps organique; ni cette autre définition, qui la confond avec la force. Nous ne parlerons pas non plus de la différence qui existe entre l'âme et l'esprit, Cette différence consiste en ce que l'esprit est un corps, et que l'ànie n'en est pas un; en من وجد آخر اند ق بالقوة ولا الى فوق بين النفس والروح لان الدوح بسبها ان الروح جسم والنفس لا جسم وان الدوح يحويد البدن وان الروح ادا فارق البدن بطل والنفس تجوله العالما من البدن ولا تبطل في ئ البدن بطل والنفس تحرك البدن وتنبلد الحس وقد ذكر افلاطون لا كتاب السياسة المدنية ما يأمن الانسان من صفات النفس الداخلة على النفس الناطقة وذكر افلاطون لا كتاب ال طياوس وق كتاب فاردون لا كينية مقتل سقوط الحكم وما تكم لا ذلك لى النفس والصورة وقد تكم الناس لى طبقات النفس الناطقة وذكر افلاطون لا حساس في طبقات النفس المحارة وما النفس المحارة وقد تكم النفاسة لا طبقات النفس والصورة وقد تكم النفاسة على النفسة على النفوس وصفاتها من الحماب الاثنين وغيرهم من الفلاسفية على النفوس وصفاتها من الحماب الاثنين وغيرهم من الفلاسفية على

ce que l'esprit est contenu dans le corps, et qu'il n'en est pas de mênie de l'âme; en ce que l'esprit, lorsqu'il est séparé du corps, devient nul, tandis que l'ame, lorsqu'elle cesse son action par rapport au corps, n'est nullement annibilée dans son essence. En outre, l'ame met en mouvement le corps et lui communique la sensibilité. Dans son livre de l'Administration civile (la République), Platon a énuméré quels étaient les attributs spirituels afférents à l'âme raisonnable que possédait l'homme. Le même auteur, dans son livre à Timaous (Timon) et dans le livre de Fardonn (Phédon), a rappelé les circonstances de la mort de Socrate le sage et a consigné les paroles qui lui sont attribuées, à cette occasion, sur l'âme et la forme. Au surplus, les partisans du dualisme et les autres philosophes ont beaucoup écrit sur les divisions des âmes et sur leurs attributs. Sous l'empire de l'islamisme, il s'est élevé des systèmes contradictoires sur la nature de l'homme sensible, intelliللنهى وما قالته المتصوفة واحداب المعارى والدعاوى في طبقات النفس النفس المعامنة والنفس اللوامة والنفس الامارة بالنفس من النفس المعامنة والنفس اللوامة والنفسارى والحبوس والعبابة وغير ذلك ما قد انبنا على ايضاحه في كتاب سر المهاية وغير دلك ما قد انبنا على ايضاحه في كتاب سر ربيعة بن مسعود بن مازن بن دفير بن عدى بن مازن بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن دفير بن عدى بن مازن بن غير جاشوب لا عظم فيمه اللاح عضم فيمه المن بالمند آثرت فيه اللاي عظمها واحد وكان شق بعتر بن اتمار بن نزار بن ربيعة معه في عصر واحد وكانت معها جمرة الكاعة وكذلك سهلقة وزوبعة كانا في عصر واحد د

gent, ayant des commandements à remplir et des défenses à observer. On y a discuté également les opinions des soufis et des hommes de science et de controverse sur les divisions de l'âme, telles que l'âme paisible, l'âme réprimandant l'âme concupicente; sur des théories imaginées par les juits, les chrétiens, les mages, les Sabéens, enfin sur différents sujets que nous avons traîtés dans notre ouvrage du Mystère de la vie et dans nos autres compositions.

Satih, le devin, qui n'est autre que Rebi, fils de Rebiàh, fils de Macoud, fils de Mazin, fils de Dafir, fils de Adi, fils de Mazin, fils de Mazin, fils de Cassin, plait tout son corps comme on ploie une étoffe, attendu qu'il n'avait pas d'os, excepté le crâne, et toutes les fois que la main palpait ses membres, la trace des phalanges s'y imprimait. Chikk, fils d'Ahbar, fils d'Anmar, fils de Nizar, fils de Rebiàh, vivait dans le même temps que lui, ainsi que Djomrah la devineresse. Samlakab et Zawbaah.

## 

قال المسعودي قد ذكرنا جهلا من اللهانة والغيافة والرجر والبارح والسائح فلنذكر الآن لمعا من اخبار اللهان وتغرق ولد سبا في البلدان ولم يزل ولد قطان في اطيب عبش الى ان علك سبا فكان القوم بعد مضى سبا تداولتهم الاعصار قرنا بعد قرن الى ان ارسل الله عليهم سيل العرم وذلك ان الرؤسة انتهت فيهم الى فحرو بن عامر بن ماء السماء بن حارثة العطويف بن تعلية بن امرى القيس بن مان بن الارد

## CHAPITRE LIII.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES DEVINS, SUR LA RUPTURE DE LA DIGUE D'ARIM ET SUR LA DISPERSION DES AZDITES DANS DIF-FÉRENTES CONTRÉES.

Nous avons parlé en général de la divination, de l'art de la physionomie, des augures, des pronostics que l'on tire des animaux passant de droite à gauche on de gauche à droite. Maintenant, nous allons donner un aperçu sommaire de l'histoire des devins et de la dispersion dans différents pays des descendants de Saba.

Les descendants de Kabtân ne cessèrent pas de jouir de la plus grande prospérité jusqu'à la mort de Saba. Après lui, les àges se succédérent sur son peuple jusqu'à l'époque où Dieu envoya contre lui le fléau de l'inondation. L'autorité était alors entre les mains d'Amr, filis d'Amir, filis de Ma-es-Sema, fils de Haritah-el-Gitrif, filis de Tâlabah, filis d'Imrou'l-Kaïs, filis de Mazin, filis d'el-l'Azd, filis d'el-Gawt, filis de آبن الغوت بن كهلان بن سبا وذلك ببلاد مارب من ارض البين وهي بلاد سبا الذي ذكر الله عز وجل في القرأن انه السر على اعلها سبّل القرم وهو السدّ وكان فرحنا في فريج بناه القال الاكبر العادى وهو لقان بن عاد بن عاد وتد ذكرنا خبرة وخبر غيرة عن عرصه غير النسور وهذا السدّ هو الذي كان يردّ عنهم السيل فيها سلف من الدهور اد جاء يغشى اموالهم فرّقهم الله كُلَّ مُمَّنِّ وباعد بُيْنَ أَسْفَارِهم والناس في تصّم مهالهم مختلفون وق سياتة اخبارهم متبايتون وزاحت بالتاريخ القديم ان ارض سبا كانت من الحصير ادحب اربن الهن واثراها واعدتها وآكثرها جنانا وغيطانا واقحها

Kelhân, fils de Saba. Ce prince régnait dans le pays de Mareb, dépendant du Yémen ou pays de Saba, et dont Dieu parle dans le Koran, lorsqu'il dit qu'il avait envoyé contre son peuple « la rupture d'el-Arim » (Koran, XXXIV, 15), c'est-à-dire de la digue. Cette digue, qui n'avait pas moins d'une parasange de longueur, sur autant de largeur, avait été bâtie par Lokmân l'ancien, el-Adi, dont le nom est Lokmân, fils d'Ad fils d'Ad. Nous en avons déjà fait mention, ainsi que de ceux, parmi les Adites, dont la vie, comme la sienne, se prolongea aussi longtemps que la vie des vautours. Pour en revenir à la digue, c'était elle qui avait protégé Mareb contre les envahissements de l'eau pendant les siècles précédents . en arrêtant le cours des torrents qui submergeaient les possessions de ses habitants. Dieu les déchira ensuite « en mille morceaux » et dispersa dans tous les sens « leurs émigrations. » (Koran, ibid. 7,18.) Il y a plusieurs versions concernant ce désastre et des récits différents sur l'histoire de ces peuples. Ceux qui ont écrit l'histoire des temps reculés disent que la terre de Saba était la plus verdoyante du مروجا بين بنيان وجسر مقم وهجر موصون ومساكب للآ متكافئة وإنهار متغرقة وكانت مسبرة اكثر من شهر المراكب المجد على هذه الحال ولى العرض مثل ذلك وأن الراكب والماركان يسير في تلك الجنان من أولها ألى أن ينتهى ألى أخوها لا يرى جهة الشهس ولا يغارته الظال لاستنار الارش بالعمارة والشهروة واستبلائها عليها واحاطتها بها فكان أعلها في أطيب عيش وأرفهه وأهناء حال وأرغد قرى في نهاية الخصب وطيب الهوا وصفا الغضا وتدفق المياة وقرة الشوكة واجتماع اللحة ونهاية

Yémen, la plus fertile, la mieux arrosée, la plus abondante en jardins et en vergers, la plus riche en vastes pâturages. Elle était couverte de monuments, de ponts, et d'arbres magnifiques. Les canaux y étaient très-multipliés; des fleuves y coulaient de toutes parts. Un cavalier lestement monté mettait plus d'un mois à traverser ces riches cultures qui s'étendaient autant en largeur qu'en longueur. Le voyageur à cheval ou à pied qui parcourait cette suite non interrompue de jardins ne voyait pas d'un bout à l'autre la face du soleil et ne quittait pas l'ombre, tant la terre était couverte d'une puissante végétation qui l'envahissait et l'enlaçait, pour ainsi dire, tout entière. Les habitants menaient la vie la plus agréable et la plus douce, dans les meilleures conditions de salubrité, au comble de la richesse et de l'opulence. Ils jouissaient d'un air pur, d'un climat des plus sains, d'une abondance d'eaux se répandant de tous les côtés. Leur puissance était très-grande, leur union complète, leur empire parvenu au plus haut point de prospérité. La beauté de leur pays était passée en proverbe sur toute la terre. Pour eux, ils se montraient fidèles sectateurs des plus

من أنباع شريف الاخلاق وطلاب الفصائل على الفاعد والسافر تحسب الامكان وما توجده القدرة من للحال فضوا على ذلك ما شآء الله من الاعصار لا يعاندهم ملك الا تصموه ولا يوافيهم جبّار لى جيش الا كسروه فذلت لهم البلاد وادعن لطاعتهم العباد فصاروا تاج الارس وكانت المياه التي في آكثر ما ترد اله الدن السد والحديد من الجر الصلد والحديد من ذلك السد والجبل طول الخراق من الجر الصلد والحديد من السد وللجبل انهار عظام وكان في هذا الختراق الآخذ من تلك الانهار تلثون نقبا مستديرة في استدارة الدراع طولا وعرضا مدورة على احسن هندسة واكل تقدير فكانت المياة

nobles vertus, et ne se lassaient pas d'aspirer à surpasser par leurs mérites, autant qu'il était en eux et qu'ils avaient le pouvoir de le faire; les hommes de toutes les conditions et de tous les pays. Cet état de prospérité dura aussi longtemps qu'il plut à Dieu; aucun roi ne leur résista qui ne fuit défait; aucun tyran ne marcha contre eux avec ses armées, qui ne fût mis en déroute; toutes les régions leur étaient soumisses; tous les hommes reconnaissaient leurs lois; ils étaient comme le diadème sur le front de l'univers.

Les eaux qui, en grande abondauce, descendaient dans le pays de Saba, sortaient d'une bonde faite en pierres dures et en fer, qui était pratiquée dans la digue et dans la montagne. La longueur de cette bonde était, comme nous l'avons dit, d'une parasange; et derrière la digue et les montagnes, il y avait de grands fleuves. Dans cette bonde, à laquelle aboutissaient les eaux de ces fleuves, on avait pratiqué trente ouvertures d'une rondeur et d'une proportion parfaites, dont le diamètre, en tous sens, était d'une coudée. Les caux, sortant par ces ouvertures, formaient des ruisseaux qui, sortant par ces ouvertures, formaient des ruisseaux qui

تخرج من تلك النقاب في تجاربها حتى تأق الجنال مقدوبها سقيا وتعم شرب القوم وقد كانت ارض سبا قبل ما وصغنا من العمارة والخصب بركبها السيل من تلك المياه وكان ملك القوم في ذلك الرمان يقرب للكاء ويدنيهم وبوئيره ويحسس البهم مجمعهم من اقطار الارض طلبا لرابهم والاخذ من محض عقولهم فشاورهم في دفع ذلك السيل وحصرة وذلك اند كان يضدر من اعالى الجهال هابطا على رأسه حتى يهلك الرزع ويسوق في جغائه البناء فاجمع القوم رائهم على مجل مصارى له الى براري تقذى به الى المجار والحبورا لللك ان المآء اذا الى براري تقذى به الى الجار واحجروا لللك ان المآء اذا حذله المصارن الهابطة طلبها وتحدّر نبها ولم يتراكم حتى

dans leur cours, arrosaient les jardins et fournissaient à la boisson de tous les habitants. Avant que le pays de Saba jouit de la fertilité et de la riche culture dont nous venons de faire le tableau, il était ravagé par les torrents que formaient les eaux des montagnes. En ce temps, régnait sur le peuple de ce pays un roi qui honorait les sayants, les laissait approcher de sa personne et leur prodiguait toutes sortes de bienfaits. Les ayant rassemblés de toutes les parties du monde pour prendre leur avis et profiter de leurs lunières, il les consulta sur les moyens que l'on pourrait employer pour arrêter le cours des eaux et les catastrophes qu'elles occasionnaient; car, en se précipitant avec impétuosité du sommet des montagnes, elles ravageaient les campagnes en culture, et leur violence entraînait jusqu'aux édifices. L'avis unanime des savants fut d'ouvrir à ces eaux des décharges à travers les terres incultés pour les conduire à la mer; ils représentèrent au roi que si l'on creusait des ravins sur un plan incliné, l'eau ne manquerait pas de s'y rendre et de suivre leur pente, en sorte qu'elle ne pourrait plus s'accumuler au

21

يعلو للبال لان في طباع المآء طلب النفض غغر الملك المصارئ حتى اتحدر للآء وانصرى وتدافع الى تلك للهية واتخذوا السد في الموضع الذي فيه بدء جروان المآء من للببل الى الببل وجعلوا فيه التحراق على ما وصفنا آنفا ثم اجتذبوا من تملك للهاء نهرا مرسلا ومقدارا معلوما ينتهى في جروانه الى التحراق ثم ينبعت المآء منه الى تملك الانقاب وفي الشامشون مخراق الصغار التى تدمنا ذكرها فكانت البلاد عامرة على ما وصفنا ثم ان تلك الامم بادت ومرت عليها السنون وضربها الدهر برجمانه وطعنها بكلكه وقعل المآء في اصول ذلك الخراق فاضعفه عمر السنين عليه وتدانع الآء اصول ذلك حواد وقد

point de dépasser la hauteur des montagnes, parce qu'il est de la nature des fluides de descendre. Le roi suivit leur conseil. Il fit creuser des tranchées par lesquelles l'eau prit son cours, ce qui détermina sa chute vers le côté où l'on avait ouvert ces tranchées. On construisit alors la digue à l'endroit même où les eaux commencaient à descendre de montagne en montagne, et on y pratiqua une bonde, comme nous l'avons dit plus haut. Ensuite, on tira de ces eaux une rivière d'un cours réglé et d'un volume d'eau déterminé, dont on dirigea le cours vers la bonde. Cette rivière fournissait des eaux aux trente ouvertures ou petites bondes dont nous avons fait mention, et, par ce moyen, le pays fut cultivé et devint fertile, comme nous l'avons dit en commençant. Dans la suite, ces peuples s'anéantirent ; ils sentirent les effets de la succession des années; la fortune les frappa de ses retours inattendus et les brisa sous le poids de ses efforts. Les eaux minèrent insensiblement les fondations de cette bonde, et sa force céda peu à peu au temps et à l'action des eaux qui s'amoncelaient autour d'elle. On dit قيل في المثال أن تواثّر تطر للآء على الجر الصاحد بيؤثر فيمه فنا سكنت طنك بسيل متدافع على حديد وجر مصنوع فنا سكنت ابنآء تحطان ما وضغنا من هذه الديار وتضلّبت على ما كان فيها من القطان لمر تعلم الافق من اتحطاط السحّد والمحتراق وضعفه فغلب المآء عند تناجى السحّ والبنيان في الضعف عنم على السحّ والبنيان والحراق فقدن به في جريمه وربى به في تياره وذلك في اوان زيادتم واستولى لمآء على تلك الديار والجنان والعمائر والبنيان حتى انقرش سكان تلك الارض وزالوا عين تلك للواطن فهذه تجاة في اخبار سيل العرم وبلاد سبا ولا خلان بين دوى الرواية منهم أن العرم هو المستاة التي قد

en proverbe que la chute continuelle des gouttes d'eau sur la roche la plus dure y laisse des traces: que penser, à plus forte raison, de l'effet que doit produire un torrent qui vient frapper un massif de pierres et de fer fait de main d'homme?

Les enfants de Kahtan, ayant fixé leur demeure dans le pays que nous venons de faire connaître et ayant soumis tous ceux qui l'habitaient, ne s'aperqurent pas du dommage qu'éprouvaient peu à peu la digue et la bonde. Quand la digue, la bâtisse et la bonde en furent venues à un tel point d'alfaiblissement qu'elles ne furent plus capables de soutenir l'effort des eaux, elles cédèrent à leur violence, furent entraînées dans le courant et renversées par leur impétuosité. Cela arriva à l'époque de la crue des eaux, qui s'emparèrent de tout le pays, des jardins, des terres cultivées et des bâtiments; cette catastrophe en éloigna tous les habitants et entraina son entière dépopulation.

Voilà, en peu de mots, l'histoire de l'inondation de la digue et du pays de Saba. Tous les gens versés dans les traditions, parmi ces peuples, conviennent que le mot arim déاحكوا علها لتكون حجازا بين عياعهم وبين السيل فلجرته، فارة ليكون ذلك اظهر في الانجوبة كا افار الله مآء الطوفان من جون تقور ليحون ذلك اثبت في العبرة واوحد في الجمة ولا يتناكر اولاد قطان من اهل تلك الديار الى هذا الوقت ما كان من العرم لاستفاعته فيهم وتشهرة عندهم وقد تحر بعض اولاد تحطان في بجلس السفاح بمناتب قطان من جير وكهلان على ولد نزار وخالد بن صفوان وغيرة من نزار بس معد منصتون هيبة المسفاح لان اخواله من تحطان فقال السفاح الله الخواله من تحطان فقال السفاح الله المقالة من تحطان فقال السفاح الله المتوالة من تحطان بشرفها السفاح تحالد بن صفوان الا تنطق وقد فوتكم تحطان بشرفها السفاح تحالد بن صفوان الا تنطق وقد فوتكم تحطان بشرفها

signe une digue construite solidement, qu'ils avaient élevée pour mettre leurs campagnes à l'abri des ravages du torrent. Ce fut un rat qui y pratiqua une fente, Dieu l'ayant permis ainsi pour rendre cet événement plus merveilleux et plus frappant. Cest ainsi que le Tout-Puissant avait voulu que les eaux du déluge sortissent du milieu d'un four, afin que la preuve de sa toute-puissance fût plus fortement empreinte dans ce prodige et ne pût supporter la contradiction. Les descendants de Kabtân, qui habitent encore aujourd'hui cette contrée, ne contestent pas cet événement, qui est généralement connu parmi eux, et dont l'histoire est très-célèbre.

Un jour, quelqu'un des descendants de Kahtân faisait valoir à la cour de Saffah la supériorité de cette tribu, par Himyar et Kehlân, et l'élevait fort au-dessus des descendants de Nizar. Khaled, fils de Safwân, et plusieurs autres personnes qui tiraient leur origine de Nizar, fils de Mâadd, le laissaient dire, sans rien répliquer, par égard pour Saffah, qui appartenait, par ses oncles maternels, à la postérité de Kahtân. Saffah, adressant alors la parole à Khaled, lui dit: 'Tu restes muet, tandis que les descendants de Kahtân vous

وغلبت عليكم بعديم مناقبها فقال خالد ما دا افول لـقـوم ليس فيهم آلا دابغ جلد او ناتج برد او سائس قرد او راكب عرد غرقتهم فارة ومكلتهم اصرأة ودل عليهم هدهد ثم مر ق دقيهم الى ان انتهى الى ما كان من قصتهم وتملك للبيشة عليهم وما كان من استعباد الغرس اياهم على حسب ما قدمنا آنفا وقد ذكروا في اشعارهم العرم وما كان من سبا وارض مارب وان مارب سمة لللك الذي كان يقلك على هذه البلدة وان هذا العدم وقع على هذه البلدة وان هذا العدم وقع على هذه البلدة وان هذا

من سبا للحاضريين مارب اذ يبنون من دون سيله العرما

rabaissent ici en faisant sonner bien haut leur noblesse, et vous écrasent du poids de leur prééminence. 

Que du pourrais-je dire, reprit Khaled, à des gens chez lesquels on ne trouve que des corroyeurs qui préparent des peaux, des tisserands qui travaillent des toiles rayées, des conducteurs de singes ou des misérables qui montent des ânes, des gens qu'un rat a inondés, qu'une femme a gouvernés, auxquels une luppe a servi de guide? Il poussa le sarcasme jusqu'à leur reprocher ce qui leur était arrivé lors de leur asservissement par les Abyssins et de leur soumission aux Perses, comme nous l'avons raconté précédemment. (Voyez cidessus, p. 157 et suiv.)

Les poètes ont aussi fait mention, dans leurs poésies, de la digue (el-Arim) et de ce qui arriva aux descendants de Saba et au pays de Mareb: ils ont dit que Mareb était la dénouination du roi qui régnaît sur cette ville; qu'ensuite elle passa à la ville méme, qui fut généralement connue et désignée de cette manière. Voilà pourquoi un poète a dit :

Du nombre des habitants de Saba qui fixèrent leur séjour dans les villes fut Mareb, à l'époque où ils bâtirent la digue pour se préserver de l'inondation.

وقد قبل أن مارب سمة لقصر ذلك الملك في صدر الزمان وقال أمو الطحان في ذلك<sup>(1)</sup>

أَلَم تروا مارباً ما كان احصفه وما حواليه من سور وبنيـان وقد ذكر الاعشى في شعره ما وصففاة حيث يـقــول

فق ذاك الدوّسي إسْوَة ومارب عنى عليها العرم رخام بفته لهم جيرً ادا جآء مناوُمُّ لم يَسرب فارى الدوت واغنامها على ساعة مآدم قدد قسم فكانوا بذأللهُم حقيقة قال بهم جارن مندم فطاروا سراعا وما يقدرو ن مفهم على شرب صبى فطم

Suivant d'autres, Mareb était proprement le nom d'un château qui appartenait à ces rois, dans les temps reculés. Abou-Tamhàn a dit en ce sens :

N'avez-vous pas vu Mareb, combien étaient puissantes ses fortifications, comme il était environné de toutes parts de murailles et de constructions?

Le poète Acha a aussi fait mention de ce dont nous avons parlé plus haut, lorsqu'il dit:

Il y a dans ces événements un exemple pour quiconque sait le mettre à profit, comme il y en a nu dans Mareb dont la digue a été détruite.

Cette digue qu'Himyar avait construite en blocs de marbre blanc, lorsque les eaux venaient la battre, elles ne pouvaient s'élever au-dessus de ses remparts.

Au moyen de cette digue, ils arrossient leurs moissons et désaltéraient leurs troupeaux. Par elle ils distribuaient les eaux, au momeut qui leur semblait favorable.

Ils demeurèrent dans cette prospérité pendant un long espace de temps; ensuite, un torrent, se précipitant au travers des ruines, les entraina dans son cours.

Ils se sont eufuis rapidement, et il ne leur a pas même été possible d'étancher la soif d'un enfant qui vient d'être sevré. وقد ذكرنا في كتابغا في اخبار الزمان الملك الذي طال هـره وحسنت سبرته وانه بنا هذا السدّ الذي هو المسفاة وان هرة انتهى على هر النسورعند ذكرنا لطول الاهار وقد اكثرت العرب في صغة طول هر النسر وضرب الامثال به وبكبرة وبعشة بدن الغراب فين ذلك ما ذكرة الخررى في شعرة ذكرة لـطول هرمعاد بن مسلم بن رجا مول الفعقاع بن حكم قال

ان معاذ بن مسلم رجال تدمع من طول عُرة الابد يا نسر لقان كم تعيش وكم قد اصحت دار آدم خربت وانت فيها كانك الوتــد

Dans nos Annales historiques, nous avons parlé d'un roi dont la vie se prolongea jusqu'à des limites extrêmes, et dont les actes furent dignes de louanges. Nous avons dit que ce fut ce prince qui construisit la digue, qui était un môle très-élevé. Pour lui, il vécut aussi longtemps que les vautours, comme nous l'avons fait remarquer, lorsqu'il a été question des cas de longévité. Les Arabes ont beaucoup parlé de la longueur de l'existence du vautour, qui, chez eux, est passée en proverbe. Il en a été de même de la forte constitution du corbeau. C'est à cela que fait allusion el-Khazradji, dans le poéme où il parle de la longévité d'Omar Maàd, fils de Mouslim, fils de Ridja, affranchi d'el-Kaàkā, fils de Hakim, lorsqu'il dit:

Certainement Maâd, fils de Mouslim, est un homme dont la longue existence est une preuve évidente de l'éternité.

Ó vautour de Lokman, combien de temps vivras-tu? Combien de temps porteras-tu le vêtement de l'existence fait de grossier tissu de poils?

La demeure qu'habitait Adam n'a pas tardé à tomber en ruines : pour toi, tu es demeuré au milieu d'elle, solide comme un pieu.

تسأل غروانها ادا حجلت كيف يكون الصداع والرصد وقد قدمنا فيما سلك من كنيا وي مواضع من هذا الكتاب ما تأثيم الاواثل في علق طول الافار وتصرها وعظم الاجسام في بدو الدهور وتناقصها على مرور الدهور وان الله تبارك وتعالى لما بدأ ألهان كانت الطبيعة التي جعلها الله جولله الاجسام أوي ثمام الكثرة ونهاية الغرة والكمال والطبيعة ادا كانت تأمة التوق كانت الافار اطول والاجسام اقتوى لان طبق الموت الطارى يكون بالمحلال قوى الطبيعة فيما كانت القوة اتم وازيد وكان العالم في أولية شأم الموت من العالم في أولية شأم العموشم لم يرل يسقيق والإ

Tu demandes à ces corbeaux, lorsqu'ils précipitent leur vol, ce que c'est que le mal de tête et les infirmités de l'œil.

Dans uos ouvrages précédents et dans plusieurs passages de ce livre, nous avons rapporté les opinions des anciens sur les causes de la longueur de la vie et de sa briéveté; sur les dimensions des corps au commencement du monde et sur leur dégénéressence dans la succession des siècles et le cours des temps. Lorsque Dieu produisit les créatures, il donna aux corps, dans leur constitution primitive, et à un degré complet, la dimension, la force et la perfection.

La nature jouissant ainsi de toutes ses forces, la durée de l'existence était plus longue et les corps étaient plus vigoureux : ce qui s'explique par ce fait, que la mort ne peut s'introduire qu'au moyen de la dissolution des forces naturelles. Dans le temps où les forces étaient plus complètes et plus développées, et où le monde était encore dans sa primeur, il était dans l'ordre des choses que la vie fut complète. Ensuite, le monde n'a cessé de décroître successivement, par suite de la décroissance de la matière, décroissance qui a entraîné avec elle la dégénérescence des

ناولا لنقصان للادة فينقص الاجسام والافار مع نقصان للدادة حتى يكون نافية الطبيعة في تنافي النقص في الاجسام والافار وقد التي على ما ذكريا في عظم اجسام الناطلقيين في صحر الرمان كثير من افعل النظر والبحث عمن تأخر ورقحوا ان تأثيرهم في بنيانهم وما ظهر في الارس من افعالهم يحدل على صغر اجسامهم وانها كانت كاجسامنا لما شاعدوه من مساكنهم وابوابهم وعراتهم فيها احدثوه من البنيان والهياكل والديار والمساكن في سائر الارس كديار ثمود وضحتها للساكن في للجمال وحفرها في الحضر الصلد بموتها صغارا وابوابها لطانا وكذلك بارض عاد ومصر والشام وسائر بقاع الارس في الشرق والغرب

corps et la diminution de la vie, jusqu'à ce que la nature se soit arrêté elle-même à la limite qu'elle ne voulait pas dépasser dans le dépérissement des corps et de la vie.

Parmi les auteurs modernes qui se sont adonnés à la discussion des problèmes scientifiques, il en est beaucoup qui ont contesté que le corps humain, dans les temps primitifs, ait jamais eu les proportions gigantesques dont nous avons parlé. Suivant eux, les restes de leurs monuments et ce que l'on voit encore de leurs œuvres sur la terre démontrent que les corps de ces hommes n'étaient pas plus grands que les nôtres. C'est ce qui apparaît clairement à tous ceux qui ont vu leurs habitations, les portes et les passages qui y conduisaient, leurs bâtiments, leurs temples, leurs demeures, dont les vestiges se rencontrent dans tous les pays. Telles sont les maisons des Témoudites et les habitations qu'ils s'étaient taillées dans les montagnes et qu'ils avaient creusées dans la roche dure, toutes de proportions modestes et avec des portes d'une petite dimension. Il en est de même dans le pays des Adites, en Égypte, en Syrie, et dans

وهذا باب ان اکثرنا فید القول طال وان اطنبنا فی وصفه کثر فنرجع الآن ال ما عند عدلنا ومن وصفه خرجنا من ذکرسیا ومارب وما کان من الملك فی ذلك الوتت وهو عرو بن عامر وکان قلمك عور بن عامر المقدم ذكرة فی هذا الباب اخ کاهن عقم یقال له عوان وکانت لعمور زرجة کاهنة من اهل ردمان من چیر یقال لها ظریفة الخیر فکان اول هی و تع بمارب وعرف من سید العرم ان عوان الماهن اخا هرو رای فی کهانته ان قومه سون یمرقون کل هرق ویباعد بین اسفارهم فذکر دلك الاخید هرو وهو الملك موبقیا الذي کان محمنة القوم فی

toutes les parties du monde, soit à l'orient, soit à l'occident. Au surplus nous ne prolongerons pas davantage cette discussion qui nous mènerait trop loin, car nous ne pourrions pas nous y appesantir plus longtemps sans dépasser les bornes de la concision.

Revenons maintenant au sujet dont nous nous étions écarté et que nous avions laissé de côté, c'est-à-dire à l'histoire des descendants de Saba, de Mareb, et du roi qui régnait à l'époque dont nous parlons. C'était Amr, fils d'Amir. Ce prince, dont il a déjà été question dans ce chapitre, avait un frère devin et qui n'avait pas d'enfants. On le nommait Amran. Le roi avait pour épouse une femme habile dans l'art de deviner; elle était de la famille de Redman, descendant de Himyar, et elle se nommait Darifat-el-Khair. La première chose extraordinaire qui arriva à Mareb, et donna un avertissement de l'inondation qui devait arriver, ce furent des présages qui firent connaître à Amran, frère d'Amr, que ses compatriotes seraient indubitablement dispersés de divers côtés et dans des régions fort éloignées l'une de l'autre. Il en fit part au roi son frère, Amr, surnommé Mozaikiya, du temps duquel arriva le malheur qui frappa

آيام مكله والله اعط بكيفية ذلك وبينا ظريفة للدير الكاهنة دات
يوم تأتمة اذراحت فيها يرى النائم ان تحابة غضيت ارضهم
ناوعدت وابرتت ثم صعقت ناحرقت ما وقعت عليه ووقعت
الى الارض فلم تقع على شيء الا احرقته فغوعت ظريفة لذلك
وذعوت ذعوا شديدا واتت الملك عور وي تقول ما رايت اليوم
قد ذهب عنى النوم رايت غيها ابرق وارعد طويلا ثم اصعق
قا وتع على شيء الا احترق فا بعد هذا الا الغرق فطا راوا ما
داخلها من الرعب حفظوها وسكنوا من جاشها حتى سكنت
ثم ان هرو بن عامر دخل حديقة من حدائقة وصعف

les habitants de ce pays. Dien seul sait ce qui en est. Quant à Darifah la devineresse, elle eut un jour, pendant son sommeil, le songe que voici. Il lui sembla voir un gros nuage qui couvrait le pays, et qui vomissait la foudre et les éclairs. La nuée venant ensuite à crever, la foudre tomba et consuma tout ce qu'elle atteignit; étant tombée jusqu'à terre, elle réduisit en cendres tout ce qu'elle toucha dans sa chute. Darifah, épouvantée de ce qu'elle avait vu en songe, et hors d'elle-mème, vint trouver Aur, en disant : · Ce que j'ai vu aujourd'hui a fait fuir loin de moi le sommeil. J'ai vu un nuage qui, après avoir longtemps lancé la foudre et les éclairs, a enlin éclaté avec fracas, et tout ce que le tonnerre a atteint est devenu la proie des flammes. Après cela il faut donc s'attendre à ce que tout soit submergé.

Quand on vit la frayeur dont cette femme était saisie, on l'entoura et on s'efforça de la calmer. Elle finit par reprendre ses esprits. Alors Anır, fils d'Amir, entra dans un de ses jardins, accompagné de deux jeunes filles. Darifah, l'ayant su, sortit pour aller le trouver, ordonnant à unijeune esclave. يقال له سنان ان يتعها فها برزت من بيتها عارضها ثلث مناجذ منقصبات على ارجلهن واضعات ايديهن على اعينههن وي عدولتي تشهد اللرابيع يكن بارس الهين فها راءتهن طريغة عدد المناجذ فاعلمني فها دهبت اعلمها فاطلقت مسرعة فها عارضها خلج للديقة التي فيها عرو وثبت من المآء سلمغاة فوقعت على الطريق على ظهرها وجعلت تدريد الانقلاب فلا تستطيع فتستعين بدنيها وتحثو التراب على بطفها وجبنها وتخذن بالبول فها راءتها ظريفة جلست على الدرض فها عادد السلمغاة الى الماء دهست على الدرض فها عادت السلمغاة الى الماء دهست على الدرض فها عدد السلمغاة الى الماء دهست على الدرض فها عدل السلمغاة الى الماء دهست على الدرض فها عدل السلمغاة الى الماء دهست على الدرض فها عدل السلمغاة الى الماء دهست على المياء الماء دهست على الدرض فها عدل السلمغاة الى الماء دهست على المياء الماء دهست على الدرض فها عدل السلمغاة الى الماء دهست على المياء الماء دهست على المياء على المياء الميا

nommé Sinân, de la suivre. Comme elle mettait le pied hors de sa maison, elle rencontra devant elle trois menadjid (espèce de taupes) qui se tenaient droites sur leurs pattes de derrière, et avaient les pattes de devant posées sur les yeux. On appelle menadjid des animaux qui se trouvent dans le Yémen et qui ressemblent à la gerboise. Darifah, à cette vue, se couvrit les yeux avec les mains, et dit à son esclave de l'avertir quand les menadjid se seraient retirées. Dès que le ieune homme l'eut avertie de leur retraite, elle continua sa marche en grande hâte; mais quand elle se trouva devant le canal qui entourait le jardin dans lequel était Amr, une tortue sortit tout à coup de l'eau, et tomba au milieu du chemin, renversée sur le dos; elle faisait, mais en vain, de grands efforts pour se retourner; elle tâchait de s'aider de sa queue, faisait voler la poussière sur son ventre et sur ses flancs, et lançait son urine en l'air. Darifah, la voyant, s'assit par terre, et demeura ainsi jusqu'à ce que la tortue fût rentrée dans l'eau. Alors la devineresse reprit sa route, et entra dans le jardin où était Amr. C'était le milieu du jour, et l'instant de للديقة حين انتصف النهارى ساعة شديد حرّها دادا الشهر يتكفّأ من غير رج فنفذت حتى دخلت على قرو ومعه جاريتان لد على النواص فطا واحداً استعيا منها واحر الخاريتين من فال هيلى يا طريفة الى فراشك مكهنت وقالت والنور والظامآء والارس والسمآء ان الشهر لتالم وليعودن المآء ما كان على الدهر السالف قال عرو من خبّرك بهذا قالت اخبرتني المفاجذ بسنين شدائد يقطع فيسها الولد والوالد قال ما تعولين قالت اقول قول الندمان لهفا قد رأيت سلطنا عبرن التراب جرفا وتقدن بالبول ذك فل فدخلت المهريقة فادا الشهر يشكفاً قال عروها دوبن ذلك قالت في للدينة فادا الشهر يشكفاً قال عروها دوبن ذلك قالت في للدينة فادا الشهر يشكفاً قال عروها دوبن ذلك قالت في

la plus grande chaleur; les arbres s'agitaient et balancaient leurs cimes, quoiqu'il n'y eût pas la moindre baleine de vent. Darifah, traversant le jardin, arriva à l'endroit où Amr était étendu sur un lit avec les deux jeunes filles. Amr. aperceyant Darifab, rougit de honte, fit descendre du lit les deux jeunes filles, et l'invita à venir prendre auprès de lui la place qui lui appartenait; mais cette femme, prenant un ton prophétique, se mit à dire : « Par la lumière et par les ténèbres | par la terre et par les cieux ! certes, les arbres vont périr, et les eaux redeviendront ce qu'elles étaient dans les siècles passés. . - « Qui t'a appris cela? » lui dit Amr. - « Des taupes, reprit-elle, m'ont annoncé des années d'affliction, dans lesquelles le fils périra avec le père. » - « Que veux-tu dire? . lui demanda Amr. - . Je dis ce que dit l'homme qu'agite le repentir; je gémis. Car j'ai vu une tortue qui raclait et balayait la poussière, et qui lançait au loin son urine. Entrée ensuite dans le jardin, j'ai vu les arbres se plier et balancer leurs cimes. . -- « Comment interprètes tu ce que to as vu? . - . C'est une série de désastres, un fléau épouvanداهية ركيمة ومصيبة عظيمة بامور جسيمة قال وما في ويلك الحال الله فيها الويل عاجبيّ به السيل الويل عاجبيّ به السيل الله يجود نفسه عن الفراض وقال ما الويل عاجبيّ به السيل الله يجود نفسه عن الفراض وقال ما قذا يا ظروفة قالت هو حطب جليل وحرن طويل وخلف تليل والتليل خير من تركم قال مجود وما علامة ما تذكرين قالت الفعب الى السدّ فاذا رأيت جردًا يكثر بيديه في السدّ لملح ويقتلب برجابه من الجبل المحر ناهم أن العفر حقر وان تد وقع بنا الامر قال وما هذا الامر الذي يقع قالت وعد مقدر وان الله زار وباطل بطل وكال بقال نكل بغيره لها مجود اللكن الكل الله الله على على الكل الله الله على المجود الله الذي يقع قالت وعد من الكل الله الله على على الكل الكل

table, une catastrophe terrible. .- Qu'est-ce donc? malheur à toi! » - « Oui, dit-elle alors, malheur à moi! Quant à toi tu n'en profiteras pas. Funestes effets du torrent! ils feront ton malheur et le mien. . - A ces mots, Amr, se jetant à bas de son lit, s'écria : « Ó Darifah! quels sont donc les maux dont tu nous menaces? - - « C'est, dit-elle, un événement épouvantable, une longue affliction, à laquelle très-peu échapperont; mais si peu que ce soit, il vaut mieux ne pas le négliger. . - . Quels signes, demanda Amr, me donnes-tu de ce que tu m'annonces? . - « Va, reprit Darifah, va visiter la digue : si tu vois un rat y crenser des trous avec ses pattes de devant, et rouler avec celles de derrière de grosses pierres de la montagne, sache que l'infortune dont nous sommes menacés est une infortune inévitable, et que le moment où elle se réalisera approche. » - « Et quel est ce malheur? » demanda encore Amr. - « Une menace, lui dit Darifah, a été envoyée de la part de Dieu; le mensonge a été réduit au néant; une vengeance éclatante est tombée sur nous. Puisse, ô Amr, le malheur qui nous menace ne pas tomber sur toi, car c'est la mort! » Amr s'en alla donc vers la

فانطاق عور الى السدّ بحرسه فاذا للجرد يقاب برجليم حضرة ما يقابها خسون رجلا فرجع الى ظريفة فأخيرها بالخبر وهـو . يــقـــول

ابصرت امرا عادق مقد الم وهاج لى من هواد برج العقم من جود كفعل خفزير الادم او تيس مرم من اناريق الغنم المحتب مخرامن جلاميد العرم الم غالب والبيات قطيما من المخرفصم المات علامات ما ذكرت لك ان تجبلس المخالف على المحتب المات على المحتب المحتب

digue; il l'examina soigneusement, et vit un rat qui retournait avec ses pattes une pierre que cinquante hommes n'auraient pas pu remuer. Il revint trouver Darifah et lui rendit compte, en ces termes, de ce dont il avait été témoin:

A l'aspect de ce que j'ai vu, la douleur s'est emparée de moi : tout mon corps a frissonné comme celui d'un malade, à ce spectacle affreux.

l'ai vu un rat semblable à un sanglier aux crins roux ou à un bouc que l'on a chassé du parc où sont renfermés les troupeaux.

Je l'ai vu entrainer un des quartiers de roche dont la digue est contruite. Il est armé de griffes et de dents semblables à celles d'une hyène. Les pierres qu'il n'a pu ronger, il les a brisées: on eût dit qu'il rongeait une haie faite de salam.

<sup>«</sup> Voici encore, dit Darifah à Amr, un autre pronostic de cet événement. Allez vous asseoir entre les deux jardins : faites apporter et placer devant vous un vase de verre; le vent le remplira de la terre du ravin et du sablon de la vallée. Vous savez cependant que ces jardins sont couverts d'un unbrage touffu, et que le soleil ni le vent ne sauraient y

عهت ان البنان مظللة ما تدخلها لا شهس ولا رج فامر فحرو برجاجة فوضعت بين يديه فلم يمكت الا تليلا حتى امتلات من تراب البناء فذهب فرو الى ظريفة فاخبرها بذلك وقال و متى تروين هلاك السد فقالت فها بينك وبين سبع سنين قال ففي أيها يكون قالت لا يعلم بذلك آلا الله ولو علمه احد لعلاته ولا يأتي عليك ليلة فها بينك وبين السبع السنين آلا ظننت ان هلاكم في غدها او في تلك الليلة ورأى فحرو في النوم سيل العرم وقيل له ان آية ذلك ان ترى للصبا قد ظهرت في سعف النصل فذهب الى كرب النصل وسعفه فوجد للصبا قد ظهرت فيها فعلم ان ذلك واقع بهم وان بلادهم ستضرب قد ظهرت فيها فعلم ان ذلك واقع بهم وان بلادهم ستضرب

pénétrer. - Amr fit ce que Darifah lui avait prescrit, et en peu de temps le vase qu'on avait placé devant lui se trouva rempli de la terre du ravin.

Amr revint trouver Darifah, et, lui rendant compte de ce qui était arrivé, il lui demanda quand aurait lieu la ruine de la digue. - « D'ici à sept ans lui dit-elle. » - « Et dans laquelle de ces sept années? . ajouta til. - . Dieu seul le sait, répondit-elle, et si quelque autre que lui le savait, je ne l'ignorerais point assurément; mais d'ici à la fin de ces sept années, il ne se passera pas une seule nuit que je ne m'attende à voir arriver cette catastrophe, soit durant cette nuit ellemême, soit au matin suivant. » Après cela Amr lui-même eut un songe dans lequel il vit l'inondation des digues, et il lui fut dit que ce fatal événement serait prochain lorsqu'il verrait le gravier paraître sur les branches des palmiers. Il vint donc aux plantations de palmiers, examina les branches; et reconnut qu'il s'y trouvait du gravier, ce qui ne lui laissa plus aucun doute que ces annonces allaient avoir leur accomplissement, et que le pays serait ravagé. Néanmoins il

فكتم دلك واخفاد وأتجع ان يبيع كل شيء لد بارض سبا ويخرج منها هو وولدد ثم خشى ان يستنكر الناس دلك مصنع طعاما وامر بابل فنصرت وبغنم فذبحت وصنع ضيفا واسعا ثم بعث الى اعل مارب ان هرا صنع يوم تجد وذكر فاحضروا طعامه ثم دعا ابنا له يقال له مالك ويقال بل كان يستيها لل حجود فقال اذا جلست اطعم الناس فاجلس عندى ونازعنى مارب فها جلسوا اطعم الناس وجلس عندى الدى امرة يما لك ديث واردده على واقعد بي مقل ما افعاله بك نجاءه اصل امارب فها جلسوا اطعم الناس وجلس عنده الذى امرة يما أمرة به تجعل ينازعه للدين ويردّ عليه فضرب هرو وجهمه وشيحه فضنع بعمرو مثل ما صنع بد فقام شرو فساح وادلاد

tint la chose secrète, et forma le dessein de vendre tout ce qu'il possédait dans le pays de Saba, et d'en sortir ensuite avec ses enfants; mais craignant qu'une conduite aussi extraordinaire ne frappat les esprits, il prépara un grand festin, pour lequel il fit égorger plusieurs chameaux et des brebis, dans l'intention de donner une fête splendide. Il envoya dire ensuite aux habitants de Mareb qu'Amr avait fait préparer un festin solennel et extraordinaire, et les invitait à y assister. Puis il appela un jeune homme nommé Malik, qui, selon les uns, était l'un de ses fils, et, suivant d'autres, un orphelin élevé dans sa maison, et lui dit : « Lorsque je serai assis et occupé à servir les convives, assieds-toi près de moi; tu me contrediras sur quelque chose que je te dirai, tu me tiendras tête, et tu me traiteras comme je t'aurai traité. » Les habitants de Mareb s'étant rendus à l'invitation d'Amr, quand il fut assis et occupé à servir les convives, le jeune homme se mit près de lui, comme il avait été convenu; il commença à disputer contre lui, et à lui tenir tête, et enfin Amr lui ayant donné un soufflet et dit quelques

يوم فخر قرو شقه صبى وضرب وجهه وحلف ليقتلفه فه يزالوا بعمرو حتى تركه وبال والله لا اقم ببلد صنع هذا بي فيه ولأبيعتي عقرى فيه واموال فقال الناس بعضهم لبعض اغتموا غضبة عرو واشتروا منه امواله تبل ان يرضى بابتاع الناس منه كل ماله بارض مارب وفشا بعض حديثة فيها بلغه من شأن سيل العرم نخرج ناس من الازد وباعوا اموالهم فها احتروا البيع استنكر ذلك الناس نامسكوا ايديهم عن الشوا فطا اجتمعت ال عرو بن عامر امواله اخبر الناس بشأن سيل العرم فقال اخوة عران الكاهي العاتران ان تد وأيت انكم

mots injurieux, il en fit autant à Amr. Celuici, se levant aussitht, sécria : « O honte la uj our de la ploire d'Anr., un enfant l'a injurié et l'a frappé au visage. « Il jura en même temps qu'il ferait mourir ce jeune homme. Mais, cédant aux instances des convives, il dit : » Dieu m'est témoin que je ne demeurerai pas plus longtenps dans un lieu où j'ai été traité d'une manière si indigne. Je vendrai tout ce que j'y possède de biens fonds et de richesses mobilières. «

Ålors les gens du pays se dirent l'un à l'autre: « Profitons de la colère d'Amr, et achetons de lui toutes ses propriétés, avant que sa fureur s'apaise. Ils achetèrent donc tout ce qu'Amr possédait dans le pays de Mareb. Cependant la connaissance qu'avait Amr de l'inondation future s'étant répandue, quelques-uns des descendants d'Azd mirent aussi leurs biens en vente. Les ventes s'étant ainsi considérablement multipliées, on erf fut surpris, et il ne se trouva plus personne qui consentit à acheter. Quand Amr, fils d'Amir, eut recueilli le prix de tous ses biens, il annonça aux habitats l'inondation dont ils étaient menacés. Son frère Amrån, le devin, qui n'avait pas de postérité, leur dit : « J'ai vu que

ستترقون كل محرق ويباعد بين اسفاركم وسأصف قلم البلدان ناختاروا أيها شئام فن اعجبه منكم صفة بلد فليسر اليه من كان منكم ذا هم بعيد وجهل شديد ومزاد جديد فليلحق بقصر عان للهيد فكان الذين نزلوه ازد عان قال ومن كان منكم ذا هم غير بعيد وجهل غير شديد ومزاد غير جديد فليلحق بالشعب من كُرد رق ارس عدان نلحقت به وادعة بن جرو نانتسبوا فيهم وقال الكاهن من كان منكم دا حاجة ووطر وسياسة ونظر وصبر على ارمات الدهر فليلهق ببطن مر فكانوا الذين سكنوة خزاعة فسيب بذلك لا تخزاعها في ذلك

vous devez être dispersés de divers côtés, et dans des contrées fort éloignées l'une de l'autre. Je vais vous donner la description de chaque pays; choisissez la contrée qui vous plaira davantage, et allez y établir votre domicile. Si quelqu'un parmi vous aime les grandes entreprises, possède un chameau robuste et une outre neuve, qu'il aille s'établir dans le château fortifié du pays d'Omân. « Les descendants d'Azd, qu'on nomme Azd d'Omân, allèrent habiter ce pays. Le devin ajouta : « S'il en est parmi vous dont l'âme ne soit pas portée aux grandes entreprises, qui ne possèdent ni un chameau robuste, ni une outre neuve, qu'ils aillent dans les gorges de montagnes habitées par les Kurdes. » C'est le pays counu sous le nom de Hamadân. La tribu de Wadiah, fils d'Amr, choisit ce parti et fut confondue avec les habitants de ce pays. Le devin dit ensuite : « Que ceux qui aiment les affaires, le travail, le gouvernement, l'autorité, et qui peuvent supporter les coups de la fortune, aillent choisir leur séjour à Batn-marr. « Ce furent les Khozáïtes qui fixèrent leur séjour en ce lieu; on leur donna ce nom, parce qu'ils s'étaient séparés (Khazāa) de leurs camarades الموضع مما كانت معه من الناس وهم بنو هرو بن لحى فتضرّعت هناك فقيل له خراعة الى هذه الفاية وى ذلك يقول حسان. آبي ثابت الانصارى

ولمّا هبطنا بطن مرّ تخرّعت خواعة منا في بطون كراكر ومالك واسط ومكان بغو قصي بن حارثة بن فرو مريقيا تال الكاهن وبن كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق يثرب دات الخفل وفي المدينة فكان الـفيس سكنوها الاوس والدّرزج ابنا حارثة بن ثعلبة بن فرو مريقيا خال الكاهن ومن كان منكم يريد اللحمر والديبار والديباج والموير

d'émigration pour s'établir dans cette contrée. Les Khozàites sont les enfants d'Amr, fils de Lohayi; ils demeurèrent là en se séparant des autres, et le nom de Khozāa, qu'on leur donna en souvenir de cette séparation, leur est demeuré jusqu'aujourd'hui. Haçân, fils de Tàbit el-Ansari, a dit à ce sujet :

Quand nous fúmes arrivés à Batn-marr, alors se sépara de nous Khozâa pour se fixer dans des vallées profondes.

Là se fixèrent aussi Malik, Aslam et Malkân, tous fils de Kossayi, fils de Haritah, fils d'Amr-Mozaikiya. • Voulezvous, dit encore Amrân, possèder des plantations d'arbres dont les racines soient profondément enfoncées dans une terre humide et fangeuse, et qui fournissent des aliments dans les temps de stérilité, allez à Yatrib, cette ville riche en palmiers. • C'est Médine. Elle fut choisie par les Aws et les Khazradj, fils de Haritah, fils de Tâlebah, fils d'Amr-Mozaikiya. Aurràn dit encore : • Si quelqu'un de vous aime le vin et les liqueurs fermentées, les étoffes tissues d'or et de soie, les soins du commandement et de l'administration, والامر والتدبير فليطن ببعدي وحفيد<sup>(1)</sup> وها ارتى الشام فكان الذين سكنوها غسان تأل ألكاهن ومن كان منكم يريد الثياب الرقاق واللهير العتاق واللكوز والارزاق فليلحن بالعجراق فكان الذين لحقوا بالعراق مالك بن فهم الازدى وولدة ومن كان بالميرة من غسان على ما ذكرنا آنفا في هذا اللتاب وقال هشام أبن اللذي واما ان فكان يقول انما فرل من بالحيرة من غسان مع تتع بعد هذا برمان شم خرج عمو بن عامر مريقيا وولدة من مارب وخرج من كان يمارب من الازد يريدون ارضا تجمهم يقيمون بها فغارقهم وادعة بن عمو بن عامر مريقيا فسكنوا اربن بحدان وتحاف عنهم مالك بن الجان بن فهم

qu'il choisisse pour sa retraite Bosra et Halir. Par ces deux villes il entendait la Syrie; ce fut là que se retira la famille de Gassàn. · Que ceux, continua le devin, que leur goût porte vers les habits au fin tissu, vers les chevaux d'une race noble, les trésors et l'abondance des choses nécessaires à la vie, se transportent dans l'Irak. · Les familles quise retirèrent dans cette contrée furent Malik, fils de l'ehm-el-Addi, avec ses enfants, et ceux des Arabes de Gassân qui habitaient Hirah, comme nous l'avons dit précédemment dans cet ouvrage. Hicham, fils de Kelbi, disait cependant : · J'ai entendu dire à mon père que les Arabes de Gassân vinrent s'établir plos tard à Hirah, et qu'ils ne s'y rendirent qu'à la suite du Toblôs. ·

Ensuite Afur, fils d'Amir Mozaikiya, et ses enfants sortirent de Mareb. Les Ardites, qui habitaient ce pays, en sortirent aussi dans l'intention de chercher une contrée qui pût les recevoir tous, et de s'y établir. La tribu de Wadiāh, fils d'Amr, fils d'Amir Mozaikiya, se sépara d'eux et alla s'établir dans le territoire de Hamadân. Malik, fils d'elآبی عدی بن جرو بن مازن بن الازد نکان بعدهم بمارب منکنا ال ان کان من امرهم ما کان فی الهداک شیم ساروا حتی افذا کانوا بخیران تخلف ابو حارثة بن جرو بن عامر مریقیا ودعید آبن کعب بن این حارثة نانشیموا فی مذیح قال ابو المنذر ویقال ان ابا حارثة هو جد تحارث بن کعب بن این حدیفة الذی بخیران والله اعام شم سار جرو بن عامر حتی اذا کان بسین السراة ومکة اتام هناف اناس می بنی نصر بن الازد واتام معهم جران بن عامر الگاهی اخو جرو بن عامر میقیا وعدی بسی حارثة بن جرو مزیقیا وسار جرو بن عامر وبنو مازن حتی نزلوا بین بلاد الاشعوبین وعك على مآه یقال له غسان بین وادیین

Yéman, fils de Fehm, fils d'Adi, fils d'Amr, fils de Mazin, fils d'Azd, resta dans le pays de Mareb, et y régna après le départ de ses compatriotes jusqu'à la catastrophe qui ruina ce pays. Les familles émigrées étant parvenues à Nedjrân, Abou Haritah, fils d'Amr, fils d'Amir Mozaikiva, et Dîbal, fils de Kaab, fils d'Abou-Haritah, s'y arrêtèrent, et leur postérité se mêla parmi les Arabes de la race de Madhidj. Aboul-Mondir dit : « On prétend qu'Abou-Haritah était l'aïeul de Harit, fils de Kaâb, fils d'Abou-Hodaïfah, qui était établi à Nediran. Dieu seul est parfaitement savant. » Amr, fils d'Amir, continua sa route : quand il fut entre Sérat et la Mecque, quelques gens des descendants de Nasr, fils d'Azd, s'y arrêtèrent, avec Amrân le devin, fils d'Amir et frère d'Amr Mozaïkiya, ainsi qu'avec Adi, fils de Haritah, fils d'Amr Mozaîkiya. Pour Amr et les enfants de Mazin, ils continuèrent leur route, et vinrent camper entre le pays des Achârites et Akk, près d'un étang que l'on nomme Gassán, entre deux vallées appelées Zébid et Rima : ces deux vallées ont leur origine entre un plateau élevé qu'on appelle یقال لهها زبید ورمع وها نما یلی صدورها بین معید یقال له صعید گلیبك ویدی گیبال التی ترفع فی زبید ورمع فاقاموا علی غسان وشوروا مند فسیرا غسان وغلبت علی اسمائهم فسلا یعوفون الا بد قال شاعرهم

أما سألت فانا معشر نجب الازد نسبتنا والمآء غسان

قال والذين سموا غسان من بنى مازن الاوس والسررج ابنا حارثة بن ثعلبة بن قدو مربقيا وجفنة بن قوو مربقيا والحارث وعون وكعب ومالك بنو قدو مربقيا والتوم وعدى ابنا حارثة آبن ثعلبة بن امرى القيس بن مازن بن الازد واللاوم اخبار ئ تغرتهم ومن دخل منهم فى معد بن عدنان وماكان بيغهم

Säülel-Haibbl et les montagnes qui s'élèvent à Zébid et à Rimà. Ils s'arrètèrent donc près de Gassàn et burent de son cau; on leur donna à cause de cela le nom de Gassán, qui fit oublier leur véritable nom, et sous lequel seul ils furent connus désormais.

Un de leurs poëtes a dit :

Si tu l'informes de nous, nous sommes d'une race illustre, dont l'origine remonte à El-Azd et à l'étang de Gassan. (Ci-dessus, p. 216.)

Ceux des enfants de Mazin qui portent le nom de Gassân, sont el-Aws, el-Khazradj, tous deux fils de Haritah, fils de Talebah, fils d'Amr-Mozañiya, Djafnah, fils d'Amr-Mozañiya, Tawm et Adi, tous deux fils de Haritah, fils d' Tâlebah, fils d'Imou'l-Kais, fils de Mazin, fils d'el-Azd. Ils coonservent des traditions historiques sur la division de leurs familles, et sur celles de leurs branches qui se confondirent parmi les des-cendants de Maadd, fils d'Adaña, et qui curent ensuite des

من الحروب الى ان ظغرت بهم معد فاخرجتهم الى ال الحقوا بالسراة والسراة جبل الازد الذى هم به يقال لهم السراة ويقال له الجبل الازد الذى هم به يقال لهم السراة في السراة من هذا الجبل ظهرة فيقال لظهرة السراة ما الله المناب المناب المناب المناب وهزر بينه المسام وجبله وجبله والمناب وهزر بينه وبين الحاز مما يلى اقال دمشق والاردن وبلاد فلسطين وبلاق جبل موسى وقد كان اهل مارب يعبدون الشمس فبعت الله رسلا يدعونهم الى الله عز وجل ويرجرونهم ها كانوا عليه ويذكرونهم آلاً الله ونعمته عليهم أحدوا قولهم ان كورا الهم ان عليهم نعمة وقالوا لهم ان

guerres à soutenir contre les enfants de Maadd, dont le résultat fut que les Maaddites, les ayant vaincus, les chassèrent de leur pays. Obligés de chercher une autre demeure, ils vinrent à Sérat, Sérat est la montagne des Azdites qui sont nommés à cause 'felle Azdites de Sérat. On nomme cette montagne Hédjaz. C'est la crête seulement qu'on appelle proprement Sérat, comme on donne ce nom au dos d'un animal. Ils s'arrêtèrent donc dans ce pays, et établirent leur demeure dans la plaine, sur les hauteurs et dans tous les lieux voisins. Cette montagne est sur les confins de la Syrie qu'elle sépare du Hédjaz, en côtoyant le territoire de Damas, la province du Jourdain et la Palestine, et vient aboutir à la montagne de Moise.

Les habitants de Mareb adoraient le soleil. Dieu leur envoyă des prophètes pour les ramener au culte du vrai Dieu, les exhorter årenoneer à leurs supersitions, et leur rappeler les bienfaits dont il les avait comblés. Mais ils se montrèrent incrédules à leurs paroles, rejetèrent leurs avis, et en voulurent point reconnaître qu'ils fussent redevables des كنام الله رسلا نادّعوا الله ان يسلبنا ما انعم بـه عـلـيـنـا ويذهب عنا ما اعطانا وق ذلك يقول امرأة منهم كافرة

ان كان ما نصبح في ظلاله من ربكم فلينطلق بماله اليد عنا والى عياله

فدعت عليهم الرسل فارسل الله عليهم سيل العرم فيهدم سدّهم وغشى المآء ارضهم فاهلك مجرهم واباد حضرهم وازال اموالهم وانعامهم فاتوا فقالوا ادعوا لنا الله ان مجلف علينا نعمتنا ومخصب بلادنا وبردّ علينا ما شرد من انعامنا ونعطيكم موتفا ان لا نشرك بالله شيگا فسألت الرسل ربها ناجابهم الى ذلك

biens dont ils jouissaient à la bonté de Dieu. « Si vous étes envoyés de Dieu, disaient-ils, priez-le de nous dépouiller des dons qu'il nous a accordés. » Une femme infidèle de cette tribu a dit en ce sens :

Si les biens à l'ombre desquels nous sommes dès notre enfance vieunent de votre Seigneur, qu'il se retire avec ses richesses,

Pour en jouir lui-même, au lieu de nous, et pour en faire jouir les siens.

Les envoyés célestes ayant invoqué Dieu contre ces incédules, il envoya contre eux le torrent d'Arim, qui détruisit la digue; en sorte que les eaux couvrirent les terres, édéruisirent les arbres, ruinèrent les habitations et firent périr tous les troupeaux. Alors ils vinnent trouver leurs prophètes et leur dirent : «Priez Dieu qu'il nous donne de nouveaux biens à la place de ceux que nous avons perdus, qu'il rende la fertilité à nos terres, et qu'il nous ramène nos troupeaux, qui ont été dispersés de côté et d'autre. Nous promettons que nous n'associerons aucune divinité à Dieu dans le culte qui lui est dù. » Les prophètes prièrent Dieu واعطاهم ما سألوا فاخصبت بدادهم واتسعت عاشرهم ال اربن فلسطين وبداد الشام ترى ومنازل واسوانا فانتهم رسلم فقالوا موحدكم ان تؤمنوا بالله فابوا؛ آلا طغيانا وكغوا غرتهم الله كل عرق وباعد بين اسفارهم تال المسعودى واد قد ذكرنا جميد من اخبار السد وبداد مارب وقرو بن عامر وغيير ذلك عما تقدم ذكرة في هذا الباب فلنرجع الآن الى اخبار اللهان وقد كان أول من تكهن به سطيح الغسان انمه كان نامًا في ليدلة رضاية مع اخوته في لحمل ولناس نامًا في ليدلة ورن وتاوة وتال والضيا والشغق والظلام والغسق ليطوقمكم ما

en leur faveur, et Dieu leur accorda ce qu'ils demandaient. Leurs terres redevinrent fertiles et leurs cultures s'étendirent jusqu'aux confins de la Palestine et de la Syrie; on y voyait une multitude de villages, d'habitations et de marchés. Ensuite leurs prophètes vinrent de nouveau les trouver, les sommant d'accomplir l'engagement qu'ils avaient pris de croire en Dieu; mais, loin de déférer à leurs avis, ils devinrent plus insolents et plus infidèles. Dien, en conséquence, les dispersa de divers côtés, et dans des contrées fort éloignées l'une de l'autre.

Maintenant que nous avons donné un aperçu de l'histoire de la digue, du pays de Mareb, d'Anır, fils d'Anır, sans compter plusieurs autres renseignements qui se trouvent consignés, plus haut, dans ce chapitre, nous allons revenir aux devins. Le premier qui, chez ces peuples, pratiqua l'art de la divination fut Satih le Gassanide. Une nuit orageuse et sombre, comme il dormait avec ses frères, au pied d'une noutagne, en l'absence du reste de la tribu, il poussa un cri au millieu d'eux, et, la figure consternée, il dit : Par la lumière, par le crépuscule, par les (réabres, par l'obseurité!

طرق تألوا وما طرق يا سطيع قال حين سرى الليل البهيم بعلج وولاهم بسردج تألوا وما عبلامة ذلك قال امر سد نغارة ووحشة من الرجوة وحوة بعدها حرة في ليلة ترّة فانسربوا عن قوله واستهانوا بامرة وتعاصفت مدود من اودية هناليك ففاجلتهم في ليلة باردة توية كا ذكر فساتت الانعام والمواشى وكادت ان تذهب بعامتهم ولسطيع واشق بن صعب اخبار كثيرة عجيبة منها رويا تبع الحميرى في ان تجرق خرجت من ظالمة فوقعت بارس تهمة فالمت منها كل ذات ججيمة وما فسراة له في ذلك وكذلك خبر سطيح في رويا للوبذان وارتجاج الايوان وخبر سمانة وزويعة وما كان من امرها وخبر شأن

un fléau envahissant vous envahira. . - « Qui est-ce qui nous envahira, ô Satih? . - . Lorsque arrivera la nuit noire, le fléau se montrera, et les surprendra en défaut. » - « Et qui nous présage ce malheur? » - « Une chose dont la violence et la rage défient tous les obstacles; des ténèbres suivies de ténèbres dans une nuit des plus sombres. » Ils refusèrent de croire à ses paroles et méprisèrent ses avis. Cependant des torrents d'eau s'élancant des vallées environnantes les surprirent au milieu d'une nuit froide et orageuse, comme il . l'avait dit, entraînèrent les troupeaux, les bêtes de somme, et furent sur le point de les faire périr tous eux-mêmes. On cite beaucoup de traits extraordinaires au sujet de Satih et de Chikk, fils de Saab. Telle est, par exemple, l'histoire du Tobba himyarite qui vit en songe un charbon sortir des ténèbres, tomber sur la terre embrasée et y dessécher tous les réservoirs; puis l'explication que ces deux devins lui donnèrent de cette vision. Telle est encore l'aventure de Satih, lors du songe que firent les mobed, et de l'ébranlement du palais; celle de Semlakalı et de Zaubaâlı et tout ce qui

الظام والثجرة وما كان بين عك وغسان من للرب في رقة اللبي وخلاوته وتجنه ونرول غسان على اعلى الوادى وعك على اسفاه وما كان في ذلك من القيافة بينهم في طلوع الشمس وغروبها على ابلهم وخبر الشموثال بن حنا بن عاديا وما كان من امره وامر مازن الكاهن وما قال له حين طرقه لهلا وانتقياده الى دمّته وما كان من العنز الاقر والظلم الاجر والفرس الاشقر والجمل الازور والشيخ الاحقر وغير ذلك من اخبار اللهان والقيافة قد اتينا على ذكر ذلك فها سلف من كتينا في اخبار الرمان والاوسط وبالله التوفيق

leur arriva; l'histoire de l'autruche mâle et de l'arbre, Citons encore la guerre qui eut lieu entre Akk et Gassan, au sujet de la légèreté du lait, de sa pureté, de sa coagulation; l'établissement de Gassan dans la partie supérieure de la vallée, et de Akk dans sa partie inférieure; le rôle que joua alors parmi eux l'art du kiafet appliqué à l'inspection des chameaux, au lever du soleil et à son coucher; l'histoire de Samuel, fils de Hana, fils d'Adià, et ce qui se passa entre lui et Mazin le devin; ce qu'il lui dit lorsqu'il vint le surprendre pendant la nuit et qu'il se soumit à ses lois ; l'anecdote de la chèvre grise, de l'autruche mâle au plumage rouge, du cheval bai brun, du chameau boiteux, du pauvre vieillard, et une foule d'autres traits du même genre concernant les devins et ceux qui possèdent la science du kiafet. Au surplus, nous avons traité ce sujet en détail dans deux de nos ouvrages précédents, les Annales historiques et l'Histoire moyenne. La protection vient de Dieu.

### الباب الرابع والنمسون

ذكر سنى العرب والثجم وشهورها وما اتغنى بها وما اختلف

قال المسعودى عدد الشهور عند العرب وسائر الاعاج اثنى عشر شهرا فلنذكر سنى وشهور وايام ما اشتهر اهله من جبل الامم وهم العرب والغرس والروم والسريانيون والقبط اذكان تول الهونانيين في ذلك هو ما ذهبت اليه الروم وأهر نعبون لوصف قول الهند في السنين والشهور والايام وما ذهبوا اليه في ذلك من الحساب ومن تجعهم على ذلك من اصل الصين وكثير من الممالك والامم اذكان في ذلك خروج بما عليه الجمهور والمعهود بين الغاس ونجعل المبدأ في ذلك بسسني

### CHAPITRE LIV.

LES ANNÉES ET LES MOIS CHEZ LES ARABES ET LES PEUPLES ÉTRANGERS; ANALOGIES ET DIFFÉRENCES QU'ON Y REMARQUE.

Le nombre des mois chez les Arabes et chez tous les peuples étrangers est de douze. Nous parlerons des années, des mois et des jours chez les peuples qui ont acquis le plus de renom, tels que les Arabes, les Perses, les Roumi, les Syriens, les Coptes. Les divisions adoptées par les anciens Grecs sont précisément celles qui sont en vigueur chez les Roumi. Nous n'entrerons pas ici dans l'exposé des théories des Indiens relativement aux années, aux mois et aux jours, ni aux calculs qu'ils ont faits à ce sujet. Nous ne nous occuperons pas davantage du système imité des Indiens, qui est en usage chez les Chinois, dans beaucoup de pays et parmi beaucoup de peuples, parce qu'il est en dehors des usages reçus généralement et des conventions adoptées par le plus grand nombre. Nous commencerons par les années وشهور التبط لموافقتها السويانيين تم نعقب بعد دلك بذكر م شهور السريانيين وموافقتها الشهور الروم ثم نعقب بعد دلك بذكر سنى الغرس وشهورها وإيامها ثم نتبع ذلك بذكر سنى العرب وشهورها وإيامها ولاية علة استمق عندها تسمية كل شهر منها وكل يوم وما فإلته العرب ق تسمية الليالي وجهل من ذكر افعال النتمس والقر وتأثيرها في هذا العالم في الجمادات والنبات والحيوان وغير ذلك مما يقف عليه المتأمل عقد قراءته أن شاء الله تعليه المتأمل عقد قراءته أن شاء الله تعالى

et les mois des Coptes, parce qu'ils concordent avec ceux des Syriens. Ensuite nous traiterons des mois des Syriens et de leur concordance avec les mois des Roumi. Puis nous passerons à l'énumération des années, des ufois et des jours heat les Peress. De là nous arriverons aux années des Arabes, à leurs mois, à leurs jours. Nous expliquerons l'origine des noms donnés chez eux à chacun des mois et des jours. Nous rapporterons ce qu'ils ont dit sur les noms des nuits. Nous parlerons, en général, des mouvements du soleil et de la lune, ainsi que de l'influence qu'excreent ces astres, dans le monde, sur les corps inaninnés, sur les végétaux et sur les animaux, indépendamment de beaucoup d'autres questions qui viendront à la connaissance du lecteur.

## الباب الخامس والغمسون ذكر شهور القبط والسريانيين والخلان في اسمائها

وجهل من التاريخ

اوّل شهور القبط توت وهو ايلول بابه وهو تشوين الاوّل هاتـور وهو تشرين الثانى كيهك وهو كانون الاوّل طوبـه وهـو كانـون الثانى امشير وهو شباط برمهات وهو ادار برموده وهو نيسان بشنش وهو ايار باونه وهو حزيران ابيب وهو تموز مسرى هـو ان والقبط بعدها خسة آيام تدعا العميا تزيد على ما سمينا من شهورها وق ثلثهاية وستون يوما فتصيـر السنـة ثلـهمايـة وخسة وستين يوما واوّل يوم من السنة عند الغبط هو التاسع والعشرون من اب وعدة كل شهر منها ثاثون يوما فكانت آيام

### CHAPITRE LV.

MOIS DES COPTES ET DES SYRIERS, DIFFÉRENCE DE LEURS DÉNOMINATIONS; RÉSUMÉ DE LEUR, CHRONOLOGIE.

Voici l'ordre des mois des Coptes : 1° tot, qui correspond à eiloul (septembre); 2° babeh (techrin-el-ewel); 3° hatour (techrin-et-tani); 4° kihek (kanoun-el-ewel); 5° toubeh (kanoun-et-tani); 6° emchir (chebat); 7° bernehat (adar); 8° bernoudeh (niçàn); 9° bechnech (ayiar); 10° bauneh (hazirin); 11° abib (temouz); 12° mesri, (ab). En outre, les Coptes avaient cinq jours supplémentaires appelés avengles, qu'ils ajoutaient à la suite de leurs mois, tesquels faisaient trois cent soixante jours : de cette manière leur année comptait trois cent soixantecinq jours. Le premier jour de l'année, chez les Coptes, correspond au vingt-neuvième du mois d'ab (août). Le nombre de jours de chacun de leurs

السنة ثلقاية وخسة وستين يوما كعدة أيام سنة الغرس فكان أول توت أول أدرماه ثم كل شهر كذلك على هذا الوصف الى آخر ادرماه ثم كل شهر كذلك على هذا الوصف الى آخر ادرماه وهذا الحساب بعبنه مـوجـوذ في التجوم واهل مصر وسائر القبط في هـذا الرتحت وهوسنة اثنتين واثلثين وتلقاية يستعملون في حسابهم في الشهر غير ما قدمنا وذلك انهم وأدوا في أيام السنة ربع يوم على مذهب السهاندين والروم فصارت شهورهم مخالفة للمهور العرس وموافقة لشهور السهاندين والروم في عدد أيام السنة والتحق المنافقة والمنافقة القبط في كناب زنج بظاهوس فن أول سنة ملك فيلغوس وكان

mois est de trente. De là il suit que leur année a trois cent soixante-cinq jours, comme l'année des Perses. Le premier de tot correspondait au 1er d'adermah (novembre), et tous les mois suivaient dans cet ordre jusqu'à la fin de l'année des Coptes, qui était le dernier d'adermah. Cette concordance se trouve indiquée ainsi dans les livres de tables astronomiques. De nos jours, c'est-à-dire l'an trois cent trente-deux, les Égyptiens et tous les Coptes se servent d'une autre méthode dans leur calcul des mois. En effet, ils ajoutent aux jours de l'année un quart de jour, suivant la méthode des Syriens et des Roumi. Leurs mois concordent non plus avec les mois des Perses, mais avec ceux des Syriens et des Roumi, quant au nombre des jours de l'année. L'ère des Coptes, d'après le livre de l'Almageste, date du commencement de l'année où Bokhtnaçar monta sur le trône, laquelle année commença un mercredi. D'après le livre des Tables de Ptolémée, cette même ère date du début de la première année du

ارّلها بوم الاحد والتباين الذي بين تاريخ الخت ناصر وتاريخ يردجرد الف وثلاثماية وتسع وسعمون سنة فارسية وثلاثة اشهر والذي بين تاريخ فيلقوس وتاريخ بردجرد تسع ماية وخسا وخسين سنة وثلاثة اشهر وبين تاريخ الاسكندر وتاريخ يردجرد تسعماية واثنتين واربعين سنة من سنى الروم ومايتان وتسعة وخسون يوما وبين تاريخ يردجرد وتاريخ المجرة من الايام ثلاثة الذي وستهاية واربعة وعشرون يوما فارل هذه التواريخ تاريخ البخت ناصر ثم تاريخ فيلقوس ثم تاريخ البضه الاسكندر ثم تاريخ المجرة ثم تاريخ يردجرد وتاريخ العرب من قرل السنة التي هاجر فيها رسول الله صاحم من مكة الى للدينة وكان الرابع الحيية من شهريار بن كسرى ابرويزكان إقرام اللفائة، وتاريخ يردجرد بن شهريار بن كسرى ابرويزكان إقرام اللفائة، وتاريخ يردجرد بن شهريار بن كسرى ابرويزكان إقرام اللفائة، وتاريخ

règne de Philippe, laquelle année commença un dimanche. Entre l'ère de Bokhtnaçar et celle d'Yezdidjird, il y a mille trois cent soixante et dix-neuf années perses, plus trois mois. Entre l'ère de Philippe et celle d'Yezdidjird, il y a neuf cent cinquante-cinq ans et trois mois. Entre l'ère d'Alexandre et celle d'Yezdidjird, il y a neuf cent quarante-deux années roumiques, plus deux cent cinquante-neuf jours. Entre l'ère d'Yezdidjird et l'hégire, on compte trois mille six cent vingtquatre jours. La première de ces ères est celle de Bokhtnaçar; vient ensuite l'ère de Philippe, puis celle de son fils Alexandre, puis celle de l'hégire, puis celle d'Yezdidjird. L'ère des Arabes date du commencement de l'année dans laquelle le prophète de Dieu émigra de la Mecque à Médine, année dont le premier jour sut un jeudi. L'ère des Perses date du commencement de l'année de l'avénement au trône d'Yezdidjird, fils de Chehriar, fils de Kesra-Perviz,

الروم والسريانيين من اول سنة ملك الاسكندر وكان اولها يوم الاثنين والله اعظ

# الباب السادس والعمسون

ذكر شهور السريانيين ووصف موافقتها لشهور العرب وعدد آيام السنة ومعرفة الانوآء(ا)

فارًد دلك ان آيام السنة ثلاثماية وجُسة وستّون يوما وربع يوم وهي مُتلفّة في العدد فنيسان ثاثون يوما وايار احد وشلتون يوما وحزيران ثاثون يوما ولمّاني عشرة منه رجوع الشمس هابطة من الشمال وهو اطول يوم في السنة وليلتد اقصر ليلة

laquelle année commença un mardi. L'ère des Roumi et des Syriens date du commencement de l'année du règne d'Alexandre, dont le premier jour est un lundi. Dien sait la vérité.

#### CHAPITRE LVI.

MOIS DES SYRIENS; LEUR CONCORDANCE AVEC LES MOIS ARABES; NOMBRE DES JOURS DE L'ANNÉE; CONNAISSANCE DES ANWA.

Il faut d'abord remarquer que les jours de l'année sont au nombre de trois cent soixante-cinq et un quart de jour. Les mois ne sont pas tous d'égale longueur. Niçán (avril) compte trente jours; ayiar (mai) trente et un; hazirán (juin) trente : c'est le dix-huitéme jour de ce mois que le soleil revient de l'hémisphère septentrional, aussi est-ce le plus long jour de l'année, comme sa nuit est la nuit la plus courte. Temouz (juillet) compte trente et un jours; ab وتحوز احد وثلثون يوما واب احد وثلثون يوما فاذا انسلخ اب ذهب الحرِّ قال محمد بن عبد الملك الزيَّات

> برد المآء وطاب الم ليل والتذّ الشراب ومضى عنك حريرا ن وقصص عنك حريرا

وايلول ثلثون يوما ولحس منه عيد زكريا ولعشر منه تبطلع الصوفة فينصرى الحرّ ولثلث عشر منه عيد الصليب وهذا اليوم الرابع عشر منه وق هذا اليوم تغتج الترع يحصر على حسب ما ذكرنا فيها سلف من هذا الكتاب ولثمان عشر منه يستوى الليل والنهار قال ابو نواس

مضى ايلول وارتفع الحرور واخبت نارها الشعرى العبور

(août) trente et un également. Quand ce dernier mois est passé, la chaleur s'en va. Mohammed, fils d'Abd-el-Mélikez-Zeyiat, a dit:

L'eau est devenue fraîche, la nuit douce, la boisson pleine d'agréments:

Car hazirân, temouz et ab sont maintenant loin de toi.

Eiloul (septembre) a trente jours. La fête de Zacharie tombe le 5 de ce mois. Le 10, la lune entre dans sa douzième mansion, appelée es-sarefet (la conversion), c'est la fin des chaleurs. Le 13 est la fête de la Croix; mais, en réalité, c'est le quatorze qu'on la célébre. Dans ce jour, on ouvre les digues en Égypte, comme nous l'avons dit plus haut dans cet ouvrage (t. Il, p. 364). C'est le 18 du même mois qu'à lieu l'équinoxe. Abou-Nowas a dit:

Eiloul est parti, la chaleur a disparu : le rapide Sirius a éteint ses feux.

وتشوين الاول احد وثلثون يوما وفيه يكون المهرجان وبين الغوروز والمهرجان ماية وتسعة وستون يوما وعند الغرس الأ معنى المهرجان انه كان لهم ملك في تديم الزمان من ملوك الفرس قد عم ظلم خواص الناس وعوامهم وكان يسمى مهر وكانت الشهور تسمى باسماء الملوك فقيل مهر ماة ومعنى ماة والناس عند الله الملك طال عمود واشتدت شوكته فات في النصف من هذا الشهر وهو مهرماة فستى ذلك اليوم الذي مات فيه مهرجان وتفسيرة فقس مهر ذهبت لان الفرس تقدّم في لفتها ما توخرة العرب في كلامها وهذه اللغة الفهلوة وفي الفارسية الادلى واطل المرات بالمعراق مفيرها من محدن الشام بجعلون هذا اليوم اول يوم من الفتنا فتغير فيه الغوش

Le mois de techrin-el-ewel (octobre) a trente et un jours. C'est dans ce mois que se trouve le mihrdjan (automne). Entre le naurouz et le mihrdjan on compte cent soixante-neuf jours." Voici, d'après les Perses, quelle était l'origine du mot mihrdián. Dans les anciens temps, ces peuples avaient un roi dont la tyrannie se faisait également sentir aux grands et aux petits. On l'appelait Mihr. Or, comme les mois étaient désignés sous le nom des rois, ce mois fut appelé mihrmah, mah signifiant mois. On l'appela ainsi parce que ce roi, dont la vie fut très-longue et la puissance très-grande, mourut au milieu du mois de mihrmah. Le jour de sa mort prit le nom de mihrdjûn, ce qui veut dire : « l'âme de Mihr est partie. » En effet, les Perses placent au commencement de la phrase les mots que les Arabes placent à la fin; je parle de l'ancienne langue des Perses, de celle qui est connue sous le nom de pehlevi. Les habitants de Merwat, dans l'Irak, ainsi que d'autres villes de la Syrie, considérent ce jour comme le premier de l'hiver : c'est en effet à cette date qu'a lieu le والآلات وكثير من الملابس ولخمس منه وهو تشربي الأول عيد كنيسة التجامة ببيت للقدس وفي هذا العيد تجتمع النصاري من سائر الارض وتنزل عندهم النار من السباء فتسرح هنالك النتمع وتجتمع فيه من المسلمين خلق عظيم المغطر الى هذا العيد ويقلع فيه ورق الريتون وتكون المنصاري فيه اتأصيص ولهذه النار حيلة لطينة وسر عظيم تحد ذكونا وجه للحيلة في ذلك في كتابنا المترجج بكتاب القضايا والتجارب وتشريس الآخر ثالثون يوما وكنون الأول ثالثون يوما ولنسع عشرة منه يكون النهار تسع ساعات ونصف وربع وفي منتهى قصوة والليل اربع عشرة ساعة وربع وهو منتهى طوله وليلة للحامس وعشرين

changement des tentures, des meubles et de la plupart des vétements. Le 5 du même mois de techrin-el-euel se célèbre la fêté de l'Église de la Résurrection, à Jérusalem. A cette occasion, les chrétiens se réunissent de tontes les contrées de la terre; le feu descend du ciel au milieu d'eux et les flambeaux se répandent dans toutes les directions. Beaucoup de musulmans assistent en curieux à la célébration de cette fête : on y arrache des feuilles d'olivier. Il existe chez les chrétiens, au sujet de cette fête, plusieurs légendes. Quant à ce feu merveilleux, il est prodait à l'aide d'un art tes subtil et d'un grand secret, dont nous avons dévoilé le mystère dans celui de nos ouvrages qui est initialé: Le livre des jugements et des expériences.

Techrinelakhir (novembre) compte trente jours. Kanoun-el-ewel (décembre) en compte trente également. Le dix neuf de ce mois, le jour n'a que neuf heures trois quarts; c'est le plus court de toute l'année; par contre, la nuit dure quatorze heures un quart, et c'est la plus longue de toutes. C'est dans la vingt-inquième uuit de ce mois que l'on céمنه ميلاد المسيح عمّ وكانون الآخر احد وثلثون يبوما واؤل يوم منه القلندس فيكون فيه بالشام لاهله عيد يوتدون ق ليلته النوران ويظهرون لا سها بمدينة انطاكية ربما يكون ق كنيسة القسيان بها أأأ من القداس عندهم وكذلك بسائر الشام وبيت المقدس ومصر وارش النصرائية كلها وما يظهر اصل دين النصرائية بانطاكية من الفرح والسرور وابقاد النبران ويساعدهم على ذلك كثير من اعوام الناس وكثير من خواصهم وذلك ان مدينة انطاكية بها كرين البطريين المعظم عندهم في دينهم وان النصرائية تسيّ انطاكية طهور النصرائية كان بها والبطارة عند النصرائية اربعة اؤلهم طهور النصرائية كان بها والبطارة عند النصرائية اربعة اؤلهم

lèbre l'anniversaire de la naissance du Messie. Kanoun-el-akhir (janvier) a trente et un jours. Le premier de ce mois est le jour des kalendes. C'est une fête pour les habitants de la Syrie. Pendant la nuit, ils allument des feux et exposent ce qu'ils appellent le saint-sacrement, principalement à Antioche, dans l'église d'el-Kaçian. Les mêmes cérémonies ont lieu dans toute la Syrie, à Jérusalem, en Égypte, et dans tous les pays occupés par les chrétiens. Non-seulement les gens du commun, mais encore les grands, prennent part en foule à ces réjouissances, à ces divertissements, à ces feux de joie qu'allument les chrétiens à Antioche, C'est dans cette ville que se trouve le trône du patriarche, le dignitaire le plus élevé de leur religion. Les chrétiens donnent à Antioche le nom de Ville de Dieu, ou bien encore de Ville du roi, ou même de Mère des villes, parce que c'est dans son sein qu'a commencé à paraître le christianisme. Il y a quatre patriarches chez les chrétiens. Le premier est celui de la ville de Rome; le second est celui de Constantinople, très-belle

صاحب مدينة رومية ثم الثاني وهو صاحب مدينة قسطنطينية وهي احسن واسمها القديم بوزيطيه ثم الثالث وهو صاحب الاسكندريّة من ارض مصر ثم الرابع وهو صاحب انطاكية ورومية وانطاكية لبطرس فبدوا برومية لانسها لبطرس ثم خموا بانطاكية لانها له وتعظيما لبولس وقد احدثوا كرسيا خامسا ببيت المقدس ولم يكن هذا متقدما وأتما هو محدث وكان لايليا وفي بيت المقدس اسقف والمورة لُدٌّ من ارض فلسطين وبانطاكية ايضا كنيسة بولس وتعرف بانطاكية بدير البراغيث وفي ما يلى باب نارس وبها أيضا كنيسة اخرى تدعى أَثَّمُونيت ولها (١) عيد معظم عند النصرانية وكذلك بها كنيسة بربارا وكنيسة مريم وه كنيسة ville, dont le nom ancien était Bouzitiah (Byzance); le troisième est celui d'Alexandrie, en Égypte; le quatrième est celui d'Antioche, Rome et Antioche étaient sous la direction de Pierre : toutefois, on a donné la primauté à Rome, parce qu'elle avait appartenu plus particulièrement à Pierre; ensuite, en mémoire de lui et par respect pour Paul, on a clos la liste des patriarches par Antioche. Plus tard on a érigé un cinquième siège à Jérusalem, qui ne remonte pas à une aussi haute antiquité que les autres, puisque auparavant cette ville, connue aussi sous le nom d'Ilia, avait uu évêque, ainsi que le territoire de Loudd (Lydda), faisant partie de la Palestine.

Il y a à Antioche une église dédiée à Paul, qui est conuue sous le nom de Deire-beraguit (couvent des puces); elle est située près de la porte de Perse. On y voit encore une autre église, que l'on nomme Achnounit, où l'on célèbre une fête qui est très en honneur chez les chrétiens. Il faut aussi citer l'église de Barbara et celle de Marie. Cette dernière, cous-

مدورة وبنجانها من احدى مجاتب العالم في التغييد والرفعة وقد كان الوليد بن عبد لللك بن مروان اقتلع من هذه الكنيسة عدا عجية من المرصر والرخام لمجدد دمشق جلت في البصر ال ساحل دمشق وعلق الاكثر بهذه الكنيسة الى البصر ال ساحل دمشق وعلق الاكثر بهذه الكنيسة الى البصود خبر عجيب في كنيسة المهونيت وكانت خارج السور من انطاكية وفي في ايدى اليهود نعرضت المهود دار لللك بانتاكية بدلا من كنيسة المهونيت وهذه الدار التي كانت دار الملك تعرن بانطاكية في هذا الوقت بدار اليهود واليهود حيلة احتالوها حين خرجت اللنيسة من ايديهم حتى تتلوا من النصرانية خلقا عظيا في هذه الكنيسة من نشر truite en rotonde, est une des merveilles du monde par sa

solidité et sa hauteur. El-Walid, fils d'Abd-el-Mélik, fils de Merwan, en avait fait enlever de magnifiques colonnes de marbre et de marbre blanc qu'il destinait à la mosquée de Damas, et qui furent transportées par mer jusqu'à la hauteur de cette ville. Toutefois la plus grande partie des colonnes est restée dans l'église, où on les voit encore aujourd'hui. Il se passa un fait assez étrange entre un des rois de Rouni, à Antioche, et les juifs, au sujet de l'église d'Achmounit, qui était située en dehors des murailles de la ville, et qui appartenait aux juifs. Ceux-ci recurent, en échange de cette église, le palais royal à Antioche. Voilà pourquoi le bâtiment qui servait de palais royal est connu de nos jours sous le nour de Maison des jaifs. Lorsque l'église sortit de leurs mains, les juifs imaginèrent une ruse par laquelle ils firent périr, dans l'enceinte du bâtiment, beaucoup de chrétiens en sciant les poutres (de la toiture) ou par d'autres stratagèmes.

خشب فيها وغير ذلك وقد قدّمنا اخبار بطرس وبولس وما كان امرقا بمدينة رومية وغيرقا من تلاميذ للسبج وتغرقهم في البلاد وذكرنا قشة الملك الذي بنا مدينة انطاكية وهو المعرون بانطيخس وتغسيرة تحرّط الحائط وكان اسم انطاكية بالرومية على اسمه انطيخس فيلما ورد المسلمون وافتتحوها حذن الاحرن الاالالف والنون والطآء وق تاريخ النصاري المكليّة وغيرها من اهل النصرائية يكون لمولد المسبح الى وتتنا هذا وهو سنة اثنتين وثائين وثاهاية تسعماية واربعون سنة وبكون من سنى الاسكندر الفا ومايتين وشها وخسين سنة وبكون من

Nous avons raconté précédemment l'histoire de Pierre et de Paul, ainsi que ce qui leur arriva à tous deux dans la ville de Rome. Nous avons parlé aussi des autres disciples du Messie et de leur dispersion dans les différentes contrées de la terre. Il a été également question du roi qui bâtit Antioche et qui s'appelait Antiochus, mot qui signifie celui qui construit l'enceinte. Chez les Roumi, cette ville (nommée en arabe Antakiyé) s'appelait Antiochus, d'après son fondateur; mais lorsque les musulmans vinrent et en firent la conquête, il ne resta de ce nom que les lettres élif, noun et ta. Dans la chronique des chrétiens melkites et dans d'autres ouvrages des sectateurs de cette religion, on lit que depuis la naissance du Messie jusqu'à cette époque, c'est-à-dire l'an trois cent trente-deux, il s'est écoulé neuf cent quarante ans; que de l'ère d'Alexandre à cette même époque il s'est écoulé douze cent cinquante-cinq ans; enfin qu'entre Alexandre et l'apparition du Messie il y a un intervalle de trois cent neuf ans. Voilà ce que j'ai tronvé dans la chronique des ق تاريخ المُللية في كنيسة الغسيان يمدينة انطاكية وسنذكر بعد هذا الموضع جملا من الناريخ في باب نفردة لذلك ان شآخ الله فلنرجع الى وصف حساب الشهور شياط ثمانية وعشرون يوما وربع ثلت سنين متوالية والرابعة كبيسة فتكون تسعة وعشرين يوما ونكون تلك السنة ثلثهاية وستا وستون بيوما ولسبع منه تسقط الجمرة الاولى وفي الجبهة ولاربع عشرة منه تسقط الجمرة الثانية وفي الرُبِّرة ولاحدى وعشرين منه تسقط الجمرة الثانثة وفي الصوفة ويغصرن البرد وثلثة ايام من اخرة ايام المجوز وادار احد وثلثون بوما واربعة من الله تتم ايام الم

melkites, conservée dans l'église d'el-Kaçian, à Autioche. Plus loin, nous donnerons un résumé de cette chronique dans un chapitre spécial, s'il plaît à Dieu.

Revenons maintenant au dénombrement des jours de chaque mois. Chebat (février) compte vingt-huit jours un quart pendant trois années consécutives. La quatrième année est kabiçch, c'est-à-dire qu'on y intercale un jour dans le mois de chebat, qui se trouve alors en compter vingt-neuf; ce qui fait, pour cette année là, un total de trois cent soixante-six jours. Le sept de ce mois tombe la première djemrah (brouillard annonçant l'approche da printemps); on l'appelle et-djebhah. Le quatorze tombe la seconde djemrah; on l'appelle et-zoubrah. Le vingt et un tombe la troiseme djemrah, que l'on nomme es-sargha; puis le froid commence à disparaître. Les trois derniers jours du mois sont (les trois premiers) de ceux qu'on appelle aiam-et-adjouz (les jours de la vieille).

Adar (mars) compte trente et un jours. Les quatre premiers complétent ceux que l'on appelle aiam-el-adjouz; ils sont au uombre de sept, auxquels les Arabes donnent les الكبوز والعرب تسمى هذه السبعة ايام صِنَّ وصِنَّبْر ووَبْر وآمِر ومُورِّد وَآمِر وَمُور وَمُعَمِلُ وَمُور وَمُعَالِم وَمُعْمِلُ وَمُعِمِّ وَمُورِد وَمُور وَمُور وَمُور وَمُعَلِم وَمُور وَمُعَلِم وَمُور وَمُعَلِم وَمُور وَمُعَلِم وَمُور وَمُعَلِم وَمُعَلِم وَمُعِمُون وَمُعَلِم وَمُعِمّ وَمُعَلِم وَمُعِمّ وَمُعَلِم وَمُعْمِلُم وَمُعْمِلُم وَمُعْمِلُم وَمُعْمِلُم وَمُعْمِلُم وَمُعْمِلُم ومُعْمِلُم وَمُعْمِلُم وَمُؤْمِن وَمُعْمِلُم وَمُوم ومُوم ومُنْ مُنْعِمُون ومُنْ مُوم ومُنْمِونُهِم ومُنْمِونُ ومُوم ومُنْمُوم ومُنْمُوم ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمِونُ ومُنْمُوم ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُوم ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمِ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْم

كُسِعُ الشتاء بسبعة غبر بالصنّ والصِنَّبْر والوَبْر وبآسر واخيه مُوَّهُد ومُعَلِّلِ ومُعَلِّلِي ومُعَلِّلِي المُطْ

ولخس عشرة من ادار يستوى الليل والنهار وتدخيل الشمس الحمل وهذا اليوم تحويل سنة العالم قال ابو نواس<sup>(2)</sup>

uoms suivants : sinn, sinnabr, webr, âmir, moutamir, mouâllil, moutfi-el-djemr. Le poëte a dit :

L'hiver est poursuivi l'épée dans les reins par sept journées sombres et néfastes: par es-sin, par es-sinnabr, par el-webr,

Par âmir et sou frère moutamir, par mouâllil et par moutfi-eldjemr.

Le quinze d'adar tombe l'équinoxe. Le soleil entre alors dans le Bélier. Ce jour-là il y a changement d'année. Abou-Nowas dit à ce sujet :

Ne vois-tu pas que le soleil est entré dans le Bélier, et que le moment est arrivé où les heures se partagent également?

Les oiseaux, longtemps muets, ont recommencé leurs concerts; le vin a acquis toute la plénitude de sa force généreuse.

La terre, sous la parure de fleurs dont elle est recouverte, porte un vétement que tu prendrais pour un costume de fête.

Livre-toi done à la boisson; livre-toi à la joie comme la nature; car déjà la face du temps se montre parée d'un nouvel éclat. وليس محلول النتمس الخمل يستوى الخمر سنة واعا اراد محولها قرتها من الخول وهو الغرقة الله المسعودى داما شهور الروم فهى موافقة لشهور السريانيين في العدد وذلك ان اوّل شهور الروم بنوارخوس وهو كانون الثان وقد قدمنا في اوّل بوم منه يكون القلندس وشباط فراخاويس وادار مرطبوس ونيسان ابريلوس ايار ماينوس حزيران يونيوس تموز يوليوس اب اغسطس ايلول سطريوس تشرين الاول افريطيوس تشويين الاخر نوبوطس كانون الاول دجهونوس

Ce n'est pas par l'influence de l'entrée du soleil dans le Bélier que le vin acquiert jamais toute sa force; mais, par fexpression hawlaha, le poête a voulu dire sa paissance, en prenant hawl dans le sens de kouwet, force, puissance.

Quant aux mois des Roumi, ils concordent avec les mois syriens pour le nombre des jours. Le premier de leurs mois syriens pour le nombre des jours. Le premier de leurs mois est benwarikhous, qui correspond à kanoun-et-tani (janvier). C'est au commencement de ce mois qu'a lieu, ainsi que nous l'avons dit plus haut, la fête appelée les kalendes. Chebat s'appelle chez les Roumi frakhawis; adar, martious; niçân, abrilous; ayiar, mainous; hazirân, younious; temouz, youlious; ah, agoustous; eiloul, setrious; techrine-lewel, afritious; techrinel-akhir, noubouts; kanoun-el-ewel, definious; ouch

## الباب السابع والممسون ذكر شهور الغرس

شهور الغوس كلها تلثون يوما فارّلها فروردين ماه واوّل يوم مفه النوروز وبينه وبين المهرجان ماية واربعة وتسعون يوما والثاني ارديمهشتها و خوردادماه تيمرماه فيصروز عيد المهرجان ومردادماه وشهريرماه ومهرماه ويوم السادس عشر منه المهرجان وابأتماه فيه ابافروز عيد ابانكاه وقي اخره خسة ايام الغودجان (أأ وادرماه اوّل يوم منه بخرج اللوج راكبا بغاله بالعراق وارض فارس ولا يعرف ما وصغنا الا بالعراق وارض المجم

## CHAPITRE LVII. MOIS DES PERSES.

Les mois des Perses comptaient tous trente jours, en commençant par ferverditment (mars). Le premier jour de ce mois était e naurouz; entre cette fête et le mitrdjin on comptait cent quatre-vingt-quatorze jours. Le second mois était ardibilichtment (avril). Ensuite venait khourdadment (mai); puis tirmah (juin), qui marquait le milieu entre le naurou et le mihrdjän; puis mourdadment (juillet); puis chehrirmah (avoit); puis mihrmah (septembre): c'était le seize de ce mois que tombait le mihrdja. Venait ensuite abânnah (octobre); le jour nommé abanrouz était la principale fête de ce mois (abangadh); il se teminait par les cinq jours (intervalaire), nommés feroadedján; puis adermah (novembre). Le premier de ce mois avait lieu la procession du Kausedj, monté sur une mule: Cet usage n'était en vigueur que dans l'Irak et dans le Fars; les habitants de la Syrie, du Djézirch, de l'Égypte

مدة من الآيام للجوز والثوم واللحم السمين وما عدا دلك من الاطامعة للحارة والاشربة للحفلة الدافعة الدبود فينظهر طارد للمرد ويصبّ عليه للآء المارد فلا يجد لذلك شيئًا من المد ويصبح بالفارسية كرما كرما يعنى للرّ للرّ وهذا وقت عند الاعاجم يطربون فيه ويظهرون السرور وكذلك في أوقات كثيرة من فصول السفة ودوران الادرخُسش وديخاه ويسهمن ماة واسفند ارمز ماة فذلك ثلثماية وخسة وستون يوما

et du Yémen n'en avaient aucune connaissance. Lors de ces fêtes, et pendant plusieurs jours, on mangeait des noix, de l'ail, de la viande grasse et, en général, de tous les aliments échaulfants; on faisait également usage de boissons échauffants et propres à combattre le froid. Cependant on voyait paraître celui qui représentait l'ennemi-du froid; on versait sur lui de l'eau froide; bien loin d'en éprouver aucune sensation désagréable, il criait en langue perse : guerna, guerna, c'est-à-dire, « chaud, chaud. » Ces jours étaient pour les Perses une occasion de réjouissances publiques; il en était de même à plusieurs autres époques des saisons de l'année, selon le jour où tombait l'aderkhoch (g\* jour du mois ader). Venaient ensuite déinmah (décembre), puis bahmannah (janvier), et enfin is fendarmourmah (février). Ces douze mois forment un total de trois cent sois anter-cing jours.

## الباب الثامن والخمسون ذكر ايام الغرس<sup>(1)</sup>

هرمز وبههن واردیبهشت وشهریر واسفندارمر وخرداذ ومرد اذ ودیباذر واذر وابان وخور وماه وتیر وجوش ودبر ومهر ودمل<sup>(®)</sup> واسروش ونروردین وبهرام وارم وفیع یقول الشاعر

باكرٌ بنا لذَّة المُدام في يوم سَبت ويوم رام شَرِيطتي فيه ان تراني وتتَ النُحَى فَاترَ الكلام

وباد وديبادين وادر واشتاد واسمأن وداماد وماروسفغد وانبران ناما ايامهم المعروفة بالـغرودجان فهى اهـنـدكاه اسمــهـاه مشركاه مشروكاه كاساة <sup>(3</sup>وكانت العرب *تسمى* هـذه الايام للـُمسة

### CHAPITRE LVIII.

NOMS DES JOURS CHEZ LES PERSES.

Hormuz, Bahman, Ardibiticht, Chahrir, Isfendarmouz, Khourdad, Mourdad, Deibader, Ader, Abân, Khour, Mah, Tyr, Djouch, Dabar (pour Deibamihr), Mihr, Damal, Osrouch (Surouch), Ferverdin, Bahram, Ram. Ce jour est cité dans les vers suivants.

Bois avec nous un vin délicieux, à la première heure du sabbat pendant le jour de ram;

Je m'engage à avoir, dès l'aurore, la parole lourde et embarrassée.

Puis viennent Bad, Deibadin, Ader (pour Ard), Achtad, Asmân, Danad (pour Zamyad), Marousfend et Anirân. Quantaux jours appelés Feroudedjân (pour Ferverdeguiân), leurs noms particuliers sont: Ahendekah, Asmyah, Macharkah, Machroukah et Kaçah. Ces cinq jours ont reçu des ايام الهرير والهبير وقالب القهر وجادل الطعن ومذحذ البعير وكانت الغرس تكبس فى كل ماية وعشرين سنة شهرا واتما اخروا ذلك الى ماية وعشرين سنة لان ايامهم كانت سعودا وتحوسا فكرهوا ان يكبسوا فى كل اربع سنين يبوما فينتقل بذلك ايام السعود الى ايام التحوس ولا يكون السرور اوّل يوم من الشهر والله ولى التوفيق

## الباب التاسع والغمسون

ذكر سنى العرب وشهورها وتسمية ايامها ولياليها

شهور الاهلة اولها الحرم وايامها ثلثهاية واربعة وخسون يوما تنقص من السرياني احد عشر يوما وربع يوم فيفرق في كل ثلث

Arabes une autre dénomination, à savoir : le grondement, l'amputation, la force renversée, le coup de lance évité, le balancement du chameau. Les Perses ajoutafent un mois à chaque période de cent vingt ans. S'ils retardaient ainsi l'époque de leur embolisme, c'est qu'ils distinguaient les jours en heureux et malheureux; or, en intercalant un jour tous les quatre ans, les jours heureux auraient pris la place des jours malheureux, et le premier du mois n'aurait plus été un jour de fête. Dieu est le dispensateur des gràces.

#### CHAPITRE LIX.

ANNÉES ET MOIS DES ARABES; NOMS QU'ILS DONNAIENT AUX JOURS ET AUX NUITS.

Moharrem est le premier mois de l'année lunaire. Cette année se compose de trois cent cinquante-quatre jours, soit onze jours et un quart de jour de moins que l'année وثلثين سفة سفة فتفسطح تلك السفة العربية ولا يكون فيها نوروز وقد كانت العرب في الجاهلية تكبس في كل ثلث سفين شهرا وتسميه النسي وهو التأخير وقد ذم الله تبارك وتعالى النسي بقواء أعا اللّبي يُزادة في الصُغْر ورسمت العرب الشهور فيدات بالحرم لانه اول السفة واعا سبته الحرم لتصريحها فيد الحرب والغارات وصغر لاسواق كانت بالهين تسمى الصغوبة كانوا يمتارون منها ومن تخلّف عنها هلك جوعا وقال نابغة بن خبيان

انی نهیت بنی دبیان عن اقر وعن تربّعهم فی کل اصغار وقد قیل انما سمی صغرا لان المدن کانت تخلو من اصابها

syriaque, ce qui fait une différence d'une année au bout de trente-trois ans. L'année arabe se termine sans qu'on célèbre (la nouvelle année) par un naurouz. Avant l'islam, les Arabes intercalaient un mois supplémentaire tous les trois ans; c'est ce qu'ils nommaient nagi ou retard. Dieu a blaimé cette coutume dans le verset du Koran: · Le naçi n'est qu'un surcroit d'infidélité. · (Chap. 1x, 37.) Les Arabes avaient établi un ordre régulier dans leurs mois, lis partaient de moharrem, qui est le premier mois de l'année; il fut nommé ainsi parce que, pendant toute sa durée, la guerre et le pillage étaient interdits (haram). Safar devait son nom aux foires dites safarych qui se tenaient dans le Yémen: les Arabes venaient s'y approvisionner, et ceux qu'i ne s'y rendaient pas s'exposaient à mourir de faim. Le poéte Nabigah, fils de Dobian, a employé ce mot :

C'est moi qui ai interdit aux Beni-Dobian les vases remplis de vin et l'usage de s'asseoir dans tous les marchés (asfar).

Selon d'autres, ce mois fut nommé ainsi parce que les

111.

لخروجهم الى الحرب وهو مأخوذ من قولهم اصغرت الدار اذا خلت وربيع وربيع لارتباع الناس والدواب فيهها فان قيل قد توجد الدواب تربع في غير صداً الوقت قيل قد يحكن ان يكون هذا الاسم لرمها في هذا الوقت فاستهر تعريفهها بذلك مع انتقال الرمان واختلافه وتهادى وجهادى بلحود للما فيهها في الرمان الذي سميت به صدة الشهور الانهم لم يعطوا ان الحر والمرد يدوران فينتقل اوقات ذلك ورجب لحرفهم يقال رجبت الشي اذا خفته وانشد

### فلا تهيبها ولا ترجبها

وشعبان لتشعبهم الى مياههم وطلب الغارات ورمضان لشدة

maisons étaient alors vides d'habitants, occupés qu'ils étaient à se faire la guerre. En effet, dans leur langage, on se servait du terme asfarat pour dire qu'une maison était vide. Les deux rébi correspondaient à l'époque où les Arabes campaient sur les pâturages (rabá) avec leurs troupeaux. Si l'on objecte que le campement avait lieu aussi pendant d'autres mois, on doit remarquer que ces deux mois furent nomniés pour la première fois ainsi au moment du pâturage, et qu'ils conservèrent leur nom lorsque le rapport entre les noms des mois et les saisons n'existait plus. Les deux djournada rappelaient la congélation de l'eau qui avait lieu à l'époque où ces deux mois reçurent leurs noms; car les anciens Arabes ignoraient que l'été et l'hiver faisaient le tour des mois et se transportaient progressivement de l'un à l'autre. Redjeh signifiait la crainte; on emploie le terme redjeb pour marquer qu'on redoute ou qu'on respecte une chose, témoin ce vers :

Ne la révère pas et ne la respecte pas.

Châban était ainsi appelé parce que les Arabes se dis-

حر الرمضاء في ذلك الوقت الوجه انه اسم من اسحام الله تعلى ذكرة ولا بجوز أن يقال رمضان وأنما بجوز أن يقال شهر رمضان وشوال لان الابل كانت تشول في ذلك الوقت بادئابها من شهوة الضراب وكذلك كرضت العرب الترويج فيه ودو والقعدة لتعودهم فيه عن الحرب والغارات ودو الجمة لان للج فيه والاشهر للحرم في الكحرم ورجب ودو القعدة ودو الجمة واشهر للج شوال وذو القعدة وعشرين من دى الجمة والايام المعلومات ابام العصر والايام المعدودات ايام التشريق والتجميل باتفاق غير جائز الا في اليوم الثالث من يوم المصر فدال ذلك على أن

persaient (châab) pour chercher des citernes et pour piller, Ramadân devait son nom à la chaleur brûlante qui se dégage du sol pendant ce mois. On dit aussi que c'est une des épithètes données à Dieu (voir le Kamons à ce mot); il n'est pas correct de dire « ramadân » tout court, il faut dire « le mois de ramadan. » Chawal a été ainsi nonimé parce que les chameaux dressent leur queue dans cette saison, qui est celle de l'accouplement. Les Arabes ne permettaient pas le mariage pendant ce mois, Dou'l-kâdeh indique qu'ils se reposaient des fatigues de la guerre et du pillage; Dou'l-hiddjeh, qu'ils célébraient le pèlerinage. Les mois sacrés étaient : moharrem, redjeb, dou'l-kadeh et dou'l-hiddjeh; les mois du pèlerinage : chawal, dou'l-kâdeh et les vingt premiers jours de dou'l-hiddjeh. On nommait jours connus les dix premiers jours de ce dernier mois, et jours comptés, les jours du téchrik (voyez page 421). La course (de Mina à Mozdelifah) n'étant permise, de l'avis de tous, que le troisième jour après la fête du sacrifice, il faut en conclure que le premier, des jours comptés tombait le lendemain de cette fête. التغييل في تلثقة ايام وصدا خلاق الغرأن لاخبار الله تعالى ان التخميل في بوصين من للعدودات وادا كانت تلعدودات ما التخميل في يومين من للعدودات وادا كانت تلعدودات ما المعلومات صفيه اولا تمانع بين العرب ان يقول القائل انهتك في الشهر والاتبان اتما كان في بعضه وجشتك في اليوم والخبئ في بعض اوتاته ولا يصام يوم التحرولا يوم الغطر ولا أيام منى لغرض ولا تطوع لئمنى الغين عم عن دلك ولم يخس فرضا من تطوع بالنهى فالواجب الامتناع على ما وصغنا وقد ذكر عن عقبة بن عامر ان الغين عليم السلام نهى عن صيام

Car si la fête des sacrifices était comprise parmi les jours comptés, il s'ensuivrait que la course en commun (tâdjil) aurait duré trois jours, ce qui est en contradiction avec le passage du Koran, où Dieu autorise la course dans l'un des deux jours comptés. (Cf. II, v. 199.) Au contraire, en adoptant notre définition des jours comptés, on voit que les jours connus font partie de ceux-ci, et que l'immolation des victimes pendant la fête du Sacrifice coïncide avec l'un des jours connus, puisqu'ils sont compris dans les jours comptés. Il faut remarquer, en outre, que les Arabes disent sans difficulté : « Je viendrai chez toi ce moisci, ou je viendrai aujourd'hui, » sans désigner plus particulièrement le jour et l'heure. Le jeune est interdit le jour du sacrifice, le jonr du fitr et pendant la durée de la station à Mina. (Voyez d'Ohsson, Tableau de l'empire Ottoman, t. II, p. 10.) Cette interdiction est d'obligation divine et non un acte de soumission à une défense émanant du Prophète; or celle-ci n'implique pas une obligation divine, mais une obligation canonique, c'est-à-dire l'abstention, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs. La défense faite par le Prophète de jeuner pendant les trois jours du téchrik a été ثلثة ايام التشريق وق تجميع ما ذكرنا من المعلومات والمعدودات والصيام قى ايام التشريق خلاق بدئ الغاس وايام التشريق العصر من في الجمة العصر الخياب ثاني النحو واحتراها القالت عشر من في الجمة العصر التشريق وي ايام مني ولياليها فقالت طائفة اتما محبت ايام التشريق لانهم كانوا يذخون الذبائح تمني ويشرقون الخسم كانوا لنخمون الذبائح يمني ويشرقون الخسم كانوا المتصريق لانهم كانوا يخرجون يمني وغيرها كالمردلة الى مصليات لهم في فضاء من الارض يمني وغيرها كالمردلة الى مصليات لهم في فضاء من الارض يسمونها للشارق واحدها مشراق فيستحون ويدخون فعسجت ويدخون وليحدون الطبقة فليستحون ويدخون وليعتب بذلك ايام التشريق وليع قول اخر وهو ان طائفة

transmise par Okbah, fils de Amir. Au surplus, tout ce que nous venoos de dire sur les jours connus et les jours comptés, comme sur le jeune du téchrik, est matière à contestation. (Ce qui est certain c'est que) les jours du téchrik commencent le lendemain de la fête du Sacrifice et se terminent le 13 de dou'l-hiddjeh, à la prière de l'après-midi.

On ne s'accorde pas davautage sur l'étymologie de téchrik, c'est-à-dire des jours et des nuits de la station à Mina. Les uns, pour l'expliquer, disent qu'après avoir immolé les victimes à Mina, on exposait (charrak) la chair au soleil pour la faire sécher. Les autres prétendent que les pèlerins, pendant leur station à Mina et à Mozdelifah, allaient se prosterner et prier dans des chapelles situées au milieu de la plaine et nommées mécharik, au singulier michrak; de là le nom donné aux jours de cette cérémonie. Enfin, on cite une troisème opinion d'après laquelle téchrik viendrait de charrak, qui signifie immoler des animaux. On rappelle à ce propos défense faite par le Prophète de sacrifier des brebis

رقت اند مأخوذ من دبح البهائم وهو الشّرق وتألوا أن النبي صلّمم نهى عن الحصية بالمشرقة بعنى المشقوقة الاذبي بالطول فهى ايام التشريق والمناس في التشريق من أهل الارآء والقسل كلام كثير لا يحمّده كتابنا هذا وأما ذكروا ما أوردناه لتغلغل الكلام بنا اليم واتصاله بما تدمناه وأن كان كلاما يأمن بالمقف والايام النسات كل أربعاً متوافق أربعا من الشهر مثل أربع خلون وأربع عشرة خلت وأربع عشرة بقيت وأربع وعشرين بقيت وأربع بقيت فاما أسماء الايام فأولها الاحد سمى بذلك لانه أول يوم خلقة الله من الرمان وبذلك نطقت التوراة وقد تدمنا في صدر هذا ألكتاب ما في الايام من بدء

moucharvakah, c'està-dire celles qui ont les oreilles fendues en long. Voilà en quoi consistent les jours du téchrik; mais cette question a suscité parmi les théologiens des différentes sectes de longues discussions dont il ne peut être parlé ici. Les détails que nous venons de donner étaient amenés par le sujet de ce chapitre avec lequel ils ont une certaine liaison; mais, à vrai dire, ils sont du domaine de la jurisprudence.

Les jours néfastes étaient les mercredis du mois dans lesquels entrait le nombre quatre, par exemple: le quatrième ou le quatorrième jour du mois, le quatorrième jour avant la fin du mois, ou le vingt-quatrième, ou le quatrième. Voici l'explication du non de chaque jour de la semaine: le dimanche a été nommé el-ahad, parce qu'il est le premier jour que Dieu créa dans l'éternité; cela est attesté positivement daus le Pentateque, Dès le début de notre ouvrage, nous avons dit quelle partie de la création s'accomplit pendant chacun des jours de la semaine. (T. 1, p. 47 et suiv.) Le luudi fit nomuné étain, parce qu'il était le deuxième للفتى وسمى الاقتين لاند تأوي له وسمى الثلثا لاند تألت والاربعا لاند رابع وللمبيس لاند خامس وللمعقد لان للفق اجتمع فيه لاند رابع وللمبيت لان للفق اجتمع فيه والسبت لان للفق اجتمع فيه من قولهم نعل سبنية اذا كان مقطوعة الشعر يقال سبب شعرة وسمدة اذا تطعم وكانت العرب تسميها في الجاهلية الاحد اول والاقتبى اهون الثلثنا جُبار والاربعا دبار للخميس مركزس وللهمعة عُرُوبة والسبت شِيار وكان يسمون الشهر الحجرم ناتق صغر تقيل طالبق ناجر اسلخ امنع احداك كسع زاهر برك حون او نعس وهو ذو المجة ونعد اختلفت العرب في اسماء الاربعة ذرقت طائفة منها ان اولها الوسمى وهو للخريف

jour; le mardi, tlata, parce qu'il était le troisième; le meredi, arbad, parce qu'il était le quatrième; le jeudi, khamis, parce qu'il était le cinquième; le vendredi, djoumáh, parce que les différentes parties de la création furent alors réunies (tbid, p. 485); le samedi, sabat, parce que à la fin de ce jour Adam fint créé et l'œuvre de la création terminée. Le terme sabat est pris ici dans le même sens que naal-sabtyeh, qui signifie des chaussures de cuir tanné. On dit aussi sabata et sammada, pour exprimer l'action d'enlever les poils.

Les Arabes, avant l'islamisme, nommaient le dimanche ewel, le lundi abwan, le mardi djoubar, le mercredi doubar, le jeudi mounis, le vendredi droubah, le samedi chyar. Ils appelaient le mois de moharrem natik, les mois suivants sufar, takil, talik, nadjir, aslakh, amiah, ahlat, kaçá, zahir, bérek, et le dernier harf on nans, qui correspondait à dou¹hiddjeh. Ils différaient dans la manière de désigner les saisons: les uns commençaient par le wazmi, qui est l'automue, puis venaient l'hiver, l'été et la chalenr violente (kaidh). ثم الشتا ثم الصيف ثم القيظ ومنهم من يعد الاول من فعول السنة الربيع وهو الاشهر والاعم والعرب تقول خرفنا في بلد كذا وسفنا في بلد كذا وسفنا في بلد كذا وشهور العرب ليست مرتبة على فصول السنة ولا على حساب سنة الشمس بل التحرم وغيرة من الشهور العربية قد يقع تارة في الربيع وتارة في غيرة من فصول السنة وشهور الورم مرسومة على ما يوفق فصول الشمس الذي يقطع فيها الربيم موسومة على ما يوفق فصول الشمس الذي يقطع فيهها في الطول والقصو وظهور ما يظهر فيه من التجوم البائنة في الطول والقصو وظهور ما يظهر فيه من التجوم البائنة لابصار واستنار ما يستتر مفها على مر الدهور والسندين وهي اثنا عشر شهرا على حسب ما ذكرنا أن أولها تشرين الأول الى المول وتعلى معلى متهور معلومة من

Les autres, suivant un ordre plus connu et plus répandu, commençaient l'année par le printemps. On disait kharrafna, c'est-à-dire nous avons passé l'automne dans tel pays, ou bien chatawna, nous avons hiverné; terabbána, nous avons passé le printemps; sifna, nous avons passé l'été. Les mois arabes ne sont pas réglés d'après le cours des saisons ni le calcul de l'année solaire. Moharrem et les autres mois tombent tantôt au printemps, tantôt dans une saison différente. Au contraire, les mois grecs (syriaques) sont établis selon l'ordre régulier des saisons, d'après la marche du soleil dans les signes du zodiaque; on y tient compte du plus ou moins de durée des jours et des nuits de chaque mois, de l'observation des étoiles visibles en tout temps et de celles qui se cachent pendant une période déterminée. Comme nous l'avons expliqué déjà, ces mois sont au nombre de douze, compris entre téchrin I et eiloul. Chaque saison se هذه الاثنى عشر غير خالية ولا منتقلة انتقال الشهور العربية ولك برج منها شهر فايلول وتشرين وتشزين لسلطان السوداء وكانون وغباط لسلطان البلغم وادار ونيسان وأيار لسلطان الدم وحويران وقبوز واب لسلطان الصغراء فايلول برجه السنيلة وتشرين الاؤل برجه الميران وتشوين الآخر برجه المغران وتشوين الآخر ليجه المون وكانون الثانى برجه للحدى وشياط برجه الدو وادار برجه للحوت ونيسان برجه للمدل وأيار برجه الثور وحويران برجه للحوت ونيسان برجه السرطان وأيار برجه الاور محويران برجه للجوزاء وقسوز برجه السرطان واب برجه الاسد قال المسعودي وسندكر فيها يرد من هذا الكتاب جملا من الكلام في الطبائع وفسول السنة وما يلاثم ذلك من المأكل والمشارب وغير ذلك عما لحيق بهذا السنيات

compose de quatre mois; ils ne sont ni incomplets ni mobiles comme les nôtres. Chacun de ces mois répond à un signe du zodiaque. L'atrabile domine en eiloul et durant les deux téchrin (septembre, octobre, novembre); la pituite dans les deux kanoun et chebat (décembre, janvier, février); le sang, durant adar, niçân et ayajar (mars, avril, mai); la bile, durant hazirân, 'temouz et ab (juin, juillet, août). Eiloul a pour signe du zodiaque l'Épi; téchrin I, la Balance; téchrin II, le Scorpion; kanoun I, le Sagitaire; kanoun II, le Chevreau; chebat, le Verseau; adar, le Poisson; niçân. le Bélier; ayiar, le Taureau; hazirân, les Gémeaux; temouz, l'Éxervisse; ab, le Lion.

Dans un des chapitres suivants nous parlerons rapidement des éléments, des saisons, des aliments et des boissons propres à chaque époque de l'année, et d'autres sujets analogues. (Yoyez tome IV, chap. LXIL.)

## الباب الستون

ذكر قول العرب في ليالى الشهور القرية وغيرها

كانت العرب تخبر عن القر في كل ليلة من الشهور على حسب ما هو به من الضياء وغيرة على طريق للسنّلة والجواب فتقول قيل اللغر ما انت يا ابن ليلة ، قال رضاع تحييّلة ، حل اعلها برُمِيّلة، تيل قا انت الليلتين ، قال حديث استين ، ذواق ، افك ومين ، قبل قا انت الثلاث ، قال حديث فتيات ، تجعهن من شنات ، وقيل قليل اللبات ، قبل قا انت الاربع ، قال عقد .

#### CHAPITRE LX.

DICTONS DES ARABES SUR LES NUITS DES MOIS LUNAIRES, ETC.

 وأنس، قبل لما انت لست، قال وَسِرُوبِتُ، قبل لما انت لسبع ، قال تصغرى الشغع ، وقبل دُلِّهُمُّ الشَّبع ، قبل لما انت لشان ، قال تعرف على القنيع ، قبل لما انت لشان ، وقبل رغيف اقتسمه اخوان ، قبيل لما انت لتشع ، قال تلتقط في الخُبُر، قبل لما انت لعشر، قال تحسق الملجر، قبل لما انت لاحدى عشرة ، قال أرى مسآه وأرى بكرة ، قبل لما انت لائت عشرة ، قال موثق المسير، في المبدو وللمصر، قبل لما انت للنت عشرة ، قال قر باهر ، يغشى عبى المناطر ، قبل ما انت لاربع عشرة ، قال قر باهر ، يغشى عبى مثل الحياب "ا ، قبل لما انت لست عشرة ، قال تم السام المام

dire, je dure peu). - Que deviens-tu la sixième nuit? (On me dit) marche et couche-toi. - Que deviens-tu la septième nuit? Je suis une clarté jaune qui brille à l'horizon, ou (selon une autre version) je voyage au crépuscule. -Que deviens tu la huitième nuit? Je suis l'astre des amants, ou (selon une autre version) je ressemble au pain que des frères se partagent. - Que deviens-tu la neuvième nuit? On trouve en moi l'onyx (je suis tachetée de noir et de blanc). - Que deviens-tu la dixième nuit? Je témoigne de la sincérité de l'aurore (allusion à ce que les Orientaux nomment soubh-sadik). --- Que deviens tu la onzième nuit? On me voit le soir, on me voit le matin. - Que devienstu la douzième nuit? J'assure la marche du voyageur au désert et dans les villes. - Que deviens-tu la treizième nuit? Je suis la pleine lune dont l'éclat éblouit les yeux. - Que deviens-tu la quatorzième nuit? J'ai tout l'éclat de la jeunesse et je suis éclairée comme le nuage. - Que devienstu la quinzième nuit? Ma croissance s'arrête et ma vie s'écoule. - Que deviens-tu la seizième muit? Je diminue à

الغرب والشرق ، قبل ها انت لسبع عشرة ، قال ركب الغقير الغقر وغير على انت لشان عشرة ، قال تليل البقاء ، سربع الغناء ، قبل ها انت لتسع عشرة ، قال بكلي الطلوع ، من الخشوع ، قبيل ها انت لعشرين ، قال اطلع "حرة ، وأزى بكرة ، قبيل ها انت الحدى وعشرين ، قال اطلع الشرى ، الا ربت ما أزى ، قبيل ها انت لانتجن وعشرين ، قال مسفع خطب ، وليت حرب ، قبيل ها انت للت وعشرين ، قال المنب ، طلع في الغنس ، قبيل ها انت للربع وعشرين ، قال اطلع في قسمة ، ولا اجبل ظلمة ، قبيل ها انت لجس وعشرين ، قال الما في قسمة ، ولا اجبل ظلمة ، قبيل ها انت لست وعشرين ، قال دنا الاجبل ، وانقطع علال ، قبيل ها انت لست وعشرين ، قال دنا الاجبل ، وانقطع قالامل ، قبيل ها انت لست وعشرين ، قال دنا الاجبل ، وانقطع قالامل ، قبيل ها انت لست وعشرين ، قال دنا ما دنا ، فليس ق

l'heure de mon lever et de mon coucher. - Que devienstu la dix-septième nuit? Je suis la monture du pauvre épuisé par la faim. — Que deviens-tu la dix-huitième nuit? Je m'arrête peu et je m'évanouis bientôt. - Que devienstu la dix-neuvième nuit? Je suis modeste et je tarde à paraître. — Que deviens-tu la vingtième nuit? Je me lève dès l'aube et je me montre le matin. - Que deviens-tu la vingt et unième nuit? J'ai fourni une longue course avant de me laisser voir. - Que deviens-tu la vingt-deuxième nuit? Je suis la flamme du combat, le lion de la guerre. - Que deviens-tu la vingt-troisième nuit? Je suis comme une gerbe de feu au milieu de la nuit? - Que deviens-tu la vingtquatrième nuit? Je me lève mutilée et je n'éclaire plus les ténèbres. - Que deviens-tu la vingt-cinquième nuit? Pendant ces nuits-là, je ne suis plus ni la pleine lune ni le croissant. - Que deviens-tu la vingt-sixième nuit? Le terme de ma course est proche et c'en est fait de mes espérances. -Que deviens-tu la vingt-septième nuit? l'approche du but

من سنا، قبيل قا انت لقان وعشرين، تال اطلع بُكرا، ولا أين ظهراء ، قبيل قا انت لقسع وعشرين، قال اسمق شعاع المتمس، ولا اطيلا للجلس، قبيل قا انت اثقلقين، قال هدلال المستقبل، سريع الاهل، وكانت العرب تسمى الثلاث الاولى من مستقبل، سريع الاهل، وكانت العرب تسمى الثلاث الاولى من تنابها ثلاث جُهر والتي تنابها ثلاث جُهر والتي تنابها ثلاث يحقو في الثلاث التنافي من الشهر الثلاثة الاولى منها ثلث كُرَع وقي الثلاث التي تلبها ثلث كُرَع وقي الثلاث التي تلبها ثلث كُرَع وقي الثلاث التي تلبها ثلث عُلَم وقيل قا وجم المؤلف إلى المنافق المنافق المنافق والمثلث قبر وست نقل وقلت بيض وثلث كُرَع وثلث ظم وست خناديس حناديس ونبائان وذات تعلق المعودي فاما ما ذهب البه العرب ق تسمية القر فانها تسميه في ليلة طلوعه صلالا

et j'ai perdu ma splendeur. — Que deviens-tu la vingt-haitième nuit? Je me lève le matin, et à midi je deviens invisible. — Que deviens-tu la vingt-neuvième nuit? Je devance les rayons du soleil et je m'arrête peu. — Que deviens-tu la trentième nuit? Je suis un croissant qui s'avance et disparait aussibit.

Les Arabes nommaient les trois premières nuits du nois les trois gourar; les trois nuits suivantes, djahr; les trois autres nuits, douvar; les trois suivantes, bid. Dans la seconde moitié du mois, les trois premières nuits étaient appelées doari; les trois suivantes, doulan; les trois autres nuits, monhab. D'après une autre version, les nuits du mois portaient les noms suivants : les trois hétal, les trois kamar, les six nohal; les trois bid, les trois doura, les trois doulam, les six hanadiz, les deux dadián et la (dernière) unit monhab. Les Arabes donnaient à la lune différentes dénominaوما لهر يستندر فهو فندل ثم تسميد قبرا اذا ما استندار واذا ما حَجَّر فاضاً فهو قبر تأل محرو بن ابن ربيعة

وقَكِير بدا آبن خس وعشري بن له تألّب آلفتايات قرما تم يستري ثلاث عشرة منه وفي ليلة السوآء ثم ليلة البدر لاربع عشرة ويقال غلام بدر ادا امتلاً شبابا تبدل ان بحتم الإيال عين حكرة بُدُرَة اذا كانت حديدة كعين الغرس والليال البيض ليلة ثلث عشرة واربع عمرة وخس عشرة والليال الدرع في التي تسود صدورها وتبيض سائرها والتحال اذا ما طالع عليه التجمع والسواد حين يستنز بيلاون خلف

tions. La nouvelle lune, depuis son apparition et tant qu'elle ne s'était pas arrondie, se nommait hélal; quand elle était dans son plein, kamar; lorsqu'elle brillait entourée d'un cercle mince, komair. Amr, fils d'Abi-Rébyáh, a dit:

Lorsque la petite lune (komaîr), vieille de vingt-cinq nuits, parut à l'horizon, les jeunes filles lui dirent : Levez-vous.

Le treize du mois elle a atteint tout son développement; cette nuit est nommée nuit d'égalité (sawd). La nuit du quatorze est la nuit du bedr, pleine lune. On emploie le mot bedr en parlant d'un adolescent qui n'est pas encore arrivé à la puberté; on dit de l'œil qu'il est hadrah ou badrah, lorsqu'il est vif comme celui du cheval. Les nuits nommées bid, blanches, sont celles du treize, du quatorze et du quinze. Les nuits dourá ont été nommées ainsi parce qu'elles sont obscures au commencement et qu'elles deviennent ensuite lumineuses. Le terme mouhak s'applique à la lune quand elle n'est pas éclairée par le soleil; sawad, lorsqu'elle est cachée par le soleil et derrière cet astre. On

الشمس ويقال قد حجر القر ادا استدار تحط دقيق من غيران يغلظ ويغال قد افتق القر ادا اصابته فرجـة من الـحساب تخرج فكل سواد من الليل حندس والليالى الرهر الليالى البيض والرهرة البياش

# الباب الحادى والستون ذكر القول ؛ تأثير النيون ؛ هذا العالم وجمل مما تيل ؛ ذلك وغير ذلك مما لحق بهذا الباب

قال المسعودي دهبت الحكاء جمعا من المونانيين وغيـره ان انعال القرق الجواهر التي تبلنا عظهم الا انها اتصر من انعال الشمس وهو الثاق بعدها وذلك أن انشهور به تــــــون وعلى

emploie le mot haddjara quand elle est entourée d'un cerde mince et sans épaisseur. Le mot aftaka signifie que les rayons de la lune brillent à travers les nuages. Toute nuit noire est nommée hindir; les nuits lumineuses sont nommées zohr, du mot zohret, qui signifie blancheur.

#### CHAPITRE LXI.

DE L'INFLUENCE DU SOLEIL ET DE LA LUNE SUR CE MONDE; RÉSUMÉ DES OPINIONS ÉMISES À CET ÉGARD, ET AUTRES DÉTAILS QUI SE RATTACHENT À CE SUJET.

Les savants de la Grèce et des autres pays sont unanimes à reconnaître que la lune exerce, sur tous les êtres qui sont devant nous, une influence notable, mais inférieure pourtant à celle qui émane du soleil. L'influence de la lune vient immédiatement après; c'est elle qui règle le cours des mois, et sa marche en détermine les phases; elle agit d'une حسب حركته يجرى امرها وافعاله تُرى اعظم واسبى في حيوان البحرخاصة وهو يخى النبات ويعظم الشار ويسمن لليوان ويلزم النسآء الطمت زمانا محدودا قال المسعودي وقد تغازع الغاس في كيفية تصور للجنين في الرحج فذهب قوم من اهل القدم الى ان في المنى قوة تصور للجنين اما منه واما من دم الطمت وذهب قوم الى ان في الرحج قالبا يتصور فيه للجنين مقام الغامل والمعتود ذكر جالينوس في كتابه في المنى عن بقراط ان مقام المنى مقام الغاهل وان للجنين يتصور في دم الطمت من المنى قال والمنى يعطى الدم مثل للحركة تم يستحيل روحا فيخرج قال والمنى يعطى الدم مثل للحركة تم يستحيل روحا فيخرج قال والمناهدين والحرا فيخرج المناهدين والمناهدين وال

manière plus directe et plus sensible encore sur les animaux qui peuplent la mer. C'est la lune qui fait germer les plantes et grossir les fruits. Elle engraisse les animaux et assujettit les femmes au flux périodique pendant un temps déterminé.

Il y a différentes opinions sur la formation du fœtus dans la matrice. Ceux qui soutiennent que le monde est éternel: prétendent que la faculté créatrice existe dans la semence de l'homme et que l'embryon est formé tant par cette semence que par lesang des menstrues. Selon d'autres, la matrice renferme un moule où se façonne l'embryon. Galien, dans son traité de la liqueur séminale, dit, sur l'autorité d'Hipporate, que la semence a une action à la fois active et passive sur la procréation du fœtus. Au contraire, "l'autorr de la Logique (Aristote) croit que la semence est uniquement active et que le germe provient du sang des menstrues dans l'imprégnation. « La semence, dit-il, donne au sang une sorte de mouvement, puis il se change en substance animée et sort enfin de la matrice. « Galien sou-

بى الرحج وزعم جاليفوس أن للجنين يكون من المنى وانه تجدف البه الدم الذى هو الطمت والروح من العروق والشريابات فيكون من للنى ومن ذلك الدم الذى يجذبه ومن الربح التى تصبير البه من الشريابات قال وكون للهندى يمثراة كون النبات والطبيعة تصورة من المنى والدم وتغدل الطبيعة في الجنين ما تعلم في النبات لان برر النبات يحتاج أنى أرض لينال منها ما يتغدى فالجنين أنى الرح والنبات بوسل عروقه من الاصول ليجذب بها وهي اصول للجنين وبرز النبات ينمت منع سوق ومن السوق اغصان كيارتم من صدقة الافصان إجراء اول ولود السوق اغصان كيارتم من صدقة الافصان إجراء اول ولود السوق اغصان كيارتم من صدقة الافصان إجراء اول ولود حدث ينتهى إلى الاقاصى ونظير ذلك بوجد في المنين متجدد

tient que le fœtus est formé par le sperme, qu'il attire à lui le sang du flux périodique ainsi que l'esprit vital des veines et des artères; en un mot, qu'il doit la vie à la combinaison de la semence, du sang qu'il aspire et de l'air qui lui arrive par les artères. Ce médecin ajoute : Le fœtus est soumis aux lois qui régissent la formation de la plante, et la nature, après l'avoir créé d'un mélange de semence et de sang, le développe comme elle développe la plante. Car de même que la graine a besoin de séjourner dans la terre pour y puiser les sucs qui l'alimentent, de même le germe humain a besoin de la matrice. Les vaisseaux sanguins sont pour ce germe ce que sont pour la plante les racines qui pénètrent dans le sol afin d'en tirer les sucs alimentaires. Enfin, comme la graine donne naissance à la tige, celle-ci aux branches mères, et ces branches à des rameaux qui produisent progressivement de nouvelles pousses jusqu'aux extrémités de la plante, ainsi, suivant la même loi de développement, du corps du fœlus partent comme d'une tige, trois branches, dont chacune est analogue aux racines السوق في بدند ثلثة من كل واحد من الاغصان الاصول وهي الشريان الاعظم والعرق الاجون والنُخاع ثم تجد كل واحد من هذه تتشعب منه شعب كالاغصان المنقسمة الى اغيصان اخر حتى ينتهى الى الاطوان ثم قال بعد ذلك ان المني هو التعرك لغفسه وان لجنين يكون من الرجل والمراة ودم الطمث وحكى جالينوس عن انبدقلس ان اجزآء الولد منقسمة في منى الذكر والانثى وان شهوة الجماء تسوق هذه الاجرآء الى الالتيام وهذا موجود في كتاب انبدقلس الكبير فيها ذكرة من مذهبه في كيفية تركيب العالم واتصال النفس بعالمها وغير ذلك وقد ذهب قوم من اهل القدم الى ان ذلك هو اجزآء تخرج من اعضآء الانسان لطيغة من جنس سائر du végétal, à savoir, la grande artère, la veine cave et la carotide. Ces trois grands vaisseaux se partagent à leur tour en un grand nombre de canaux, comme les rameaux qui se subdivisent en une infinité de rameaux plus petits jusnd'à l'extrémité de l'arbre. Galien dit aussi que la semence fécondante possède par elle-même sa force de locomotion et que le fœtus est formé par l'union des sexes et le sang des menstrues. Le même auteur, citant Empédocle, nous apprend que les molécules organiques du germe sont réparties dans la semence du mâle et de la femelle et que l'appétit vénérien les pousse à se combiner. Cette théorie se trouve dans le grand ouvrage d'Empédocle où ce savant a exposé son système de la composition du monde, de l'union de l'âme avec le monde qui lui est propre, et d'autres opinions de ce genre. Quelques partisans de l'éternité du monde ont soutenu que des membres du corps humain sortent des molécules très-subtiles et organisées comme chacun de ces membres, qu'elles se déversent dans la matrice, s'y alimentent et اعضآء الانسان فتصب في الرح فيتغدى مند ويضوا فيكون من ذلك الجنين ومنهم من رأى أن هذة الاجرزآء الواردة من سائر اعضآء الذكر يقاربها موادّ من الرح ومن مآء المراة عند اجتماعها فيكون الجنين من ذلك ومن اجل ذلك صار الولد يشبه أباه في الاغلب من سائر الاعضآء ويشكله وأهل بهت ابيه ولهذا وقعت الشبهة بين البنين والابآء في الاغلب من تشابه الاعضآء ومن هاهنا ادركت القافة للحاق النسب عند الشبع والشك في النسب وذلك على قول من رأى الحاق النسب بالقيافة من الفقهآء وقد تقدم الكلام في هذا المعنى فيها سلف من هذا الكتاب في بأب القيافة وللغاس في كيفية تصور الجنين في الرح وما بدوَّة وما عنصرة وكيفية نقله من النطفة الى finissent par se développer et former le fœtus. Selon d'autres, ces molécules en sortant du corps du mâle rencontrent certaines matières dans la matrice et la semence féminine au moment de l'imprégnation, et de leur combinaison naît le fœtus. Voilà pourquoi, disent-ils, l'enfant ressemble à son père dans la conformation générale de ses membres, et rappelle les traits de son pere et ceux de sa famille paternelle. Or c'est à cause de la ressemblance qui existe dans l'ensemble entre les enfants et les pères, et en tenant compte de cette analogie de traits, que les physiognomonistes distinguent les généalogies authentiques de celles qui sont fausses. C'est du moins ce qu'autorisent les jurisconsultes qui rattachent la recherche des généalogies à l'étude du kiafet. Nous avons déjà parlé de cet art et nous lui avons consacré un chapitre particulier. (Voyez ci-desus, ch. ы,

La manière dont le fœtus se forme dans le sein de la mère, son origine, sa substance, ses transformations d'une

p. 333.)

المُلقة ومن العلقة الى التُصْعَدَ الى استكال شكله كلام كثير منهم اعجاب الاثنين وغيرهم هي تقدم وتأخر اعرضنا عن ذكر ذلك اد كان فيه خروج عا اليه قصدنا في صدا المقتاب عالم الله المستودي والذي يقضي على سائر ما تقدم وصله وبقطع علم المعرف علم العقول عنده هو ما اخبر به البارى عز وجل في كتابه ورضح آلفريم في آلارتكام كفف كيف يكتابه لا يقال منهم المستائر بعده وابدى الدلالة بظهور حكنه دالة على توحيده استأثر بعده وابدى الدلالة بظهور حكنه دالة على توحيده والتغام منه فغال يا أيمًا النائل الى كفائم في رشب و النائل الى كفائمة وقع ورشب و والتغالم المنافل عن المبدأ الدين خلقهم منه فغال يا أيمًا النائل الى كفائمة وقع ورشب و ورسوس ورسوس

goutte de sperme en grumeau de sang, puis en masse de chair jusqu'à ce qu'il arrive à son entier développement, toutes ces questions ont donné lieu à de longues discussions, en particulier chez les dualistes (Manichéens), et parmi les savants anciens et modernes, Mais nous ne pourrions en parler ici sans nous écarter de l'objet principal de ce livre.

La conclusion de tout ce qui précède et devant laquelle la raison doit s'incliner, est celle que Dieu lui-même a révélée dans son livre : « C'est lui qui vous forme dans le sein de vos mères, au gré de sa volonté. Il n'y a point d'autre Dieu que lui, le Dieu puissant et sage. « (Koran, III., 4.) Dieu ne nous a point donné l'explication de ce nystère et de sa cause première; il s'en est réservé la connaissance et nous a manifesté sa providence, de laquelle découlent son unité et sa science, par les preuves de sagesse qu'il a daigné révéler à ses serviteurs. Dans un autre passage, Dieu dit: « Ó hommes, si vous doutez de la résurrection, sachez que nous vous vous doutez de la résurrection, sachez que nous vous

وسَّ مُصَّقَةً كُفَلَةً وَكُبِّر كُفَلَقَةً لِلْمَرْقَى لَكُمِّ وَلَمْ لِكُمْ وَلَقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِي اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِي اللَّمِ اللْمُحْمِلُهُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُحْمِلُهُ اللْمُحْمِلُهُ اللْمُحْمِلُهُ اللْمُحْمِلُولُهُ اللْمُحْمِلُولُهُ اللْمُحْمِلُهُ الْمُحْمِلُهُ اللْمُحْمِلُهُ اللْمُحْمِلُهُ اللْ

avons créés de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un grumeau de sang qui est devenu un morceau de chair, tantôt forme, tantôt forme. Afin de vous démontrer notre puissance, nous déposons dans le sein des mères ce que nous voulons, jusqu'au terme marqué, et puis nous vous en faisons sortir enfants à la mamelle. Vous atteignez ensuite l'âge viril; les uns meurent, les autres arrivent à l'extréme vieillèsse, et.c. , (Koran, XXII, 5.)

Parni les savants de l'antiquité et les légistes de l'âge moderne, l'action du soleil et de la lune et leur influence sur ce monde ont donné naissance à de longues dissertations. Tous ont proposé une théorie et attribué aux deux luminaires des propriétés distinctes. Ils ont recherché les effets produits par le second, c'est-à-dire la lune, lesquels se manifestent dans le flux et le reflux sur les côtes de la Chine, de l'Inde, de l'Abyssinie et du Yémen, ainsi que nous l'avons dit précédemment. Ils ont étudié son influence sur les minéraux, le cerveau des animaux et sur toutes les plantes; les phénomènes de développement déterminés par

عند نقصانه وما يكون من تحزانات المرضى في اليوم السابع من العلة والرابع عشر والحادى والعشرين لان القر اربعة اشكال هي اثبت صورته فيه شكل التغصيف وشكل التمام وشكل التنصيف عن المّام وشكل النحاق ولكل شكل من هذه سبعة ايام لانه في سبع ليال ينتصف وفي الرابع عشرة يتم وفي الحادية والعشرين ينتصف وفي الثامنة والعشريين يمتحق فكذلك البحرانات وعدد هذة الطائغة يعي في السابع والرابع عشر والحادى وعشرين والثامن.عشرين ويعير ايضا في تنصيغات هذه اذا كانت هذه اشكالا اثبت اشكال الشيء المنقسم وقد خالف هاؤلاء خلق كثير عن ذهب الى غير هذا القول وأن ذلك من قبل الاخلاط وغير ذلك من الطبايع الاربع وغيرة مما قد la pleine lune et les phénomènes contraires dans sa période décroissante; enfin les crises qui se manifestent chez les malades le septième, le quatorzième et le vingt et unième jour de la maladie. En effet, la lune se présente sous quatre aspects différents qui sont les formes les plus constantes de sa révolution : la forme semi-circulaire, la pleine lune, la forme semi-circulaire décroissante et la syzygie. Chacune de ces phases a une durée de sept jours; pendant les sept premières nuits, on voit une moitié de son disque; la quatorzième nuit, elle est dans son plein; la vingt et unième nuit, elle a diminué de moitié, et la vingt-huitième nuit, elle disparaît. Il en est de même des jours de crise; or, selon les partisans de cette doctrine, les crises des septième, quatorzième, vingt et unième et vingt-huitième jours sont favorables; ils admettent aussi comme tels les jours où la lune

n'a que la moitié de son disque, parce que ces quatre formes sont les divisions régulières et constantes du tout. Les contradicteurs de ce système rejettent ces démonstraانينا على ايضاحة في كتابنا المترجج بكتاب الراف وفي كتاب المبادي والتركيب وغير ذلك من كيفيات تأثير الشمس والقر فاما الدلائل على ان السماء على مثال الكوة ودورها بجميع ما الهماء من الكواتب كدورة الكوة وان الارس بجميع اجرائها من الهو والبحر على مثال الكوة وان كرة الارس مثبتة في وسط السماء كالمركز وتدرعا عند تدر السماء قدر نقطة من الدائرة صغرا ووصف الربع للسكون من الارض وما يعرض فيه من دور الفلك واختلان الليل والنهار ووصف خواس هذا الربع للسكون من الارض ووصف لمواضع التي تطلع الشمس فيها شهورا لا تغرب وما المع المشهورا لا تغرب علها شهورا لا تطلع فقد اتيفا على وصف جميع ذلك وما اتمع عليه وانتصب من البراهين وما قاله الماس في ذلك

tions et soutiennent que les crises morhides sont déterminées par les humeurs, par l'effet des quatre éléments et par d'autres causes que nous avons essayé d'élucider dans notre livre des Degrés, et dans l'ouvrage intitulé des Principes et des Compositions; nous y avons donné d'autres détails sur l'influence du soleil et de la lune.

On peut voir dans nos Annales historiques les arguments qui prouvent la forme sphérique du ciel, sa rotation circulaire avec foutes les planétes qu'il renferme. Nous avons démontré dans ce livre que la terre, dans toutes ses parties, continents et mers, a la forme d'une sphère; que le globe terrestre est fixe comme un axe au centre du ciel, et que, par sa petitesse, il n'a dans l'univers que la valeur du point dans le cercle. Nous avons décrit le quart habité du monde, l'action que la révolution du ciel y exerce, la succession des nuits et des jours, les propriétés que possède cette partie liabitable de la terre, les pays où le soleil reste pendant pluseurs nois de suite à l'horizon et disparait pendant des

ق كتابغاً المترجم بكتاب اخبار الزمان وما اوصعفا فيه من هيئة الافلاك والكواكب وأن الدرض مع ما وسغفا ق تدويرها للوصوعة في جون الغلك كالمُحّة في البيضة والفسيم جادب ايضا لما في ابدان الخلق من الحقة والارض جادبة لما في ابدانهم من الثقل اد كانت الارض عنولة حجر المغنيطس الذي يجتذب بطبعه الحديد وأن الارض منسومة بنصفين وبيضها خط الاستوآء وهو من المشرق ألى المغنوب وهذا عندهم هو طول الارض لانه أكبر خط في الغرق الدرض كما أن منطقة المبروج الحري خط في الغلك وعرض الارض من القطب المنوي اله التقطب المنوية الدرس في المنالي الذي تدور حوله بنات نعش وأن استدارة الارس خط الاستواء ست وثلثون درجة أن والدرجة خسة وعشرون

mois. On trouve dans le même ouvrage tous ces détails corroborés des arguments les plus clairs et les plus directs, et des opinions qui ont trait aux mêmes questions. Nous y avons décrit aussi la forme des sphères et des corps célestes; nous avons essayé de prouver que la terre, étant de forme circulaire, est située dans le creux de la sphère comme le jaune dans l'œuf; que l'atmosphère attire les éléments légers des corps, tandis que la terre attire les corps pesants, agissant ainsi comme la pierre d'aimant dont la propriété est d'attirer le fer. Comme nous le démontrons dans le même livre, la terre est divisée en deux moitiés, séparées par l'équateur de l'orient à l'occident; c'est, d'après les géographes, la longueur totale de la terre, cette ligne étant la plus longue sur le globe, comme la zone zodiacale dans le ciel. En large, la terre s'étend du pôle sud au pôle nord au-dessus duquel gravite la constellation de l'Ourse. La rondeur de la terre, sous l'équateur, est de trente-six degrés (c'est une inadvertance de Maçoudi, il faut lire trois cent soixante degrés);

فرسخا والغرس اثنى عشر الف ذراع والذراع اثغان واربعون اصبعا والاصبع ست حبات مصغوفة بعضها الى بعض يكون ذلك تسعة الذي فرج وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب ئي باب ذكر الارض والبحار ومبادى الانهار مقدار لليل والذراع الاسود واتما نذكر في كل موضع من هذا الكتاب ما يستم لنا ونجدة في كتب الناس فننقل ذلك عنهم على حسب ما وجدناه في كتبهم لا انا نقطع على محتم اذ كان ما يـذهب اليد في مقدار الميل من الاذرع والذراع من الاصابع هـو ما بيّناه آنغا في بأب ذكر الارض والحار وبين خط الاستوآء وكل واحد من القطبين تسعون درجة واستدارتها عرضا مشل ذلك وزعم هؤلآء أن العمارة في الارض بعد خط الاستوآء أربع le degré vaut vingt-cinq parasanges; le parasange, douze mille coudées; la coudée, quarante-deux doigts, et le doigt six grains d'orge placés l'un à côté de l'autre. Cela fait donc en tout neuf mille parasanges. Dans l'un des chapitres qui précèdent, en parlant de la terre, des mers, de la source des fleuves, nous avons donné l'évaluation du mille et de la coudée noire (tome I, p. 182). Dans tout le cours de cet ouvrage, nous parlons de ce qui se présente à notre esprit ou de ce que nous trouvons dans les livres, recueillant les matériaux tels que nous les trouvons sans en discuter la valeur. D'ailleurs, le rapport du mille aux coudées, de la coudée aux doigts a été expliqué plus haut, dans le chapitre relatif à la terre et aux mers (chap. viii). Entre l'équateur et chacun des deux pôles, on compte quatre-vingt-dix degrés; c'est aussi l'étendue de la moitié de la terre dans le sens de sa largeur. Au dire des mêmes auteurs, la terre est habitée sur un espace de vingt-quatre degrés depuis l'équateur; le reste est couvert par la grande mer. Le quart de la terre situé au

وعشرون درجة وان الباق تد فرة الحر اللبير وان لللن على الربع النفوق خراب لشدة للحر فيه الربع النفوق خراب لشدة للحر فيه والنفعات الباق من الاربن والربع للجنوق خراب لشدة للحر فيه والمنفوق سبعة اتالم وقد ذكرنا فها سلك من حذا اللتاب عند ذكرنا الاربن والاتالم السبعة ان عدد المدن على عهد عما حب حتاب جغرافها اربعة الان مدينة ومايتا مدينة ناما دلك ئل كتابيا في اخبار الرمان وقد جرد ذلك في كتابية دلك عنابية الموسوق وقد سلب ذلك ابن تنبية فنقله الى كتب نفلا وجعله عن نفسة وقد فعل ذلك في كثير من كتب الى حنيفة الدينوري هذا وكان ابو حنيفة دا عمل من كتب الى حنيفة الدينوري هذا وكان ابو حنيفة دا عمل من كتب الى حنيفة الدينوري صداحب كتاب المجسطي ولغيرة عن

nord est peuplé; le quart méridional offre un aspect désolé à cause de la chaleur excessive qui y règne. L'autre moitié de la terre n'a pas d'habitants. Le quart habité du nord au sud se divise en sept climats. Plus haut, en décrivant la terre et les sept climats, nous avons dit que le nombre des villes, à l'époque où vivait Ptolémée, l'auteur de la Géographie, s'élevait à quatre mille deux cents. L'orientation (hiblah) des peuples du levant, du couchant, du sud et du nord a été sommairement exposée dans nos Annales historiques. Abou Hanifah de Dainawer s'était occupé de ce situriques nos traité. Plus tard, Ibn Kotaihah s'est emparé des résultats de ce travail et les a insérés dans son livre en les donnant comme siens. Cet auteur a fréquemment pillé les écrits d'Abou Hanifah, qui occupe une place éminente parmi les savants.

Ptolémée, auteur de l'Almageste, d'autres écrivains an-

تقدم تم لمن طرا بعد ظهور الاسلام مثل آلفندى وبنى للنجم واجد بن الطيب وما شآ الله وان معشر الخوارتى وما ذكرة شحد بن كثير الغرفان في كتابه الفصول الثلثين وثابت بن ترق والنجن وثبد بن جابر البتانى وغيد عرقاه عمن عنى بعلوم الهيئة علوم كثيرة فى هذا المعنى وأتما ينقل من ذلك أنى هذا الكتاب لما طلبا الاختصار والايجاز والله التوفيق

ciens, et ceux qui sont nés dans le sein de l'islam, comme El-Kendi, les Beni-Mouneddjim, Ahmed, fils de Tayeb, Mâchallah, Abou Mâchar el-Kharezmi, Mohammed, fils de Kétir el-Fergani, dans son livre des Trente sections, Tabit, fils de Korrah, Tébrizi, Mohammed, fils de Djabir el-Boutâni et d'autres savants adonnés à l'étude de l'astronomie, ont amassé de précieuses connaissances sur ce sujet. Nous ne leur avons emprunté dans cet ouvrage que des aperçus, recherchant surtout la rapidité et la concision du récit.

En Dieu est notre appui.

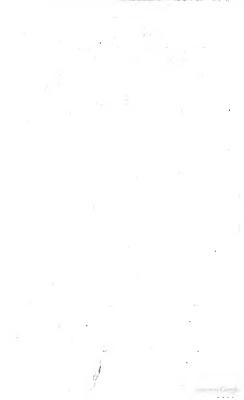

### VARIANTES ET NOTES.

P. 2 (1). Ces deux tribus sont diversement nommées dans les copies: B porte seulement المسكى والسكى المسكن والمشكوة المسكن والمسكن والمشكوة المسكن والسكن المسكن والمسكن والمسكنة المسكن والمسكنة المسكنة الم

P. 6 (1). Ce nom s'est déjà présenté (1. I. p. 371) sous la Griego, citéme,  $\Delta E_{\rm co}$  mais en examinant plus attentivement les variantes offertes ici par les copies, on doit croire que l'auteup a écrit  $\omega_{\rm co} E_{\rm co}$ , comme dans D et  $B_{\rm co}$  monome dans L la theory Publiuia de té adoptée per Describer dans son Mémoire sur la Nubie. <math>L porte  $\omega_{\rm co} E_{\rm co}$  dans le texte, et  $\omega_{\rm co} E_{\rm co}$  marge.

P. 17 (1). L أيَّن و قبل غيَّ , en deux mots, leçon plus conforme an persau و فارَّة و فارْجُ phant måle, grand et terrible « La signification de ce terme, entrevue par Bochart dans son *Hierozoicos*, p. 249, a été déterminée par M. Pictet, qui en trouve l'origine dans le thème sanscrit tchanda pila « étéphant furieux». (Vey. Journal onisique, 1843, t. 11, p. 41).

العشايا ذانها وي مدر الارض عنها فصول (ع). 4 ajoute ici un vers qu'on ne lit dans aucune autre copie

P. 19 (1). Quoiqu'il n'y ait aucune variante, la phrasc devient plus correcte et plus précise, si on lit: معن يبرجع الى أدب ومعرفته

P. 30 (1). مَكَلُوهُ وَ الْمُحَالِّكُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ ا

- P. 37 (1). Aŭ lieu de برارج , L porte نه بنه بنه inais notre l'ecture a paur garant la forme أيل, encore usitée en hindoustani. On trouvera des éclaircissements à et égard dans les fragments d'El-Byrouni, publiés par M. Reinaud, Journ. asiat. sept.-oct. 1844, p. 262.
- P. 38 (1). Les copies donnent une foule de leçons qu'il ne faut pas essayer de mettre d'accord. A et D, que nous avons suivis en les combinant, présentent les formes les moins éloignées de celles qui se rencontrent dans les géographes musulmans.
- P. 3g (1). البقط se lit en B et quelquefois en L, où ce mot n'est pas toujours ponctué. Quatremère l'a adopté dans sa traduction; mais il est bon d'ajouter que A et D donnent partout النقط المنافقة ال
- P. 5r (1). La description du ziled se trouve dans l'Ather-t-bliad de Kawrini, édit Wastenfeld, p. 120. On peut consulter aussi une note de M. Defrémery, Mém. d'hist. orientale, p. 335, où la distinction entre la civette et le zilet est chierment indiquée. Il n'est pas sans intérêt de rapprocher ce qui est dit dans ce passage des détails plus circonstanciés donnés précédemment par Macquoit, i. 1, p. 353.
- P. 59 (1). Tout ce qui suit, jusqu'à la fin du chapitre, dénote une rédaction précipile. L'auteur, voulaut résumer en quelques lignes les développements qu'il avait donnés dans ses deux grands ouvrages, devient parfois obseur et même incorrect. Plusieurs mots sont omis çà et là dans les copies, et ce n'est pas sans quelque effort que nous avons réussi à mettre de l'ordre dans cette deruière partie d'un chapitre si intéressant d'ailleurs, an double point de vue de l'ethnographie et de la géographie.
- P. 6a (1). Voyes, sur cette dénomination, qui est synonyme de chimal, cond's , l'Interdaction à la géopt. de Orientaux, por M. Reinand, p. ctv. Voyes aussi Journal anat, l'évrier-mars 1862, p. 247. B porte pays ennemis , variante qui, ches certains géographes, entre autres Ihn Khorladihe et ld'rici, d'ésigne aussi les contrées septentrionales du globe. S. de Sacy, trompé par une fausse leçon, a lu J. dans le tome VIII des Noices et extraits.
- P. 70 (1) B عمار ; يعمار Gironne est nommée dans b عمار , et dans L ومود. Voyer, sur la Chronique de l'évêque Godmar, ce que dit Minand dans l'introduction de son livre, Invasions des Sarrazins, etc. p. vv.

P. 78 (1). Dans la table placée à la suite de la prédice (t. 1"r. p. 3o.), teire de ce chapitre cat plus développé. Ces variantes, dont nous retrouverons plus d'un exemple, sont du fait même de l'auteur. Plus loin, te hapitres n'on tipu la même étendue dans les copies, et surtout en D. Les inégalités du teste, et, plus que tout cela, les additions qu'on trouve dans Le prouvent que la promitère rédaction des Prairies d'en su survieux quelque temps au moins en fragments. Cette question sera examinée dans le mémoire qui doit clere notre édition.

P. 88 (s). L fait régner Abir, c'est-à-dire, Héber, pendant Soo ans, Lin Linder, mais la date que nous avons adoptée d'après les autres copies est confirmée par Tabari et se retrouve dans lha Khaldoun, (Voyre la traduction et le commentaire ture de cet historien, publiés par Soubhibev-érendi, sous le titre de Mifant al-leire, p. 17 in fine.)

P. 86 (1). Le texte porte مُكتَّمَّتُ (ce qui pourrait, à la rigueur, signifier « produiredu lait comme une ferame en couche» ; mais cette circonstanee n'est pas mentionnée par Tabari, à qui fauteur des Prairies d'en parait avoir emprugéé litéralement cette légende. Nons avons donc, à l'aide d'un léger changement, substitué à cette leçon iuexacte le mot de l'entre de doubleur de l'enfantement.

P. 90 (1). Voiei les vers ajoutés par la eopic L seule :

لا يوهبون من الاعدا حولم وقع السيوف ولا برقا بارتيار نادوا قفار ولم السقب بينم عل العجل وهل السقب من نار لم يوعيا مالحا في عقر ناقته واخفر المهر هدينا اى اخفار فصادفوا عده من ربه حرسا فشدخوا رؤسم عدمنا باهجار

P. 115 (1). Ici encore on trouve un exemple de la rapidité avec laquelle Maçacodi évraits; car, sur les trois prévagaires ou functions apparelant sur fits de Modar, il n'en mentionne que deux, oublinnt l'jadha de Mozar delfig. Cetta-dire, le droit de conduire les pelévries de mont Ariet, le droit de conduire les pelévries de mont Ariet, montélific. (Voy. Essai sur l'histoire des Arabes sount l'islam, par M. C. de Perceval, t. Il., p. 319 et 8181/7.

P. 126 (1). L ajonte cette phrase, qui ue se lit pas dans les autres eo-هو بلد تخل قط جدب شنك وامّا بالاد المغرب فتقسى القلب: وتحسن الطبع وتطيش اللب

- P. 38 (1). Cette citation du Koras n'est pas tout à fait exacte; entré les mots حَلَى et مِنْ الْكُوبِ (الْكُوبِ اللهِ اللهُ الله
- P. 150 (1). Au lieu الدي علي B lit عمري . L donne notre leçon; mais une main étrangère a ajouté en marge le nom غيبية , sous forme de correction. Le nom d'Abou Malik, fils d'Asker, se lit également dans Ibn Khaldoun et dans le Gommentaire d'Ibn Badroun , édit. Dozy, p. 77.
- P. 155 (1). Dans A et D. Abrahah est surmommé l'image de la glaire, مربع الحين الحي
- P. 168 (1). Dans le manuscrit de la Bibliothèque impériale 1,833, appl. arabe, où se trouve un choit des posiess de Bobtori et de Motenchies vers ses liscent dans une kagidés diressée par Bobtori à Obeid Allah, fils de Dout Webb, pour l'encourager dans se lutre contre Almand, fils de Dout Bie renferment des variantes si importantes, qu'on sera bien aise de les tronvert reproduits in des l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entr

فهل لكم في يديني الثنا بها ونبعة ذكوها باق على الرسن الدي المحتولة المحتول

A la fin du troisième vers il faut lire بن ذى ين pour rétablir le mètre, qui est une variété du baçith.

P. 171 (1). Si l'on compare ces vers, tels qu'ils sont donnés ici, avec le même fragment cité par Ibn Ishak dans sa Biographie du Prophète, on peut se convaincre que Maçoudi ne les a pas reproduits avec une grande exactitude. C'est ainsi qu'il a omis, entre le premier et le deuxième vers, deux autres vers qui font précisément allusion au voyage de Seif Dou Yézen à la cour de Byzance. Le soin avec lequel M. Caussin de Perceval les a publiés nous dispense de les citer de nonveau. (Cf. Essai, etc. 1. 1", p. 155.)

P. 177 (1). En marge de L, au lieu de Honeibah, on lit Honeimah, au lieu de Honeibah, au lieu

Ces deux vers ne se liseut pas dans l'édition du même poête, publiée par M. de Slane.

P. 193 (1). Voici comment le traducteur ture du Kamous explique ce mont, dont il faudrait chercher l'équivalent exact dans un traité de physico logie médicale: «أيضًا حيات المحافظة وخوشك الحيال المحافظة المحافظة الولان الحم وأشاده ديفوركه ديلاق وديهك تعبير الولمور، البظراء يظرى اوزون الولان خاتونه ديفور يقال امة بطراء اي طويلة البطور، يظرى اوزون الولان خاتونه ديفور يقال امة بطراء اي طويلة البطور،

On ne nous reprochera pas d'avoir glissé dans notre traduction sur quelques expressions de cette incroyable légende, où l'on retrouve le soutlle de cette imagination à la fois naïve et obsechen qui a inspiré plusieurs contes des Mille et une Nuits, et qui défraye encore les soirées des cafés musulmans.

ققال عمور بس: P. 194 (1). L ajouté deux vers d'Amr, fils de Adi عمرو بس

دعون ابن عبد للى السام بعد ما تنابع فى غرب السعاة فسلما فالم المعرف الراح بابن ما فالم المعرف الراح بابن ما

P. 197 (1). Dans l'Essai de l'histoire des Arahes, de M. C. de Perceval, ces vers sont présentés sous la forme d'un dialogue; le premier vers et le premier hémistiche du second sont mis dans la bouche de Zibba, et le dernier hémistiche est un a-parte de Koçair. (Voy. t. II., p. 37-.)

P. 198 (1). Comme nous l'avons déjà fait remarquer, L, à l'exclusion

des autres copies, ajoute encore ici quelques vers attribués à Zeid, fils d'Adi, le Témimite; nous les eitons tels qu'ils se lisent dans ce manuscrit :

P. 199 (1). Telle est la leçon donnée par A et par le Commentaire d'Ba Bairona, p. 5). Les trois autres copies B, Le ID présentent quelques variantes ann importance et plusieurs mots non ponctués. Malgré le mauvais état des copies dans ce passage, il est possible de reconnaître les noms chrétiens scabés sous la transcription arabe. Le mot à lugar et au deux lignes plus loin, répond sans doute à l'youpérs «l'abbesse et à Luja à Buphrasie. Nous devous cera proproblement ingénieux à M. Derenbourg.

· P. 208 (1). L ajoute deux vers, dont l'auteur est Hani, fils de Maçoud Cheïbani:

P. 210 (1). On lit dans la même eopie :

P. 211 (1). Cette réponse de Hourakah, écrite par mégarde comme de la prose, est probablement un vers on un proverbe rhythmé; la seule variante est Lil, dans B et L, pour Lil, dans de et D, e e qui ne rompt pas la mesure, si le mètre est ici une variété du khafif.

P. 220 (1). A la suite de ce passage, on trouve les vers suivants dans la copie de Leyde : في شعر طويل وفيه يقول

لمن الدار اقتفرت بمنحاني اين أعلى اليرموك والممان بالقريات من بالاس مدار المساكل بالقصور الدواق قد دى المسبح والوليد المنظمين عالما اكثار المرجان ذاك مدى آلل جفقة في السادر رحفا تصرف الازمان مسلوات المسيح في ذلك السادم دعا القييس والوجبان

P. 2-33 (1). Dans la table des etaquites placée par l'auteur à la suite de apréface, on lit بالدين الأمرية (Voy. t. l'", p. 3-1), et le nom des Kurdes mentionné dans cette même table ne se lit pas tiet, (Voy.ei-dessus, la note de la page 78, où se remarque une irrégularité du même genre.)

P. 235 (1.) Ibn Khaldoun, en eitant textuellement ee fragment de notre auteur dans le premier volume de son Histoire, a defiguré le nom du roi araseide dont parle Maçoudi. Voilà pourquoi, dans l'édition publiér écement par Soudhi-bey, on lit (1.)<sub>25</sub> é: Houdan dans l'Esasi sur l'histoire des Arabes de M. C. de Pereveal. La leçon Djeuderz est preuvée par nos rois meillenres opcies. Or, anis que l'a judicieusement remarqué M. De-renbourg dans une note marginale de sa copie, le règne de Gouderz étant à peu près contemporain de l'êve chrétienne, il 'nest pas possible d'admettre, comme l'a fait M. C. de Pereveal, qu'il soit ici question des der-niers Araseides.

P. 226 (1). Au lieu لله إلولز عام qui se lit dans le deuxième vers, B porte الملح كاء الملح (1). الملح كاء الملح (1) الملح كاء الملح (1) الملح كاء الملح (1) والملح به «swintines. الملح يطنع إن p. pv. p. Loybe (1) wishere vers a été déjà eité par Maçoudi et attribut à un poète himyarie (1) (voy, I. p. 3). 33. Enfin, à la suite de cette pièce. La joute en marge

ثم طفنا بالبيت سبعا رسبعا وجمانا عنده المقام مجودا ورد الملك تبع وبنسوه ورثوه حدودهم والحسودا

P. 227 (1). L termine par un troisième vers :

اتبعته فهوى الجبيس وكان العزيز لها من غلب

P. 236 (1). A est la senle de toutes les eopies qui ajoute à ce passage un vers du poête Habib :

عل يرجعن غير خاتُب فرساً ﴿ ذَا سَبُّ مِن رِبِيعَةَ الْفُرِسُ

- P. 33g (i). Il n'est pas inutile de rappeler, en terminain cette curieuse fegende, qu'elle a été cité par Medidani, d'après habon Obielàn, le Fidentité des termes prouve que Maçoudi l'avait déjà empruntée à la même source. On en trouve la traduction un peu abrégée dans le Mémoire que E. Quatremère a consacré aux Proverhes de Médani, Journal anistique, III vérie, mars 1838.
- P. 2.6 (1). Dans cette nomenclature des tribus berbères, les copies présentent les les (seçons les plus incohérentes; A et Le nous ont fourni les moins mauvaises; mais il reste encore quelques noms qu'il était impossible de rétablir. Ce document a été certainement empronté par l'auteur au Praité des routes et des royamars d'Ibn Knordalbelt, mais ce passage étant privé de points discritiques dans les deux seules copies connues de ce dernier ouvage, nous n'aviors pas à le consulter.
- P. 269 (1). Ce morccau a déjà été publié, avec quelques suppressions, par E. Quatremère, dans le tome XIII des Notices et extraits, p. 300 et suiv.
- P. 236 (1). On a suivi ici la copie D, de préférence aux autres copies, qui donnent بسخ. ce nom n'étant indiqué, dans aucun traité géographique arahe ou persan, parmi les villes du Khoraçan, ct du Seistân en particulier.
- P. 260 (1). Au licu du vers (يا أهل مكة L porte deux vers différents, mais qui semblent appartenir au même morecau :

هذا الفياش قن سارت كتائبه مع الليون عليها البيض تنقن يريد كعبتكم والله مانـــه كمنع تبتّع لما جـاءهـا ــــردُ دt denx lignes plus loin, après . في الخرم et denx lignes plus loin, après

ررقن ابيات الكعبة رمو يقول يا ربّ لا ارجوا لغ سواكا يا ربّ فامنع منغ حماكا ان عدر البيت من عاداكا فامنع ان يخربوا قراكا

P. 266 (1). Au lieu de قعى, donné par A et D, B lit العمى et L

P. 270 (1). En renvoyant au chapitre 111 (t. 1e, p. 78), Maçoudi ne s'est pas aperçu que, dans ce passage, il avait indiqué une division des

langues un peu différente de celle qu'il adopte ici. «De son temps, dit-il, «Dicu divisa les langues : les descendants de Sem en eurent dix-neuf, «ceux de Cham dix-sept, et ceux de Jafet trente-six.»

وقد قال الاعور بن هدى الازدى وعرو بن طرب وما كان بينـه وبين جذية من الحروب قول الشاعر

کان عمرو بن ربا لم یعش ملک و لم یکن حوله الرایات تختفق لام جذبحة فی حرصا مصعله فیها حراص بالنیران ترتشق On trouve des renseignements précis sur la dynastic des Odeinites dans Péssai sur l'histoire des drubes avant Tislams, 1. II, p. 190.

P. 290 (1). L ajoute un vers :

وداع دعی واللیل موخ سدوله رجاء القری یا مسلما بن جبار

P. 297 (1). Entre les vers qu'on vient de lire et ce nouveau paragraphe. أم أن معوية بن بكر دعى أحدى الجرادةيين : L ajoute ce qui suit فغنت وهي بعار والاخرى مار (216).

> اتما قوم جعلنا السله من عاد بن سام كالنفارج من الطول ل المناحد العظام فستى الله بنى عالد مقا صوب الغيام

Afin de ne pas donner trop d'étendue à ces notes, nous devons omettre plusieurs autres vers, qu'on trouve sculement dans le manuscrit de Leyde; quelques-uns sont écrits à la marge et comme annotations.

P. 298 (1). Dans L, cette pièce continue ainsi :

لغ صمّ يقال له محرد يقابله صدارً والهباء فيمونا الدن سبيل رحد فايمونا الهدى وناء العاد واق مُوتن فاستيقنوه بان اله عود هو العاد ، وان اله عود هو العلى على الله التوكلوالوجاء ولا لاحق بالببر عبود واختية اذا حنّ المساء P. 302 (1). L'auteur est donblement intende en avançant que l'aboulgiel se compose de vinget-quaire lettres seulement, d'abord parce que les six mots qu'il énumère ne renferment que vingt-deux lettres, et en second lieu, parce qu'il oublié de citer les deux derniters mots techniques, Lè de Lè les, lesqués complètent les vingel-nuil lettres priess comme valeurs numériques. (Voyet l'Expaté des signes de numération chez les Orientoux, par M. Pihan, n. 109 et 5181).

P. 318 (1). Cette phrase est précédée des lignes suivantes dans L seu-وكانت العرب قبل الاسلام توقد بالليل للخوف والتخييل: lement: واختلال السايلة قال ابو المطراب

P. 347 (1). Dans le sixième discours préliminaire de ses Prolégomènes, Ibn Khaldoun, après avoir donné la définition de tous les termes qui sc rapportent à l'art divinatoire et à la seience des augures, ajoute : « Voilà «l'indication sommaire des faits qui se rattaclient à ce sujet. Maçoudi en « a parlé dans son Moroudj ed-deheb; mais en traitant ces matières, il est «loin d'avoir rencontré juste. On voit, à la manière dont il s'exprime, « qu'étant peu versé dans ce genre de connaissances il rapporte indifférem-«ment ce qu'il a entendu dire aux gens capables et aux ignorants.» (Traduetion de M. de Slanc, t. I, p. 223.) Ce n'est pas iei le lieu d'examiner si cette critique est parfaitement fondée; mais, après avoir lu ce chapitre des Prolégomènes, on est tenté de se demander si la critique moderne ne trouve pas plus à récolter dans l'exposé crédule, mais sincère, de l'auteur des Prairies d'or, que dans les explications vagues, confuses et souvent puériles de l'historica africain, qui ne pouvait ou n'osait chercher ses explications hors du Koran ou des vaines théories de la philosophie musulmanc. On peut rapprocher aussi du sujet traité iei quelques pages de la Cosmographic de Kazwini, où les définitions sont suivies d'anecdotes peu authentiques, mais fort eurienses. (Voy. Adjaib el-Makhloukat, édition de M. Wüstenfeld, p. PIA - PYY.)

P. 350 (1). Ceri fait allusion à un prétendu hadiz de Mahomet, rapporté avec des variantes importantes : Le songe est une des quarante-eix parties du prophétisme, » on, selon une autre version, equarante-trois, » ou, selon une autre, «soitante et dit.» / Proligon. d'Ibn Kladidaun, p. 213.) On voit que la version adaptée par Maqoudi n'est pas cide par le savant historien, lequel ajoute : Anteun de ers sombres n'est employé dans cette trarbition pour désjerer une quantié déterminée : ils indiquest seufe-

ment que les degrés du prophétisme sont très-nombreux. À l'appui de cette opinion, on peut rappeler que, chez les Arabes du désert, le terme «soizante et dix a, parmi ses acceptions, celle de beaucoup.»

P. 374 (1). Nous lisons sinsi le nom de ce poête d'après D et le Commentire d'Ih Maldour (p. 98), un lieu de <sub>Q</sub>. Les des autres copies. S. de Sacy, qui a donné le teste et la traduction de ce chapitre dans le tome XLVIII des Mémoires de l'Acadénie, ajoute ici deux rest qui paraisent corrompus et manquent dans nos copies. Les vers qui viennent ensuite sont cités par S. de Sacy, avec des variantes qui en modifient beaucoip le sens. (Voy. p. 43 et 61 et qui on même recueil.).

P. 386 (1). La variante عَلَّةِ , choisie ici d'après B et D, de préférence à sale, que donnent les autres copies, se rapporte mieux au terme presque identique مِنْةً , dont l'auteur s'est servi en parlant du même personnage, ci-dessus, p. 378. 1. 5.

P. 38g (1). S. de Saey (ibid. p. 698) a lu Owair. ومورد المداد variant et rouve aussi dans le manuscrit de Leyde. A li المدرون المداد والمداد المداد والمداد المداد المدا

P. Aoa [1]. Les deux derniers mots de ce titre sont omis dans deux cepies, et il est permis de corier que ectle suppression est de la main même de l'auteur, puisqu'il n'est point question dans ce chapitre de la science des anna. On sait que les anciens Arabes désignaisent ainsi les étoiles dans lesquelles ils eroyaient reconnaître les signes avant-coorreurs de certains phénomènes physiques, tels que le vent ou la pluie. (Voy. Introduction à la géographie de Crientaux, par M. Reinaud, par CLXXX.)

P. Aoó (۱). A التقييان L الرقيبان L leçon El-Kaçin ea admiss aussis par M. Briannud, d'après un fragment d'Bh el-Athir, que ce savant a inséré dans ses Extraits d'historiens relatifs aux croissdes, et il traduit par «église des prêtres.» Il est probable que c'est un nom propre. Dans le Tarzih de-Houkauz, il est dit que Kaçiin était un roi d'Antieche dout saint Pierre ressueits le fils. Quant à la fête des Kalendes, Xabradès topri, voyer Du Cange, Dict. med Latin. au mon Kalende. Il servit curait curieux de rapprocher ce que dit iei Maçoudi d'un passage de Proce [De le la Perince, II, 8), où il est question du earactère frivole et des mœurs licencieuses des habitants d'Anricche, Dans le Traité d'Olong: (p. 9a), il est fait mention des kalendes sous le nom de , ¿dikkol.

P. 507 [1]. On trouvera des détails sur cette ancienne égite dans Kremer, Beirong sur Groge, des nârell. Syr. p. 3. L'église dédiée à Marie, dont Maçoudi parle immédiatement après, peut dres identifiée avec celle qui fut construite et dédiée à la Vierge par Justinien après le sac de la ville par les Perses, (Procope, De Adié, II, esp. x.). Nous avons profité iei et dans la note précédente des indications placées par M. Derenbourg à la marge de sa copie du texte.

P. 5.11 (1). Ces vers ne paraissent pas cités avec exactitude, si on les compare à ceux que Kazwini a donnés dans sa Cosmographic. (Adjaib., p. vv.) On voité deux hémistiches et un quatrième vers ont été supprimés par Maçondi on par les copistes. Les voici rétablis dans un ordre plus naturel, d'après l'édition de M. Wüstenfeld:

كمع الثناء بسبعة غير إيام شهلتنا من الشهر فاذا انقفت ايام شهلتنا بالصنّ والمنّبر والوبر وبأمر واخيمه مؤتمر ومعلل ومطنع الجمر فهناك ولى البرد منسلنًا واتتك واعدة من الجر

Le même auteur explique aimi la dénomination de jours de la vieille. 'Une fiemme d'un grand âge et d'une expérience alongerande encore avait annoncé à des Arabes que la fin de l'hiver seritrésignalée par des froids rigueureux, et qui pourraient excerce de grands ranges. Ib traitérent ses propos de sornettes, et tondirent leurs troupeaux comme si l'hiver était passé. Mais, vers la fin de férêtre et les premiers jours de mars, le froid repartu plus âpre et plus rigueureux que jamais; troupeaux et moissons. tout périt, et le souvenir de cette calamité fit donner à cette époque de l'année le nom de jours de la sicille. (Adjuis, Jôid. Voyex aussi le Commentaire de ll'yles sur les tables 4000eg/b-éep. p. 61:)

Bid. (2). Au second hémistiche du troisième vers, B et D portent (בَשְלֵיב, On a suivi les leçous acceptées par M. Ahlwardt, dans son excellente édition des poésies bachiques d'Abou Nowas, Die Weinfielder, p. 14. Le mètre de cette chanson est le monnaurie.

P. 4 i3 (1). Ce nom est écrit tantôt فردها , tantôt ورجان . On voit sans peine qu'il sagit de la férie nommée Ferrentégaida, dans l'ancien calendrier de la Perse. Le nom din في مسلم manquaid dans toutes les copies; il était cependant nécessaire de le rétablir pour obtenir les douce mois aunonées par l'anteur. D'ailleurs tous les noms pethit et pàrsi que renferment ee chapêtre et le suivant unt été transerits par les copistes avec une

51. Police

négligence qui les rend méconnaissables. On a consulté de préférence pour les restituer, la Cosmographie de Karwini, p. v4 et suiv.; Chardin, t. II. édition Langkes, Hyde, Veterum Persaram religion. histor. Oxford, 1760, p. 189 et passim.

P. 415 (1). Dans la copie D, ceci ne fait pas un chapitre à part et vient à la suite du chapitre précédent.

Bidi(2) جيء est, sans doute, pour جيد جي Quant am mot جيد douné par trois copies, il est probable qu'il tieut la place du jour nommé donné par trois copies, il est probable qu'il tieut la place du jour nommé  $\{x_i, x_j \in X_i\}$ , dans  $\{x_i, x_j \in X_$ 

Ibid. (3). On devine aisément dans ees einq jours, dont les noms sont à peu près illisibles dans les copies, une vague allusion aux fêtes de Gahen-baute, sur lesquelles on trouve de curieux détails dans le Dabis-dan, p. 104 de l'édition de Bombay.

تَقيل الثيابِ اضاء , P. 427 (1). Au lien de cette leçon, on lit dans L الثياب. بين الحاب.

P. 450 (1). Eucore une inadvertance de l'auteur; la suite prouve qu'au lieu de treute-six degrés, il aut litre trois cent soinante. En effet, ces treute-six degrés, à raison de vingt-einq parasanges au degré, ne feraient que neuf eeus parasanges, il est clair que, pour obtenir ce nombre; il faut litre trois cent soinant degrés, Gossellin et M. feinand ont déjà signalé cette erreur. Mais, saus avoir recours au caleul, on a encore la preuve de l'inadvertance de Maçoudi, en comparant et passage au début du Traité d'Ibn Khordadheb, dont il l'a tiré textuellement. Les deux copies d'Oxford et de Constantinople portent l'une et l'autre comparant con se trove aussi dans l'dré; qu'ai a fait le même emprunt au Kitab el-Mendilit wel-Méndilit vel-Mendilit vel-M





### TABLE

# DES PRINCIPALES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS LE TOME TROISIÈME.

| Chapitre XXXIII. Les nègres; leur orig   |  |
|------------------------------------------|--|
| races et d'espèces; la position respecti |  |
| histoire de leurs rois                   |  |

| migration des fils de Koueh, p. 1. — Productions du pays  |
|-----------------------------------------------------------|
| des Zendjes, p. 2 La girafe, p. 3 Mœurs des Zen-          |
| djes, p. 6. — L'ivoire, p. 8. — Éléphants de l'Afrique et |
| de l'Inde, p. 11 Analyse du Livre des animaux d'El-       |
| Djahiz, p. 22 Les buffles, p. 27 Le roi des Zen-          |
| djes, p. 29 Les Nubiens et les Bedjah, p. 31 Mines        |
| d'or, p. 33 Description de l'Abyssinie, p. 34 L'île       |
| de la Raison, p. 35 Socotorah, p. 36 Le bakt, im-         |
| pôt des Nubiens, p. 3g Mines d'émerandes dans le          |
| Said, p. 43 Le pays d'Allaki et les Oasis, p. 50          |
| Eaux minérales, p. 52 Autres détails sur les éléphants    |
| indiens, p. 57.                                           |
|                                                           |

| Chapitre |      |      |       |   |      |      |  |
|----------|------|------|-------|---|------|------|--|
| rois;    | eurs | migr | ation | s | <br> | <br> |  |
|          |      | -    |       |   | <br> |      |  |

| Noms des tribus    | siaves et de | · leurs | rois, p. 62. — Le i | roi des |
|--------------------|--------------|---------|---------------------|---------|
| Dir, p. 64.        |              |         |                     |         |
| Chapitre XXXV. Les | Francs o     | t les   | Galliciens; leurs   | rois;   |

| isoignements sur ce sujet                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Détails sur l'île d'el-Borkân et sur d'autres volcans, p. 67                 |   |
| <ul> <li>Extrait d'une histoire des rois francs, par l'évéque God</li> </ul> |   |
| mar, p. 70. — Guerre d'Abd er-Rahman contre Omeyal                           | ı |
| et Bamire, mi des Gallieiens, n. 72                                          |   |

Chapitre XXXVI. Les Noukohard (Lombards) et leurs rois. 76

Description sommaire du pays des Lombards, p. 76. ---

Chapitre XXXVII. Les Adites et leurs rois.....

pagne, p. 77-

| ibid. — Cheddad, fils de Ad, ibid.                                                                                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chapitre XXXVIII. Les Témoudites et leur empire; leur prophète Salih.                                               | 83  |
|                                                                                                                     | -   |
| Demeures des Témoudites, p. 84. — Leurs rois, ibid. — Lé-<br>gende relative au prophète Salih, p. 85. — La chamelle |     |
| de Salih, p. 86.                                                                                                    |     |
| Chapitre XXXIX. La Mecque et son histoire; fondation de la                                                          |     |
| maison sainte; domination successive des Djorhomites et                                                             |     |
| d'autres tribus, avec plusieurs faits qui se rapportent à ce                                                        |     |
| chapitre                                                                                                            | 91  |
| Ismail et Agar, p. q1 Les Benou Kerker, p. q5 Guerre                                                                |     |
| entre les Djorhomites et les Amalécites, p. 99. — Di-                                                               |     |
| verses traditions concernant ces peuples, p. 103 Les                                                                |     |
| Tasm et les Djadis, p. 105 Parallèle entre les Naba-                                                                |     |
| téens et les Arabes, p. 107 Opinions de quelques sectes                                                             |     |
| musulmanes, p. 109 Les Khozaîtes, p. 113 Amr.                                                                       |     |
| fils de Lohayi, p. 114 Le Naçi, p. 116 Kossayi,                                                                     |     |
| fils de Kilah, p. 117 Les tribus koreichites et leurs                                                               |     |
| prérogatives, p. 119.                                                                                               |     |
| Chapitre XL. Renseignements généraux sur la description                                                             |     |
| de la terre et des différentes contrées; de l'amour de                                                              |     |
| l'homme pour son pays natal                                                                                         | 123 |
| Description du climat et du sol de la Syrie, p. 124 De                                                              |     |
| l'Égypte, p. 125 Du Yémen et du Hédjaz, p. 126                                                                      |     |
| De l'Irak, p.127 De la Perse, p. 128 De la Méso-                                                                    |     |
| potamie, p. 129 Le pays de Babel, p. 131 Amour                                                                      |     |
| du sol natal, p. 133. — Eloge de l'histoire, p. 135.                                                                |     |
| Chapitre XLI. Opinions diverses sur l'origine du nom du                                                             |     |

mot Cham, p. 150

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 461<br>Pages |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Chapitre XLII. Le Yémen; généalogie de ses habitants; opi-<br>nions diverses sur ce sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Traditions relatives à la postérité de Kahtân, p. 142. — Sur<br>l'idiome parlé par Ismail, p. 145. — Saba et les Sabéens,<br>p. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Chapitre XLIII. Du Yémen et de ses rois; durée de leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| règne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149          |
| Saba, nommé aussi Abd Choru, p. 149. — Bois himyarites, p. 150. — Belkis, p. 152. — Soite des rois himyarites, p. 151. — Dou Nomas, p. 156. — Imassion des Abyasins, p. 157. — Abrahala, ibid. — Les compagnons de l'éléphant et Abono Rigal, p. 159. — Serf, fils de Dou Yézen, à la cour d'Anouchirván, p. 162. — Expédition des Peress dans le Vémens, p. 163. — Expédition des Peress dans le Vémens, p. 163. — Leur chef, Wahrar, p. 164. — Madi Karib reçoit Abd el-Motatilà às cour, p. 169. — Opinion d'Obeid sur la chronologie des rois yéménites, p. 178. — Starges, gouverneurs du Yémen, p. 176. — Inscription himyarite sur la porte de Dafar, p. 178. — Description abrégée du Yémen, p. 178. — |              |
| Chapitre XLIV. Histoire des rois de Hirali, de la famille des Benou-Nasr, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181          |
| Djodaimah, p. 181. — Son père, Malik, p. 182. — Le- gende sur Adi, fils de Naw, p. 183. — Aurr, fils de Adi, p. 183. — Aventures de Zibba (Zebolis yave Djodaimah, p. 189. — Koçair, p. 194. — Suite des rois de Hirab, p. 199. — Le potte Mabiga ches le roi Nomân, p. 201. — Nomân est mis à mort par Kesra-Perviz, p. 205. — La fille de Moñain, p. 209. — Son enterveu avec Amr, fils de Mddi-Karib, p. 210. — Roine de Hirab, p. 213.  Chapitre XLV. Histoire des rois de Syrie d'origine yéménite, les Gassanides, etc.  Rois tonoulhites, p. 215. — L'étang de Gassân, p. 216. — Les Harit, rois de Gassân, p. 217. — Le poête Hagan.                                                                   | 214          |
| fils de Tabit, p. 218. — Résidences de ces rois, p. 220.  Chapitre XLVI. Des tribus nomades chez les Arabes et les autres peuples; pourquoi elles résident dans le désert; extraits de l'histoire des Arabes et autres renseignements qui se rattachent à ce sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _            |

Famille himyarite dans le Tibet, p. 224. — Conquetes d'Abou Karib, p. 225. — Tibus maaddites, p. 227. — Légende sur les quatre fils de Niars, p. 228. — Ils se finent à la Mecque, p. 236. — Origine de leur surroom, p. 238. — Causes de la vie nomade, p. 239. — Dispersion des hommes après le déluge, p. 240. — Les Berbères, ibid. — Les Arabes du désert, p. 235. — Entereure d'un de Leurs chefs avec le roi Anouchirwin, p. 247. — Campements des Arabes, p. 249. — Les tribus kurdes, ibid. — Dubhsko uz Gabak, p. 251.

Chapitre XLVII. Croyances et opinions des Arabes dans les âges d'ignorance; leurs migrations; histoire des Compagnons de l'éléphant; Abd el-Mottalib, et autres renseignements analogues...

> Arabes monothétites, p. 558. — Abd el-Mottallo embellit le temple de la Meeque, p. 559. — Son entrevue avec Abrahal, ibid. — Nofall, filis de Ilabib, p. 265. — Hérésire de quelques secte musulmanes, p. 265. — Suite de Histoire d'Abd el-Mottalb, p. 268. — Migration des fils de Noé, p. 270. — Tyrannie d'Amiouk, p. 276. — Révolte des Djadijtes, p. 286. — Hagan, fils de Tobba les extermine, p. 283. — Yémamah, p. 386. — Les djim du pays de Wabar, p. 389. — Bjorhom, p. 392. — Migrations des Chamites, p. 293. — Idolátrie des Adites, p. 295. — Houd, le prophete, p. 298. — Origine de l'Aboudird, p. 302. — Les Modianites, ibid. — Le prophète Chosalis, p. 305. — Barach, p. 306.

Signification du mot nefs, p. 309. — Oiseaux nommés ham et safar, p. 311. — La chouette sada, p. 312.

Chapitre XLIX. Récits des Arabes sur les Goules (Ogres); leurs transformations et tout e qui se rattache à ce sujet. 314 Apparition des Goules, p. 315. — Les silah, p. 318. — Le gaddar, p. 319.

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                            | 463     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Définition du hatif, p. 323 Moustres nommés chikk,                                                                                                                             | 1.ages. |
| p. 325 Aventures de voyageurs arabes avec les djinn,                                                                                                                           |         |
| р. 327.                                                                                                                                                                        |         |
| pitre LI. Opinions des Arabes sur la science de la phy-                                                                                                                        |         |
| onomie, les augures, les pronostics fondés sur le vol des                                                                                                                      |         |
| iseaux de droite à gauche et de gauche à droite                                                                                                                                | 333     |
| Ce qu'il faut entendre par hiafet, p. 336. — Caractères pro-<br>pres à chaque race, p. 338. — Quel fut le premier de-<br>vin, p. 341. — Sagacité des Arabes nomades, p. 342. — |         |
| Une décision de Mahomet, p. 345.                                                                                                                                               |         |
| pitre LII. L'art divinatoire; opinions émises à cet égard;                                                                                                                     |         |

Cha détails relatifs à ce sujet sur les songes; distinction de l'àme raisonnable.....

Principes de l'art divinatoire, p. 347. - Ses causes, p. 349. - Les sorciers (arraf), p. 352. - Théorie de la divination, p. 353. - Les songes, p. 355. - Définition de l'ame, selon plusieurs philosophes, p. 362.

Chapitre LHI. Renseignements généraux sur les devins, sur la rupture de la digue d'Arim et sur la dispersion des Azdites dans différentes contrées

> Lokman, fils d'Ad, p. 366. — Ancienne prospérité de Saba, p. 367. - Construction de la digue arim, p. 369. - Sa estruction, p. 371. - Mareb, p. 373. - Discussion sur la longévité de l'homme, p. 375. - Amr et Darifah, la devineresse, p. 378. - Conseils du devin Amran, p. 386. Migrations des tribus qui habitaient Mareb, p. 387. - Les Gassanides, p. 390. - Nouveaux détails sur les devins, p. 394. - Satih, ibid.

Chapitre LIV. Les années et les mois chez les peuples étrangers; analogies et différences qu'on y remarque...... 397

Chapitre LV. Mois des Coptes et des Syriens; différence de leurs dénominations ; résumé de leur chronologie . . . . . 399

Noms des mois coptes, p. 399. — Détails sur les ères des différents peuples, p. 400

Chapitre LVI. Mois des Syriens; leur concordance avec les

| 0 75 -                                                                                                                                                                                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                            |     |
| 464 TABLE DES MATIERES.                                                                                                                                                                                    |     |
| mois arabes; nombre des jours de l'année, connaissance                                                                                                                                                     | 4o: |
| Noms des mois syriens, p. 402. — Fête du Mikrdjân, p. 404.<br>— Fêtes ehrètiennes à Antioche, p. 406. — Églises de cette<br>ville, p. 407. — Les jours de la vieille, p. 410. — Mois<br>des Roumi, p. 412. |     |
| Chapitre LVII. Mois des Perses                                                                                                                                                                             | 413 |
| Fêtes populaires en Perse, le <i>kausedj</i> et autres cérémonies,<br>p. 413.                                                                                                                              |     |
| Chapitre LVIII. Noms des jours chez les Perses                                                                                                                                                             | 41  |
| Fêtes de ram et des jours nommés ferverdéguian, p. 415.                                                                                                                                                    |     |
| Chapitre LIX. Années et mois des Arabes; noms qu'ils don-<br>naient aux jours et aux nuits                                                                                                                 | 416 |
| Étymologie des noms de mois, p. 416. — Les mois sacrés,<br>p. 419. — Le téchrik, p. 421. — Noms des jours de la<br>semaine avant l'islamisme, p. 423. — Les mois grees,<br>p. 424.                         |     |
| Chapitre LX. Dictons des Arabes sur les nuits des mois lu-<br>naires, etc                                                                                                                                  | 426 |
| Nom de ehaque nuit du mois, p. 429. — Noms donnés à la<br>lune selon ses phases, p. 430.                                                                                                                   |     |
| Chapitre LXI. De l'influence du soleil et de la lune sur ce<br>monde; résumé des opinions émises à cet égard, et autres<br>détails qui se rattachent à ce sujet                                            | 43: |

C

Différentes opinions sur la formation du fœtus, p. 432. -Ce que dit le Koran à cet égard, p. 436. — Influence du soleil et de la lune sur ee monde, p. 437. - Analyse de la thèse astronomique et géographique, développée dans les Annales historiques de Maçondi, p. 439. - Mention de plusieurs auteurs qui ont traité ee sujet, p. 442.

Variantes et notes.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

E45304







